

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Digitized by Google





## HISTOIRE

## DU BAS-EMPIRE.

TOME DEUXIÈME.

District of the T

### HISTOIRE

## DU BAS-EMPIRE,

COMMENCANT A CONSTANTIN-LE-GRAND.

PAR CH. LE BEAU.

TOME DEUXIÈME.



DE L'IMPRIMERIE DE DIDOT LE JEUNE.

### PARIS,

CHEZ LEDOUX ET TENRÉ, LIBRAIRES, aur pierre-sarrazin, nº 8.

M. DCCCXIX.





# DU BAS-EMPIRE

LIVRE ONZIÈME:

### SHITE DU RÈGNE DE CONSTANCE.

La conduite de Julien dans la Gaule avoit été jus- An. 260, qu'alors irréprochable. Chéri des peuples, redouté des barbares, il avoit délivré la province des vexations domestiques et des incursions étrangères. La révolution mi va mivre répand sue sa vertu un violent soupcon hypocrisie. Il est difficile de sonder la profondeur de et coprit dissimulé. Le glaive qui avoit brillé à ses enx dis son enfance, et qu'il voyoit sans cesse suspendu ur as tête, l'avoit trop bien instruit à se contrefaire. Entre les auteurs anciens, les uns s'étudient à le justiler; ils prétendent qu'il n'accepta qu'à regret le titre Anguste : les autres l'accusent de rébellion. Cenx-là vot adorateurs de Julien , ainsi que de ses divinités : tem-ci, dont le témoignage est d'ailleurs très-respecta-Me, ne voient jamais en lui que l'ennemi du vrai Dieu. La resorts qui produisirent ce changement de scène but inconnus. Si Julien fut criminel, il sut si bien sovelopper, que l'œil critique et impartial de la pos-Wile ne peut du moins avec évidence démêler l'artilo Uparolt cependant que, s'il ne fit rien pour se proworde diadème, il ne fit pas tout ce qu'il auroit pu

BOT. DU RAS-EMP. TOM. IL.

Digitized by Googl

pour se défendre de l'accepter. Un esprit tel que le sien étoit bien capable de trouver des moyens plus efficaces De plus, les manifestes qu'il répandit ensuite contre Constance décèlent une haine invétérée, qu'il avoit su déguiser jusqu'à composer en l'honneur de ce prince les panégyriques les plus outrés. Cette fausseté de caractère le rend légitimement suspect; le flatteur déjà perfide n'a qu'un pas à faire pour devenir rebelle. Je vais exposer les circonstances de ce fameux événement: c'es au lecteur à juger, et à donner aux faits les qualifications qu'ils méritent.

Amm. l. 20,

Constance étant pour la dixième fois consul, et Julier pour la troisième, les préparatifs de Sapor alarmoien l'empire. Ce prince, toujours animé par Antonin e par Craugase, menaçoit de nouveau la frontière. L'empereur, comme s'il eût été d'intelligence avec les Perses laissoit échapper ses ressources à mesure qu'il voyoi crottre le péril. Il commença par éloigner pour toujour Ursicin. le seul guerrier capable de résister aux Perses Dès que ce général fut revenu à la cour, ses ancien ennemis l'attaquèrent, d'abord par des censures qu'il hasardoient sourdement, ensuite par des calomnies qu'il débitoient avec hardiesse. L'empereur, crédule et accou tumé à ne voir que par les yeux d'autrui, nomma com missaire, pour informer de sa conduite, Arbétion, l'av teur secret de ces intrigues, et Florence, maître de offices, et différent du préfet de la Gaule. Ils avoient ord de l'interroger sur les causes de la prise d'Amide. Un cin n'avoit pas de peine à prouver qu'on ne devoit al tribuer cette disgrâce qu'à la lâcheté de Sabinien. Ma ses raisons n'étoient pas même écoutées. Les commis saires, de crainte d'offenser le grand-chambellan, do Sabinien étoit la créature, n'évitoient rien tant que découvrir la vérité; et à dessein de s'en écarter come d'un écueil dangereux, ils se jetoient dans des discu sions frivoles et étrangères. Ursicio, naturellement

et impatient, fatigné de cet indigne manége, ne put se contenir. Ouoique l'empereur me méprise, dit-il, au point de ne daigner m'entendre, l'affaire est assez impotante pour n'être pas abandonnée à la discrétion de se annuques : c'est à lui seul qu'il appartient d'en conmitre et de punir les coupables. En attendant qu'il s'y ditermine, faites-lui savoir que, tandis qu'il déplore la perte d'Amide, il se forme sur la Mésopotamie un nouvel wage, qu'il ne pourra lui-même conjurer à la tête de loutes ses troupes. Ces paroles hardies, envenimées more par la malignité des délateurs, excitèrent la cokre de Constance : il fit cesser l'information; et sans souloir s'instruire de ce qu'on affectoit de lui cacher. il chassa Ursicin de la cour, et le relégua dans ses terres. Agilon, qui n'étoit alors que commandant d'une des compagnies de la garde, fut revêtu de la charge imporlante de général de l'infanterie; et Ursicin passa le reste de ses jours dans une obscurité plus fâcheuse pour l'état que pour lui-même.

Les intrigues de cour venoient d'enlever à l'empereur Amm. 1. 20, e plus habile et le plus fidèle de ses généraux; sa pro-c.4. re imprudence lui enleva la moitié de l'empire. Lucien Lib. or. 10, avoit été envoyésen Gaule pour y tenir la place de Zos. 1.3. Salluste; mais il n'étoit pas capable de le remplacer dus le cœur de Jolien. Ennemi secret de ce prince, il rjoignit à Florence et à la cabale de la cour pour dé-Aminer l'empereur à rappeler le César, ou du moins ak désarmer, en lui retirant ses meilleures troupes. La jalousie de Constance appuya ces conseils pernicieux. Il Et partir Décence, secrétaire d'état, avec ordre de lui amener les Hérules, les Bataves, et deux légions gaubies renommées pour leur bravoure, avec trois cents choisis dans chacun des autres corps. C'étoit tote la force de l'armée de Julien. Ces troupes devoient e modre en diligence à Constantinople, pour marcher contre les Perses au commencement du printemps. Les

Digitized by Google

ordres étoient adressés à Lupicin. Constance en envoyoit d'autres à Gintonius Sintula, grand-écuyer de Julien; il le chargeoit de choisir les plus braves des soldats de la garde, et de les amener lui-même. Il n'écrivit à Julien que pour lui enjoindre de presser l'exécution de ses volontés.

Lupicin n'étoit pas alors en Gaule, Julien l'avoit fait c. 1. Cellar.geog. passer avec quelques troupes dans la Grande-Bretagne 1.2, c. 4, art. pour arrêter les incursions des Ecossois et des Pictes, qui, s'étant tenus tranquilles pendant dix-sept ans depuis l'expédition de Constant, recommençoient leurs ravages. Lupicin partit de Boulogne au milieu de l'hiver, aborda à Rutupies, aujourd'hui le port de Richborow, et se rendit à Londres. Ce général savoit la guerre: mais c'étoit un homme hautain, fanfaron, aussi avare que crael.

Décence, en l'absence de Lupicin, se mit en devoir Jul. ad Ath. d'exécuter les ordres de Constance. Sintula, qui ne cher-Lib. or. 10, choit qu'à signaler son zèle pour avancer sa fortune. Zos. 1.3.

s'acquitta d'abord de sa commission à la rigueur : après avoir choisi l'élite des troupes qui gardoient la personne de Julien, il se mit en marche à leur tête. Il s'agissoi de saire partir le reste, dispersé en dissérens quartier d'hiver. On étoit alors à la fin du mois de mars. Julien après avoir protesté qu'il étoit parfaitement soumis au volontés de l'empereur, représenta seulement qu'on n pouvoit sans injustice, ni même sans péril, entreprendr de faire partir les Herules et les Bataves, qui ne s'étoien donnés à lui qu'à condition qu'on ne leur feroit jamai passer les Alpes; il ajouta qu'en leur manquant de na role, on se privoit à jamais du secours des étrangers qui ne viendroient plus offrir leurs services. Ses raison n'étant pas écoutées, il se trouvoit dans un grand en barras : s'il obéissoit, il dégarnissoit la province, q restoit presque sans défense, exposée aux insultes des ba bares: s'il refusoit d'obéir, il s'attiroit l'indignation

l'empereur. C'étoit là le moment critique qui devoit ammer la révolution. On ne voit pas que Julien ait fait à l'empereur aucune remontrance, ni qu'il ait pris autme mesure pour disposer les esprits à obéir. Du moins ilne mit en œuvre que de foibles expédiens, qui ne pouvoient produire d'autre effet que de le garantir de toute imputation. Il envoya ordre à Lupicin de revenir; il invita Florence à se rendre auprès de lui pour l'aider de somseils. Gelui-ci étoit le premier auteur de tous ces houbles; et pour se mettre à couvert des suites. il s'étoit retiré à Vienne sous prétexte d'y amasser des vivres. Il refusa constamment de quitter cette ville. En vain le César lui écrivit des lettres pressantes; en vain il protesta que, si Florence s'obstinoit dans son refus, il alloit renoncer à la qualité de César : qu'il aimoit mieux s'abandonner à la merci de ses ennemis, que d'encourir le reproche d'avoir laissé perdre une si belle province. Dans le manifeste qu'il adressa quelque temps après aux Athéniens, il prend les dieux à témoin qu'il pensoit en effet sérieusement alors à se dépouiller de sa dignité et à s'éloigner entièrement des affaires.

Pendant ces délais une main inconnue fit courir dans le quartier des deux légions gauloises un libelle rempli d'invectives contre Constance, et de plaintes sur le déplorable sort des soldats, qu'on exiloit, disoit-on, comme des criminels aux extrémités de la terre: Nous allons donc abandonner à une nouvelle captivité nos enfons et nos femmes, que nous avons rachetés au prix de tant de sang. Ce libelle séditieux effraya les officiers attachés à l'empereur: les principaux étoient Nébride, Pentade, Décence. Ils pressèrent plus vivement Julien de faire partir les troupes, pour ne pas donner à ces murmures le temps de s'accroître et d'éclater par une révolte. Julien persistoit dans la résolution d'attendre Florence et Lupicin. On lui représenta que c'étoit le moyen de fortifier les soupçons de l'empereur; que, s'il attendoit



du souverain: préparez-vous à ce voyage, qui vous conduit à la gloire. Les soldats l'écoutèrent en silence, et sus donner aucune des marques ordinaires de leur approbation. Il traita magnifiquement les officiers, et les combla de présens. Ils se retirèrent sous leurs tentes, sensiblement affligés de quitter leur patrie et un chef si bienfaisant. Ils séjournèrent le lendemain, comme pour se disposer à partir: mais ils passèrent le jour à concerter ensemble, tant officiers que soldats. Julien, s'il en fait croire ses protestations et ses sermens, n'avoit aucune connoissance de leur dessein.

Au commencement de la nuit les soldats prennent les armes; ils environnent le palais; c'étoit celui qu'on a nommé, depuis le palais des Thermes. Ils se rendent mitres de toutes les issues; ils proclament Julien Auguie, et denandent par des cris redoublés qu'il sorte. qu'il se montre. Julien reposoit dans un appartement voisin de celui de sa femme : selon le récit qu'il fait de ref événement, il s'éveille en sursaut, il apprend avec donnement le sujet de cette émeute: incertain de ce m'il doit faire, il s'adresse à Jupiter : comme le tumulte an-dehors, la frayeur au-dedans du palais croissent à lous les momens, il prie ce dieu de lui manifester sa rolonté par quelques signes; et Jupiter lui fit, dit-il, connoître aussitôt qu'il ne devoit pas résister au désir des soldats. A l'entendre, il ne fut pas aussi facile que Impiter; il s'obstina à se tenir renfermé le reste de la mit. Au point du jour les soldats enfoncent les portes; ils entrent l'épée à la main, et le forcent de sortir. Dès qu'il paroît, tous de concert le saluent du titre d'Aufute. avec des acclamations réitérées.

Julien, par ses paroles, par ses mouvemens, par toutes la marques d'un refus opiniâtre, se défendoit de l'empresement des soldats. Tantôt il témoignoit de l'indignalion; tantôt il leur tendoit les bras, et les conjuroit avec

larmes de ne pas déshonorer par un e rébellion tant de glorieuses victoires: Calmez vos esprits, s'écrioit-il; sans allumer les feux d'une guerre civile, sans changer la face de l'état, vous obtiendrez ce que vous désirez ; puisque vous ne pouvez vous résoudre à quitter votre patrie, retournes dans vos quartiers; je vous suis garant que vous ne passerez pas les Alpes; je me charge de justifier vos alarmes auprès de l'empereur, dont la bonté écoutera vos remontrances. Ces paroles, loin de ralentir leur ardeur semblent l'embraser davantage. Tous redoublent leurs cris; déjà une si longue résistance excite leur colère; les menaces se mêlent aux acclamations. Enfin Julien se laisse vaincre : on l'élève sur un pavois : on le prie de ceindre le diadème. Comme il protestoit qu'il n'en avoit point, on s'écrie qu'il peut employer à cet usage le collier ou l'ornement de tête de sa femme. Quelques-un même s'empressent à lui former un diadème avec le courroies d'un cheval. Julien rejetant des parures s indécentes, un officier, nommé Maurus, lui présenta son collier, qu'il sut obligé d'accepter et de mettre su sa tête. Aussitôt, pour se conformer à la contume observé par les Augustes à leur avénement à l'empire, il promi cinq pièces d'or et une livre d'aggent pour chaque soldat C'est ainsi que Julien fut revêtu de la puissance souve raine. Quoiqu'il ne manquât ni d'éloquence ni d vigueur, sa résistance ne fut pas aussi efficace que l'avoi été celle du généreux Germanicus, dont la fermeté iné branlable dans son devoir avoit bien su repousser le efforts d'une armée qui s'obstinoit avec fureur à lui fair accepter le titre d'Auguste. Julien racontoit depuis à se amis que cette nuit même il avoit vu en songe le géni de l'empire qui lui avoit dit d'un ton de reproche Julien, il y a long-temps que je me tiens à l'entrée d ta maison, dans l'intention d'accroître la dignité et l fortune; tu m'as plusieurs fois rebuté; si tu ne me recon pes aujourd'hui que je suis appuyé de tant de suffrages, je n'éloignerai à regret; mais n'oublie pas que je ne des demeurer auprès de toi que peu de temps.

Julien se renferma dans le palais, sans vouloir ni porter k diadème, ni recevoir aucune visite, ni s'occuper d'auome affaire. Il étoit, dit-il, accablé de douleur et de confusion; il se reprochoit en soupirant de n'être pas demeuré jusqu'à la fin fidèle à Constance. Tandis qu'un nome silence régnoit autour de lui, les amis de Conance profitent de ce moment pour tramer un complot; ik distribuent de l'argent aux soldats, à dessein de les soulever contre le nouvel empereur, ou du moins de les diviser. Ils avoient déjà gagné un eunuque de la chambre, lorsqu'un officier du palais vient avec effroi en donner avis; et comme Julien ne paroissoit pas lécouter, cet officier va jeter l'alarme parmi les troupes en criant de toutes ses forces : Au secours, soldats, citoyens, étrangers, ne trahissez pas celui que vous venez de nommer Auguste. Ammien Marcellin ajoute que, pour emouvoir plus vivement les esprits, il s'écria qu'on renoit d'assassiner l'empereur. Aussitôt les soldats accourent au palais, ils s'y jettent en foule les armes à la main. Les gardes et les officiers de Julien, croyant que cette irruption soudaine étoit l'effet d'une seconde révolation, se dispersent saisis d'effroi, et ne pensent qu'à suver. Les soldats pénètrent jusqu'à l'appartement du pince. Ravis de le trouver plein de vie, ils ne penvent Menir les transports de leur joie; ils s'em pressent à l'envi de hi baiser la main, de le serrer entre leurs bras; et, Punt rapidement de ces mouvemens de tendresse à œus de la fureur et de la vengeance, ils demandent la port des conjurés, ils les cherchent pour les massacrer. Le premier usage que Julien sit de son autorité sut de séclarer qu'il prenoit sous sa sauvegarde ceux qu'on reardoit comme ses ennemis; qu'il ne permettroit pas Tion leur fit aucun mal ni qu'on les outrageât, même



· me mit entre vos mains. Depuis ce moment, jamais · je ne me suis écarté des lois étroites que je m'étois imposées : et mon exemple vous a dicté vos devoirs. · Toujours à votre tête, dans une province désolée, sur me terre teinte du sang de ses habitans, couverte des ruines et des cendres de ses villes, lorsque tant de nations féroces, le fer et le feu à la main, nous enve-· loppoient de toutes parts, j'ai partagé tous vos travaux, · lous vos périls. Combien de fois, dans la saison même où · la rigueur du froid suspend les opérations de la guerre sur terre et sur mer, avons-nous relancé jusque dans · lenrs affreuses retraites les Allemands, auparavant in-· domptés! Souvenez-vous de ce jour glorieux qui éclaira votre victoire dans les plaines de Strasbourg, et qui rendit pour toniours à la Gaule son ancienne liberté. · Vous me vîtes alors braver mille fois la mort : et ie vous vis, pleins de force et de courage, terrasser des ennemis désespérés. Je les vis tomber sous vos coups on se précipiter dans le fleuve; et nous ne laissâmes sur le champ de bataille qu'un petit nombre des nôtres. plus dignes de nos éloges que de nos larmes, et que nous honorâmes par des funérailles plus glorienses pour eux que la pompe d'un triomphe. Après tant d'actions célèbres ne craignez pas que votre mémoire périsse jamais. Il ne nous reste plus à vous et à moi qu'une chose à faire : à vous, de maintenir votre ourage et de défendre contre ses ennemis celui que · was avez élevé; à moi de payer vos services et d'écanter · les intrigues qui pourroient vous frustrer des récom-penses qui vous sont dues. Je déclare donc aujourd'hui omme une loi irrévocable, et je vous en prends à · témoin, que désormais personne ne pourra, sur aucune 'autre recommandation que celle de ses services, obtenir · aucun office civil ni militaire ; et que quiconque osera · soliciter pour un autre une pareille faveur ne rem-· portera que la honte d'un refus. » Ce discours anima



priser. Cependant, pour n'avoir rien à se reprocher, il prit le parti de lui envoyer des députés chargés d'une lettre, dans laquelle il ne prenoit que le titre de Cear. Il lui exposoit avec une modeste assurance ses services, ses travaux, ses succès passés; la violence que la soldats lui avoient faite; sa résistance, qu'il avoit portée jusqu'à se voir au péril de sa vie : qu'il ne s'étoit enfin rendu que dans la crainte que les soldats ne se donnassent un autre empereur moins capable de ménigement, et dans l'espérance de les ramener à leur desoir; il les excusoit eux-mêmes de ce qu'ils s'étoient lassés de n'avoir à leur tête qu'un César, ou plutôt un fantôme qui n'avoit le pouvoir ni de récompenser leurs services, ni même de leur faire payer leur solde, dont ils étoient privés : que l'ordre qu'on leur avoit signifié de se séparer de leurs femmes et de leurs enfans pour marcher aux extrémités de l'Orient avoit achevé de révolter des hommes accoutumés à des climats froids, et qui manquoient des choses les plus nécessaires pour un si long voyage. Il prévenoit ensuite Constance contre e rapports calomnieux de ses ennemis : promettant de lui rester toujours intérieurement soumis, il lui représentoit qu'il étoit d'une nécessité indispensable qu'ils partageassent ensemble le titre de la puissance souveraine. Il s'engageoit à lui fournir tous les ans des chevaux d Espagne, à lui envoyer des Germains de grande taille pour composer sa garde, et à recevoir de sa main les réfets du prétoire; mais il vouloit être le maître de choisir les autres officies tant civils que militaires, et le gardes de sa personne. Il l'avertissoit qu'en vain voudroit-il arracher de leur pays les troupes gauloises pour straîner sur les frontières de la Perse; qu'il seroit im-Possible de les déterminer à quitter la défense de leurpatrie tant de fois ravagée et exposée plus que tout le rete de l'empire aux invasions des barbares. Il finissoit par lui faire sentir en peu de mots quels malheurs la



pereur au concile de Séleucie. Julien lui fit à Paris un acueil-très-honorable : il lut avec empressement la lettre de Constance; elle contenoit des reproches de ce que, sus attendre son consentement, il avoit commencé par avilir le nom d'Auguste en le recevant d'une troupe de sditieux. Constance lui conseilloit de déposer une dignité dont le titre étoit si vicieux et si mal fondé, et de reprendre celle qu'il tenoit de son empereur; il ajoutoit que Julien ne devoit pas avoir oublié ce qu'il devoit à Constance, qui, après l'avoir nourri et élevé dans son cusance, lorsqu'il étoit dépourvn de toute autre ressource. l'avoit ensuite honoré de la qualité de César. A ces mots Julien ne put retenir son indignation : Eh! quel est celui, s'écria-t-il, qui m'avoit enlevé toutes mes ressources? Quel est celui qui m'avoit rendu orphelin? N'est-il pas lui-même le meurtrier de mon père? Ignoret-il qu'en rappelant ce funeste souvenir il rouvre une plaie cruelle dont il est l'auteur? Léonas le pria de vonloir bien entendre les ordres de Constance sur la nomination des nouveaux officiers. Ce prince, comme s'il cut encore été le maître, nommoit préfet du prétoire le questeur Nébride en la place de Florence; il donnoit la charge de maître des offices au secrétaire Félix ; il disposoit à son gré des autres emplois. Avant qu'il eût reçu la nonvelle du soulèvement, il avoit déjà nommé Gumozire lieutenant-général pour remplacer Lupicin qu'il rappeloit. Julien renvoya au lendemain la décision de lons ces articles : Je renoncerai de bon cœur au titre d'Auguste, ajouta-t-il, si c'est la volonté des légions: rendez-vous demain à l'assemblée, et rapportez-y votre lettre. Le questeur, craignant pour sa vie, le supplioit de ne point communiquer aux troupes la lettre de l'empereur : Je ne veux prendre aucun parti, répondit Ju-Lien , sans consulter mes soldats ; mais je vous promets sirclé pour voire personne.

Le lendemain Julien se rendit au Champ-de-Mars à







mis qui le pressoient de se remarier pour se donner des successeurs dignes de lui et de l'empire : Et c'est, repartit Julien, cette raison même qui m'empêche de suire votre conseil; je crains trop de laisser des hériurs indignes de l'empire et de moi.

Pendant que les provinces d'occident se détachoient Amm. 1. 20. de Constance par l'élection de Julien, Sapor lui enle-c. 6. Cellur geog. voit deux places importantes dans la Mésopotamie. Le 1.3, c. 15, mi de Perse, ayant passé le Tigre à la tête d'une nombruse armée, vint mettre le siège devant Singare. Cette ville, voisine du Tigre, à quarante milles de Nisibe, doit défendue par deux légions et par un grand nombre d'habitans aguerris. A la nouvelle de la marche des Perses, un corps considérable de cavalerie vint encore s'y renfermer. Elle étoit fournie de toutes les provisions nécessaires pour soutenir un long siège. Dès qu'on ent ais de l'approche de l'armée ennemie, on fit sur les remparts des amas de pierres, on mit les machines en batterie. Les soldats et les habitans garnirent les tours et les murailles, bien déterminés à se défendre contre les plus rudes assauts. Le roi leur ayant d'abord offert. mais sans succès, une capitulation honorable, fit repoer ses troupes le reste du jour. Le lendemain, au lever du soleil, il donna le signal de l'attaque par un drapeau de couleur de feu élevé sur sa tente. Aussitôt toute larmée se mit en mouvement; les uns portant des chelles environnent la ville; les autres dressent les machines; d'autres, converts de claies et de madriers, s'approchent pour battre les murs. Les assiégés les recovent avec courage; les pierres, les javelots, les balles de plomb lancées avec la fronde, les torches ardentes re cessent de pleuvoir du haut des murailles. L'attaque d la résistance s'opiniâtroient de jour en jour. Les plus rands efforts des assiégeans se portèrent contre une ter ronde nouvellement rebâtie : c'étoit par là que les Romains avoient depuis peu repris la ville. Un énorme



de trois légions et d'un grand nombre d'archers du pays. Sapor, l'ayant environnée de son camp, vint en pasonne la reconnoître au milieu d'un gros de cavakrie, et s'avança jusqu'au bord du fossé. Une décharge de pierres et de flèches, qui partirent des remparts, l'obligea bientôt à regagner son camp. Les hérants qu'it envoya ensuite pour sommer la ville de se rendre n'auroient pas été mieux reçus, s'ils n'avoient eu la précaution d'amener avec eux plusieurs prisonniers de Singare : dans la crainte de tuer ceux-ci, on n'osa tirer sur les hésauts: mais on ne leur rendit aucune réponse. Après vingt-quatre heures de repos l'attaque commença. Elle fut, dans toutes les eirconstances, semblable à celle de Singare; la ville fut prise de la même manière, par la chute d'une tour abattue à coups de bélier. Ce qu'il y eut de singulier, c'est que le troisième jour du siége, pendant que Sapor faisoit reposer ses troupes, l'évêque, nommé Héliodore, se montrant sur la muraille, fit signe qu'il vouloit parler au rois On lui promit sûreté; on le conduisit à la tente de Sapor. Le prélat essaya de le fléchir par la vue des pertes qu'il venoit de recevoir, et des suites qui seroient peut-être encore plus funestes. Sapor, obstiné dans sa colère, jura qu'il ne leveroit le siège qu'après avoir vu périr le dernier de ses soldats. Cette entrevue donna lieu de soupçonner l'évêque d'avoir, par une indigne trahison, fourni à Sapor des éclaircissemens sur l'état de la place. Mais, selon Ammien Marcellin, ce soupcon étoit injuste. Ce qui le fit naître, c'est qu'on observaque depuis l'entrevue les Perses ne s'attachèrent qu'aux endroits les plus foibles. Le massacre y fut plus cruel qu'à Singare, parce que les habitans ne cessèrent pas de combattre lors même qu'ils virent l'ennemi dans la ville: ils ne cédèrent qu'à la multitude des Perses. On n'épargna ni les femmes, ni les enfans. La ville fut accagée; et les Perses, chargés de butin, retournèment

dans leur camp en poussant des cris de joie. Neuf mille prisonniers qui échappèrent au carnage furent transplantés en Perse avec l'évêque et tout son clergé. On croit qu'ils continuèrent d'y former un corps d'église sous Héliodore, et sous Dausas, son successeur, qui recut la couronne du martyre. Sapor, qui désiroit depuis long-temps de se rendre maître de Bézabde, en fit répares et fortifier les murailles; il y établit des magasins, et laissa une garnison choisie entre les plus nobles et les plus braves de ses guerriers. Il prévoyoit que les Romains feroient bientôt les plus grands efforts pour recouvrer une place si importante.

Amm. ibid. - Fier de ces succès, il s'empara de plusieurs châteaux, Cellar geog. et vint assiéger Virthe, ou Birthe, ancienne forteresse art. 45, et c. sur le Tigre. On disoit qu'elle avoit été bâtie par 15, art. 23. Alexandre le grand. Elle étoit différente d'une ville du même nom placée à l'occident de l'Euphrate. En lisant la description qu'Ammien Marcellin fait des murailles de cette ville, on croit voir une de nos places modernes flanquée de bastions. Un grand nombre de machines en défendoient les approches. Ce fut le termedes conanêtes de Sapor. En vain mit-il en œuvre les promesses, les menaces, toute la force et toute l'ardeur de ses tronpes; il fut contraint de se retirer avec plus de perte ponr lui que pour les assiégés, et il repassa le Tigre.

Amm. 1. 20. Hier. chron. Idace. Suc. 1. 2, c. 10 et 42. Chron. Alex. Du Cange, in Const. christ. l.3, c. 2.

Dès que Constance avoit appris les premiers mouvemens de Sapor, il avoit levé des recrues et assemblé ses troupes. Il ilemanda même du secours aux Goths en lenr offrant une grosse solde. Maximien Galère avoit déjà employé contre les Perses les tronpes de cette nation. Avant que de sortir de Constantinople, l'empereur, célébra le quinzième de février la dédicace de la grande église, qu'il avoit suit bâtir auprès de celle de la Paix. il les renferma toutes deux dans la même enceinte, et n'en fit qu'une seule église, consacrée à la sagesse dide jaie. Neuf mile rnage furent tranout son clergé. In r un corps d'églisuccesseur, qui rent qui désiroit depui Bézabde, en fireétablit des magentre les plus noble Il prévoyoit que la grands efforts pui

plusieurs château, ancienne forteres avoit été hâtie par rente d'une ville la Euphrate. En lisal n fait des muraille nos places moderne ombre de machine ut le terme des cuive et toute l'ardes se retirer ayer plusiégés, et il repais

les premiers nons recrues et assenble ecours aux Goths dinten Galère aux tronpes de citentatione, l'emperentécleace de la gant de celle de la Pais de celle de la Pais de celle de la Pais de même encoint, a même encoint, a rieme de la Salçose de la Salços

vine sous le nom de Sainte-Sophie. Elle fist depuis rebâtie par Justinien avec magnificence. L'arien Endose, nouvellement élevé sur le siége de Constantinople, qui présidoit à cette solennité, la déshonora par les impiétés qu'il ent da hardiesse de débiter devant le peuple dans la chaîre de vérilé; et l'empereur se readit plus compable en tolérant ces blasphèmes qu'il n'eut de mérite à enrichir cette église d'ornemens présiens, et à répandre à cette occasion des libéralités sur le lergé, sur les vierges, sur les veuves consacrées à Dieu, et sur les hôpitaux.

Il prit cosnité sa ronte par la Cappadoce, ou les dé- 4mm. Loc, potés de Julien vinrent le trouver à Césarée, comme dille ad sonous l'avous raconté. Il y fit venir Arsace , roi d'Armé-lie. nie. L'empereur, informé que les Perses s'efforçoient 10,01,1/10, par toute sorte d'artifices et même de menaces de déta-1. cher ce prince de l'alliance des Romains, lui rendit de grands honneurs; et, pour l'attacher par des nœuds plus stroits, il lui fit spouser Olympias, fille d'Ahlave, qui avoit autrefois été fiancée à Constant, et qui porta en marioge à Arsace de grands domaines qu'elle possédoit dans l'empire. Ce mariage fut assez généralement désapprousé. On pensoit que Constance manquoit à la memoire de son frère; on le blâmoit d'avoir livré entre les beas d'un prince barbare une éponse que Constant l'étoit destinée. Arsace, après avoir plusieurs fois protesté avec serment qu'il perdroit la vie pluiêt que de renonor à l'alliance des Romains, retourna dans ses étals comblé de présens pour lui et pour toute sa suite. Constance muliuna sa route par Mélitine, ville de la petite Armé-Die Ayant passo l'Euphrate à Samosale, il vint à Edesse. Il y resta long-lemps pour attendre les divers corps de troupes qui s'y rendoient, et les provisions de vivres dont il faisont de grands amas. Il n'en partit qu'après l'apinoxe d'automne, et il prit le chemin d'Amide. A la une de cette ville malheureuse, qui n'étoit plus qu'un

Digitized by Google



assiégés, c'étoit un bélier d'une énorme grosseur. Les Perses s'en étoient servis plus de cent ans auparavant pour battre les murailles d'Antioche, lorsqu'ils s'en duent rendus maîtres du temps de Valérien : à leur retour ils l'avoient laissé dans la ville de Carres. Consance l'ayant fait démonter pour en faciliter le transport, le remit en batterie au pied d'une tour. Chaque com an'il portoit ébranloit la tour jusqu'aux fondemens, et glaçoit d'effroi les habitans. On s'efforçoit d'y mettre le feu; on lançoit pour cet effet des traits enflammes; mais les Romains ayant en la précaution d'enduire d'alun ou d'envelopper de peaux et de haillons imbibés d'eau le bois de leurs batteries, le feu n'y trouvoit aucune prise Les Perses, ne pouvant détruire cette terrible machine, réussirent à la rendre inutile. Dans le moment que le bélier venoit frapper la tour, ils en saisirent la tête avec de longs cordages, et le tinrent si fortement assujetti, qu'il étoit impossible de le retirer en arrière et de le mettre en branle. En même temps ils versoient dessus à grands flots le bitume et la poix ardente.

Déjà les terrasses s'élevoient à la hauteur des murs. Les assiégés, voyant leur perte assurée s'ils ne redoubloient leurs efforts, font une furieuse sontie; ils chargent avec vigueur les premiers bataillons, et lancent sur les machines des torches et des matières enflammées. Après un combat opiniâtre, on les repousse dans la place. Les flèches et les pierres volent sans cesse des terrasses sur les murs: on s'empresse d'une part à mettre le seu aux tours, de l'autre à l'éteindre. Les Perses et les Romains, également désespérés de leurs pertes, sortent en grand nombre, les uns de la ville, les autres de leur tamp: ceux-là, armés de fer et de seu, réduisent en cendres toutes les machines. On ne put sauver que le gros bélier à demi brûlé: une troupe de braves soldats vint à bout de le dégager en rompant par des secousses re-

donblées les cordages qui le tenoient attaché à la muraille. Les deux partis, enveloppés de flamme et de su mée, se battoient en aveugles et confondoient leur coups : la nuit les sépara. Les Romains, après quelques momens de repos, reculèrent leur camp, pour n'é tre plus exposés à des attaques si précipitées. Leurs ter rasses étoient achevées, et surmontoient les murs. Ils y établirent deux balistes en état de fondroyer la ville Avant le point du jour, s'étant partagés en trois corps ils s'avancent au son des trompettes, portant des échelles et tous les instrumens alors en usage pour saper e démoli? les murs On fait en même temps de part e d'autre des décharges de flèches. Mais ce qui incommo doit le plus les assiégés, c'étoient les deux baliste placées sur la terrasse. Résolus de périr ou de détroire ces machines meurtrières, ils ne laissent dans la place que le nombre nécessaire pour la défense; les autres son tent secrètement par une poterne éloignée de la vue d l'ennemi, et sondent tout à coup les armes à la main suivis d'une seconde troupe qui portoit des torches allumées. Ceux-ci, pendant l'ardeur du combat, se coulen derrière leurs camarades et vont appliquer le feu à le terrasse, construite en grande partie de branches d'ar bres, de jonce et de roseaux. La flamme s'élève, la ter rasse n'est bientôt qu'un grand bûcher. les soldat romains l'abandonnent, et sauvent avec poine leur halistes.

Amm. ibid.

Lió. pro templis.

Jul. ad Ath. lentes agitations. D'une part il sentoit l'importance de Philost. l. 5, c. 4.

Cod. Th. l.
7, tit. 4, tre, tous les ouvrages étoient ruinés et la saison avan de l'empire; de l'all ans 359.

Till. not. 46.

de la prendre par famine. C'étoit s'exposer à souffri lui-même plus de maux qu'il n'en pouvoit faire aux a



MPIRE.

ent attaché à la mo de flamme etde h confondoient les mains, après que leur camp, pour s récipitées. Leurs la toient les murs. Il e foudroyer la sil rtagés en trois com s, portant des échi usage pour saper me temps de parti dais ce qui incom nt les deux halis périr ou de détri laissent dans la ph léfense ; les autras éloignée de la me les armes à la mi rtoit des torches du combat, se con appliquer le feu i rlie de branches de lamme s'élève, bi l bûcher, les si vent avec peine le

ar le spir les dens a la ruit dans deu entoit l'important d'une place qui fared de l'empire; del ninés et la saison alace bloquée, espooit s'exposer à sui en pouvoit faire au a

### MISTOINE DU BAS-EMPIRE.

sièges : son armée auroit été détruite avant qu'elle ent pa reduire la place. Bientôt de violens orages, la terre detrempée par des pluies continuelles, le froid de l'hiver qui se faisoit sentir de plus en plus, les partis ennemir qui lui enlevoient ses convois, les murmures des sokhits rebutés de taut de fatigues, l'obligèrent à lever le sirge. Convert de honte, il revint passer le reste de l'hiver à Antloche. Il étoit le dix-septième de décembre Hieraple en Syrie. Les ariens attribuoient ces mauvais succès à l'exil de plusieurs de leurs évêgues ; les catholiques à la persécution suscitée contre les orthodoxes; les païens, à la destruction de leurs temples; et, il Ion en croit Julien, Constance les regarda lui-même comme une punition du meurtre de ses proches, et surtout de Gallus, dont la fin tragique commençoit à lui toper des remords : étrange condition de ce prince que lons les partis et sa propre conscience elle-même tronvarent dans sa conduite de quoi l'accuser d'avoir métile ses malheurs!

Le jour de son arrivée, les principaux officiers de la ville side la cour s'empressèrent, selon la coutume, à lui rendre c. 6. burs hommages. L'histoire, qui se plait à rapporter la mine des favoris qui ont abusé de la confiance des princes, tore instruit à cette occasion de l'affront qu'essuya Ampulochius, et de sa fin funeste. Il avoit été cause de la nort du jeune Constantin par la haine mortelle qu'il and impirée contre lui à Constant son frère. Comme il asonçoit avec assurance pour se présenter à l'empenm, il fut reconnu et reponssé : on murmuroit de sa hardesse; on disoit hautement que ce fléau de la facolle impériale ne méritoit pas de voir le jour : Lais-La le upprocher , dil Constance , je le crois coupable , il n'est pas convaincu ; s'il est criminel, mes reun réveillerant les reproches de sa conscience ; il squen bien ar punir lui-même. Le lendemain, dans les rat du Cirque, Amphilochius étoit assis vis-à-vis de

Digitized by Google

l'empereur. Au cri qui s'éleva à la vued'un cocher célèbre comme il se penchoit sur la balustrade, elle se rompi tout à coup; et ce malheureux, étant tombé dans l'a rène avec plusieurs des spectateurs, fut trouvé mor sous les autres, qui tous n'étoient que légèrement bles sés. Sur la foi de cet événement et sur celle des fla teurs, Constance se crut un grand prophète.

Amm. Ibid. Cluy sost. in epist. ad Phil. hom. P. 48.

L'impératrice Eusébie étoit morte quelque temps at paravant. Sa mort est diversement racontée. Saint-Jea Chrysostôme rapporte que cette princesse, fière et hau Zon. 2. 2 staine, désolée de se voir stérile, s'adressa à une femme Cedren. t. 1, dont elle reçut des remèdes qui la conduisirent au ton p. 302. Du Cange beau. Constance, quoique foible et mal sain, se mar Jamil. byz. une troisième fois. Il épousa Faustine, dont la famil est ignorée.

A m. 361. Hilarionis. Baron, an.

L'année suivante le consulat fut d'abord la récon Idace. Amm.ibid. pense et enfin l'écueil de deux ambitieux, qui ne m et ibi Yales. ritoient que des châtimens. Cette dignité avoit é promise à Taurus, s'il venoit à bout de corrompre l évêques assemblés à Rimini. Constance lui tint parol God. in pro- il lui donna pour collègue Florence, qui avoit ache sop. cod. Th. i. 6, p. 365. les bonnes grâces de l'empereur en traversant les de seins que Julien avoit formés pour le soulèvement la Gaule. Tauros étoit déjà préfet du prétoire d'Itali Florence venoit d'être revêtu de la même charge l'Illyrie, où il avoit succédé à Anatolius. Leur fortu tomba, avant la fin de leur consulat, comme on le ver dans la suite. Constance, qui se proposoit de combat cette année Sapor et Julien, faisoit de très-grands pe paratifs; il levoit des milices dans toutes les provinc il obligeoit tous les ordres, toutes les conditions, contribuer pour la solde des troupes, et pour les foi nitures d'habits, d'armes, de machines, de vivres et chevaux. Il prodigua l'or et l'argent aux rois et aux trapes d'au-del à du Tigre pour les gagner. Arsace, d'Arménie, et Méribane, roi d'Ibérie, étoient les plu

craindre, s'ils se sussent déclarés pour les Perses. Constance leur envoya des ambassadeurs chargés de riches présens. Hermogène, préset d'Orient, étant mort, il nomma Helpide en sa place. Celui-ci étoit de Paphlagonie: son extérieur n'avoit rien d'avantageux; il s'énoncoit mal, mais il étoit digne de sa fortune par sa droiture. par sa fermeté à rendre la justice, et par sa donceur. On ditqu'ayant reçu de la bouche même de Constance l'ordre de mettre à la torture un homme qu'il savoit être innocent, il supplia instamment l'empereur d'accepter la démission de sa charge, et d'en revêtir quelqu'un qui fût plus propre que lui à exécuter des ordres de cette nature. Il paroît que cette généreuse franchise arrêta le cours de l'injustice. Helpide fut ensuite dépouillé de sa dignité par Julien, qui ne put l'engager à renoncer au christianisme. Sa femme Aristénète ne fut pas moins illustre. Saint-Jérôme en fait un grand éloge; et Libanius, trop ennemi des chrétiens pour rendre toujours justice à Helpide, n'a pas pu refuser des louanges à cette epouse vertueuse.

Après une longue délibération, Constance s'en tint à Amm. l. 21, son premier plan : c'étoit de terminer d'abord la guerre c. 7. contre les Perses pour ne laister derrière lui aucun sujet d'inquiétude. Il devoit ensuite revenir sur ses pas, traserser rapidement l'Illyrie et l'Italie, et fondre tout à comp sur Julien. Tels étoient les projets dont il se faisoit illusion, et dont il amusoit ses officiers. Cependant, pour s'assurer de l'Afrique, province importante dans une goene civile, il y envoya Gaudence, qui lui avoit servi d'espion dans la Gaule. Gaudence, timide et intéressé, avoit sujet de craindre le ressentiment de Julien; et. persuadé que Constance resteroit victorieux, comme personne n'en doutoit alors, il ne pouvoit manquer de zèle pour le servir. Aussi s'acquitta-t-il parfaitement de sa commission. Dès qu'il fut arrivé, il instruisit des ordre de l'empereur le comte Crétion et les autres com;

Digitized by Google



risque d'être éventé : il n'étoit connu que d'un petit nombre de seigneurs d'une fidélité éprouvée et d'une profonde discrétion; le silence étoit même chez eux une divinité adorée. D'ailleurs les Perses étoient rusés et trompeurs. Les deux généraux, inquiétés par des fréquentes alarmes, dépêchoient sans cesse à l'empereur pour le prier de les venir joindre; ils lui représentoient que malgré leur vigilance ils risquoient à tout moment d'are surpris, et que, si toutes les troupes n'étoient pas rimes, ils seroient infailliblement accablés. Telle étoit bistuation de Constance quand il apprit que Julien, ayant rapidement traversé l'Italie et l'Illyrie, étoit déjà maitre du pas de Sucques.

Nous avons laissé Julien à Vienne en Gaule, où il Amm.l. 21, passa une partie de l'hiver dans de profondes réflexions. C. 1, 2. Greg. Naz. Devoit-il tenter toutes les voies de douceur pour se re- or. 3. concilier avec Constance, on forcer ce prince par les Soz L.5, c.1. armes à le reconnoître pour collègue? L'un et l'autre Zon. t. a. parti paroissoit également dangereux. D'un côté l'exem-P.22. ple de Gallus lui apprehoit quel fond il devoit faire sur la foi d'un prince qui n'épargnoit ni la séduction ni le pariure, et qui plongeoit le poignard dans le sein de ses proches au monient qu'il feignoit de les embrasser; de l'autre il craignoit cette fortune qui partout ailleurs, abandonnant Constance, l'avoit toujours fidèlement suivi dans les guerres civiles. Ce dernier péril lui sembla pourtant préférable, parce qu'une guerre déclarée lui laissoit toutes les ressources de la prudence et de la valeur, et que d'ailleurs la fortune l'avoit lui-même jusqu'alors 255ez bien servi pour mériter qu'il se mît entre ses mains plutôt qu'en celles de Constauce. La superstition aida encore, dit-on, à le déterminer. Il crut voir en songe legoleil, sa divinité savorite, qui lui annonçoit que Constance mourroit avant la fin de l'année. La prédiction, telle qu'elle est rapportée par plus d'un auteur, est trop claire et trop précise pour laisser occasion de

douter qu'elle ait été composée après coup. Saint Grégoire, sur la foi d'un bruit qui couroit alors, prétend qu'il étoit facile à Julien de prédire cette mort, parce qu'il avoit pris des mesures pour la procurer par le ministère d'un domestique de Constance. Il est plus sûr de dire que tout le détail de ce songe n'est qu'une fable inventée après l'événement. Julien, qui se vante si volontiers de la protection des dieux, n'en fait aucune mention expresse dans ses écrits. Ayant donc résolu de prendre les armes, il ne fit rien avec précipitation; il songea moins à forcer les circonstances qu'à profiter des incidens; il se douna le temps d'affermir sa puissance et de dresser son plan avec maturité et tranquillité d'esprit. Il publioit qu'il ne vouloit aller trouver Constance que pour se justifier, et qu'il s'en remettroit au jugement des deux armées. Les soldats de Magnence s'étoient répandus de toutes parts et subsistoient de brigandages : Julien fit proclamer une amnistie en leur faveur, il les rappela à leurs drapeaux, et rétablit la sûreté sur le grands chemins. Apostat depuis long-temps, il observoi dans le particulier toutes les pratiques du paganisme mais ce secret n'étoit connu que du petit nombre de se plus intimes confidens. Comme son armée étoit com posée de chrétiens et de païens, il déclara qu'il laissoi à chacun la liberté de servir Dieu à sa manière ; mais i continua de faire à l'extérieur profession de christia nisme. Il assista même aux prières publiques dans l'é glise de Vienne le jour de l'Epiphanie.

Amm. 1. 21, Il ne s'occupoit que de l'entreprise qu'il méditoi c. 3.

List. ad Ath. contre Constange, lorsqu'aux approches du printemp List. or. 5 et il apprit que les Allemands recommençoient à fair Cellar. geog. des courses. Les sujets de Vadomaire, allié des Romains 1. 2, c. 7, art. avoient été les premiers à prendre les armes. The bruise répandit que cette infraction des traités étoit l'obje des intrigues de Constance: que ce prince avoit à forc d'argent engagé Vadomaire à se jeter dans la Gaule

rès coup. Saint Gr paroit alors, pede ire cette mort, por la procurer par lem ance. Il est plus sir ige n'est qu'une fill , qui se vante si vole n'en fait aucune me yant done résolu avec précipitation; nstances qu'à profi d'affermir sa puissi ité et tranquillité de ller trouver Constan en remettroit an ju de Magnence s'éto toient de brigandar e en leur fayeur, tablit la súreté sur ong-temps, it ober atiques du paganti du petit nombre de son armee étoit a il déclara qu'il lia u à sa manière; mi profession de chie res publiques dam phanie.

phanie.
treprise qu'il me
proches du printe
economençuent à
aire, altié des Rana
dre les armes. Le
des traités étoit la
e ce prince avoit à
se jeter dans la Gus

the d'e retenir Julien. Celoi-ci n'oublia pas d'accréliter ces discours; il prétendit même avoir intercenté des lettres de Constance à Vadomaire et à d'autres rois allemands. On surprit un contrier de Vadomaire chargé d'une lettre à Constance, dans laquelle le prince allemmd traitoit Julien avec assez de mépris. Julien, pour e débarrasser de ce nouvel ennemi, envoya en diligence le comte Libinon à la tête des deux légions gauloises qui rétoient le plus distinguées dans la nouvelle révoloim. Libinon passa le Rhin auprès de Bâle, et arriva. pes d'one ville qu'on croit être Seckingen. Al'approche des Romains, les barbares en beaucoup plus grand numbre s'étoient cachés dans des vallons. Le com'ie les Maqua sans précaution, et fut tué le premier. La victure fot quelque temps disputée: mais il fallut ceder a nombre, et les Romains se retirèrent avec perte.

Vadomaire, naturellement, fourbe et artificieux, feimoi de ne prendre aucune part à cette guerre. Il tâchoit famuser Julien par des protestations d'un attachement wiolable; il lui prodiguoit dans ses lettres les noms la plus flatteurs : il lui donnoit merne le titre de dieu. Il entretenoit des liaisons avec les officiers romains qui anhient la frontière, et passoit souvent le Rhin pour mir se divertir avec eux. Julien , qui n'étoit pas dupe es artifices, résolut de le faire eulever. Il dépêcha le retaire Philagre, qui fut depuis comte d'Orient, et ent il conpoissoit l'habileté; il le chargea d'un ordre mante, qui ne devoit être ouvert que quand Vadomaire Doeveroit en-deca du Rhin. L'occasion se présenta himit. Le prince allemand, affectant toujours beaucoup contrité et de franchise, vint à son ordinaire souper e le commandant, qui invita aussi Philagre. A la fin e repas, Philagre, ayant arrêté Vadomaire, fit voir sa pomission, le mit sons la garde du commandant; et e il n'avoit point d'ordre pour retenir les gens re prince, il leur laissa la liberté de s'en retourner. BRE. DU BAS-EMP. TOM. IL.

Amm. 1. 21,

Le roi fut conduit au camp de Julien. Il se crut perdu quand il apprit que ses lettres adressées à Constance avoient été interceptées. Mais Julien, sans entrer avec lui dans aucun éclaircissement, le fit conduire en Espagne. Il ne voulut pas laisser cet esprit dangereux et perfide à portée de troubler la Gaule en son absence. Vat domaire rentra en faveur sous le règne de Valentinien et de Valens, et fut fait duc de la Phénicie. Julien marcha aussitôt pour abattre par un dernier coup la témérité des barbares; et de peur que le bruit de sa marche ne leur fit prendre l'épouvante et ne l'obligeat de les poursuivre trop loin, il passa le Rhin pendant la nuit avec un gros de troupes légères, et les chargea at dépourvu. Ils se virent enveloppés avant que d'avoir et le temps de se mettre en défense; plusieurs furent tués les autres, abandonnant leur butin et demandant grâce se rendirent prisonniers. Les princes voisins, qui n'é toient point entrés dans la révolte, vinrent proteste de leur soumission, et renouvelèrent leurs serment Julien se retira, après les avoir menacés d'une prompt vengeance, s'ils se départoient de la fidélité qu'ils avoien iurée. Amm. Lat. Revenu à Bâle, et persuadé que la diligence est

Max.

c.5.

Jul. ad Ath. principal ressort des entreprises hardies, et que dat
et epist. 15, un péril inévitable le plus sûr est de l'affroster sai Lib. or. 12. Eunap. in délibérer, il résolut de se mettre en marche pour alle au-devant de Constance. Il commença par consulter s oracles. Il avoit fait venir en Gaule le grand-prêt d'Eleusis : ce fut avec lui qu'il fit des sacrifices secri à Bellone. Son médecin Oribase, et un autre fanatio africain, nommé Evhémère, confidens de son apostas furent seuls admis à ces mystères. Tous les présages promettoient la sûreté et la gloire, s'il marchoit, et menacoient de sa perte, s'il restoit dans la Gaule. Il félicita de cet heureux concert entre les conseils de dicux et ceux de son ambition : car ce prince n'el

pas tellement esclave de la superstition, qu'il ne sût bien s'en affranchir quand elle ne s'accordoit pas avec ses intérêts. Il avoit, ainsi que Jule César, l'esprit wez présent pour donner un tour avantageux aux plus sinistres présages. Un jour qu'il s'exerçoit à Paris dans k Champ-de-Mars, son bouclier s'étant rompu en élats, l'anse lui resta seule dans la main : c'étoit là un des plus fâcheux pronostics, et tous les spectateurs en paroissoient alarmés. Ne craignez rien, leur cria Jolien, ce que je tenois ne m'a pas échappé. Se croyant assuré de la protection du ciel, il voulut éprouver l'attechement de ses soldats. Les ayant donc fait assembler, il monta sur un tribunal, et, portant sur son front une noble confiance, après leur avoir rappelé de nouveau es travaux et leurs exploits, il leur déclara qu'il alloit les conduire aux extrémités de la Dace; qu'ils ne rencontreroient aucun obstacle dans leur passage par l'Illyrie; que les premiers avantages leur en prépareroient de nouveaux, et règleroient leurs démarches. « Je me charge ( ajouta-t-il ) de veiller, selon ma coutume, à · votre sûreté; et de vous ménager les succès; et si j'étois · obligé de rendre compte de ma conduite à d'autres · qu'à ma conscience, juge souverain et incorruptible de mes actions, je serai toujours prêt à justifier mes · intentions et à prouver que je n'aurai rien entrepris · que ce qui peut vous être utile. Assurez-moi par ser-· ment de votre fidélité; et, soit en quittant ce pays, soit · dans le voyage que nous allons faire, gardez-vous de " donner sujet de plainte à aucun particulier. Souvenez-· vons que ce qui fait votre gloire, ce n'est pas seulement - d'avoir abattu tant d'ennemis, mais plus encore d'avoir · rendu à ces provinces la paix, la sûreté et l'abon-- dance. » L'armée recut'ces paroles comme celles d'un oracle: l'ardeur étincelle dans les yeux; tous, de concert, frappant leurs boucliers, s'écrient qu'ils sont prêts a marcher sous les auspices d'un si grand capitaine; ils

le nomment le favori des dieux, le vainqueur des rois et des nations. Pour donner à leur serment la forme la plus solennelle, ils lèvent leurs épées sur leurs têtes : et, prononcant les plus terribles imprécations, ils jurent en termes formels qu'ils s'exposéront pour lui à tous les hasards, et à la mort même. Les officiers prêtent tous en particulier le même serment. Ces Hérules, ces Bataves, ces Gaulois, qui l'année précédente avoient refusé de passer les Alpes pour le service de Constance, sont prêts à suivre Julien jusqu'au bout du monde. Le seul Nébride, préfet du prétoire, fut assez hardi pour représenter qu'étant comblé des bienfaits de Constance, il ne pouvoit engager sa foi contre le service de ce prince : et comme les soldats, irrités de sa résistance, menaçoient de l'égorger, il alla se jeter aux pieds de Julien, qui le convrit de sa robe. Les soldats respectèrent cet asile Nébride, étant retourné au palais avec Julien, se prosterna devant lui, demandant humblement, comme un gage de sûreté, la permission de lui baiser la main Eh! quel honneur réserverions nous donc à nos amis: répartit Julien. Retire-toi où tu jugeras à propos, or ne te sera aucun mal. Nébride se retira en Toscane, su ses terres.

Amm. l. 21, Zos. 1.3. L. 2, c. 5, ari.

Salluste, cet ami fidèle, qui avoit été enlevé à Julier trois ans auparavant, étoit venu le joindre. Le nouve Cellar gros empereur le laissa en Gaule avec la qualité de prése du prétoire. Il le crut nécessaire dans cette province dont il étoit obligé de s'éloigner; et comme une de fonctions du préset étoit de payer les troupes et d pourvoir au soin des vivres, Julien emmena Germanien qu'il chargea de ce détail. Il déclara Névitte général d la cavalerie, sans avoir égard à Gumoaire, que Constant avoit nommé, mais que Julien regardoit comme u traftre qui avoit manqué de foi à Vétranion son maîtr Il donna la questure à Jovius, l'intendance du trésor Mamertin, le commandement de sa garde à Dagalaïph

Dans la distribution des emplois militaires, il ne considéra que les services et la fidélité. Ses troupes ne monwient qu'à vingt-trois mille hommes; et comme il appréhendoit qu'elles ne parussent méprisables s'il les faisoit marcher en un seul corps d'armée, il les partagea en trois divisions, dans la vue d'en augmenter l'apparence, et de répandre plus de terreur. Le premier détachement partit sous la conduite de Jovin et de Jovius; arec ordre de traverser les contrées septentrionales de Illalie : Névitte, à la tête de l'autre division, devoit passer par la Rhétie. Le rendez-vous fut marqué à Sirmium. Il leur recommanda de marcher avec diligence et circonspection. Pour lui, il ne se réserva que trois mille hornmes, avec lesquels il prit sa route par la Forêt noire, nommée alors la forêt Marciane, et par les bonk du Danube.

Ces dispositions étant faites, Julien prit le chemoin Amm. 1.21, de la Pannonie. Constance avoit ordonné aux comman- Lul. ad Ath dans des villes d'Italie situées au voisinage de la Gaule Mamert. pan. c. 6, 7, de garder tous les passages. Résolu de passer lui-même 8, 15. les Alpes pour aller chercher Julien, il avoit amassé sur Lib. or. 10, 11, 12. la frontière une quantité immense de provisions. Les Greg. Naz. généraux de Julien se rendirent maîtres de ces magasins. Julien, étant arrivé au Danube, fit le reste du voyage partie sur le fleuve, partie en le côtoyant, tantôt sur les terres de l'empire, tantôt sur celles des barbares par des chemins rudes et difficiles, évitant les grandes routes, de crainte d'y rencontrer des forces supérieures aux siennes. Le secret, la diligence, l'esprit de ressource, et l'habitode qu'il s'étoit faite de surmonter les plus grandes saligues, le sauvèrent de tous les périls. Il s'assuroit de tons les passages du fleuve; il enlevoit les postes des ennemis pendant la nuit; il leur donnoit le change par des fausses alarmes; dans le temps qu'on l'attendoit aux désilés des montagnes, il traversoit la plaine; il se faisoit ouvrir les portes des villes par persuasion, par force,

-par ruse. On parle d'un stratagème qui le rendit maltre d'une place forte que l'histoire ne nomme pas. Ayant surpris un corps d'ennemis, il fit revêtir de leurs armes et marcher sous leurs enseignes plusieurs des siens, qui furent reçus dans la place, et s'en emparèrent. Dausune antre occasion, six de ses soldats dans un défilé en mirent en fuite deux mille. Il marchoit lui-même à la tête de ses troupes, à pied, la tête nue, chargé de ses armes, convert de sueur et de poussière. Sa marche étoit rapide; il n'avoit pas besoin d'envoyer dans les villes qui se trouvoient sur sa route pour y chercher de quoi sournir à la délicatesse de sa table ; il vivoit de pain et d'eau comme le moindre soldat; il traversa ainsi toute la Pannonie. Quelque diligence qu'il fit, la renommée le devançoit; les peuples accouroient en foule sur son passage; il ne s'arrêtoit que pour faire lire de temps en temps à haute voix les lettres que Constance avoit écrites aux barbares : il en tira un très-grand avantage pour gagner les cœurs en sa faveur, et les soulever contre un maître cruel qui sacrifioit ses peoples à sa haine et à sa jalousie personnelle. En même temps il prodiguoit l'argent; il accordoit aux villes des exemptions et des priviléges. Il ne lui fallut que se montrer pour faire la conquête de la province. A la première nouvelle de cette invasion, Taurus avoit abandonné l'Italie, et, en passant par l'Illyrie, il avoit entraîné avec lui Florence. Tous deux, remplis d'épouvante, suyoient avec précipitation vers Constantinople.

Amm.l.21. c. 9, 10. Zos. l.3.

Julien, le onzième jour de sa marche approchoit de Sirmium. Le comte Lucilien, qui commandoit dans la Pannonie, étoit alors campé près de cette ville. Il rassembloit les troupes des quartiers les plus voisins, et se préparoit à s'opposer à Julien. Ce prince ne lui en laissa pas le, temps. Etant arrivé par le fleuve à Bononia, qui n'étoit qu'à dix-neuf milles de Sirmium, il débarqua sur le soir, et dépêcha aussitôt Dagalaïphe à la tête d'une troupe de cavalerie légère, avec ordre de lui ame-

per Lucilien de gré ou de force. Celui-ci, qui le croyoit racore bien loin, dormoit tranquillement. A son réveil, il se voit environné de gens inconnus et armés, qui lui signifient les ordres de l'empereur. Plein de surprise et d'effroi, il prend le ti d'obéir. On le fait monter sur un méchant cheval, et ce général, naturellement fier, fut présenté à Julien comme un prisonnier du dernier ordre. Cependant le prince lui ayant permis de laiser sa robe, il revint peu à peu de sa frayeur, et s'enhardit jusqu'à lui représenter la témérité de son entreprise. Gardez pour Constance vos sages avis, lui répondit Julien avec un sourire amer; ce n'est pas pour vous autoriser à me faire des leçons, c'est pour calmer vos craintes que je vous donne des marques de clémence. Sur - le-champ Julien marche à Sirmium. C'étoit une capitale grande et peuplée, dont la possession lui répondoit de toute la province. Il y étoit si peu attendu, que la plupart des habitans, apprenant que l'empereur arrivoit, s'imaginèrent que c'étoit Constance. Il entra avant le jour dans les faubourgs, qui étoient fort étendus. La vue de Julien parut un prodige : on se rassure; l'allégresse succède à la surprise; les soldats de la garnison, les habitans courent au-devant de lui avec des flambeaux ; ils sèment de fleurs son passage ; ils le suivent au palais avec des cris de joie, et le nomment hautement leur empereur, leur maître. Le lendemain, Julien donna des courses de chars, où toute la ville fit éclater sa joie. Les troupes commandées par Névitte, qui avoient traversé la Rhétie, arrivèrent ce jour-là à Sirmium.

Le jour suivant Julien alla se saisir du pas de Sucques. C'est une gorge étroite entre le mont Hæmus et le mont Rhodope, dont les deux chaînes, après avoir embrassé la plus grande partie de la Thrace, viennent se rapprocher en cet endroit. Quoique les Romains eussent élargi ce passage, qui faisoit la communication de la Thrace et de l'Illyrie, il étoit encore très-aisé de le fermer et

d'y arrêter les plus fortes armées. La pente du côté de l'Illyrie est douce et facile; mais du côté de la Thrace ce sont des précipices et des chemins impraticables. Du pied de ces montagnes s'étendent deux plaines immenses; d'une part jusqu'aux Alpes Juliennes, de l'autre jusqu'aux détroit de Constantinople et à la Propontide. Julien s'empara de ce passage important; il y laissa un corps de troupes sous le commandement de Névitte, et se retira à Naïsse, pour y prendre des arrangemens conformes à l'état de ses affaires.

Il appela auprès de lui l'historien Aurèle Victor; Jul. ad Ath. celui même dont nous avons un abrégé d'histoire qui Li3. or. 12. n'est pas sans quelque mérite. Il l'avoit vu à Sirmium, Zos. 1.3, et il estimoit sa probité. Il lui donna le gouvernement de la seconde Pannonie, et il lui fit ériger une statue de bronze. Cet Aurèle sut dans la suite préset de Rome. Depuis la fuite de Taurus & de Florence. Rome et toute l'Italie, la Macédoine et toute la Grèce s'étoient déclarées en faveur de Julien. Persuadé qu'il n'avoit plus de réconciliation à espérer, il ne ménagea plus Constance. Il s'empara des trésors du prince et des mines d'or et d'argent qui étoient ouvertes en Illyrie. Il écrivit au sénat de Rome une lettre remplie d'invectives si atroces contre Constance, que les sénateurs n'en purent entendre la lecture sans s'écrier : Que Julien devoit plus de respect à celui à qui il étoit redevable de son élévation. La mémoire de Constantin n'y étoit pas épargnée. Julien le traitoit de novateur, de destructeur des lois anciennes et des usages les mieux établis; il l'accusoit d'avoir le premier avili les charges les plus éminentes, et le consulat même, en le prodiguant à des barbares; reproche absurde, qui devoit retomber sur son auteur, comme le romarque Ammien Marcellin; puisque dès l'année suivante il éleva au consulat Névitte, Goth de naissance, homme grossier, cruel, sans expérience, sans autre mé-

rite que de s'être attaché à la fortune de Julien, et fort

insérieur en toute manière à ceux que Constantin avoit. honorés de cette dignité. Il écrivit en même temps aux amées d'Italie pour leur recommander la garde des villes: il fit assembler sur les côtes de Sicile un grand nombre de troupes qui devoient passer en Afrique à la première occasion. Il dépêcha des couriers dans toute la Grece. Corinthe, Lacédémone, Athènes, reçurent des manifestes de sa part. Nous avons celui qu'il adressa aux Athéniens; c'est une longue apologie dans laquelle il développe dès l'origine toutes les injustices de Constance son égard; il y proteste qu'il est encore disposé à se ontenter de ce qu'il possède, si Constance veut entendre a maccommodement ; mais que, plutôt que de se livrer à la discrétion d'un emmemi implacable, il est déterminé i périr les armes à la main, si c'est la volonté des dieux.

Le paganisme se montre à découvert dans cette pièce, Lib. er. 12. Julien avoit enfin levé le masque en entrant dans l'Illy-lien, not. 4. ne; il ouvroit les temples que Constantin et Constance injent sermés; il les ornoit d'offrandes; il immoloit des victimes et exhortoit les peuples à reprendre le culte des dieux de leurs pères. Les Athéniens furent les premias à signaler leur attachement à l'idolâtrie; ils s'empressèrent de rouvrir le fameux temple de Minerve et cox des autres divinités : ils firent conler le sang des victimes dont leur terre paroissoit altérée. Une contestion survenue entre les familles sacerdotales partageoit tonte la ville. Le nouvel Auguste, idolâtre dévot, qui s'deit follement proposé d'éparer le paganisme en v appliquent les maximes vraiment divines de la religion dictionne, écrivit aux Athéniens pour faire cesser cette ที่ทักงา: it leur manda que la paix et la concorde étoient k plus agricable sacrifice qu'ils pouvoient offrir aux Genx.

Luise fut bientôt remplie d'une multitude de dépu- Amm. l. 21, 16: bientôt les provinces et les villes se ressentirent des libéralités de leur nouveau maître. Les Dalmates et les Pan. c. 9. Zos. l. 3.

Digitized by Google

Epirotes furent déchargés des impositions excessive dont ils étoient accablés. Nicopolis, bâtie autrefois pa Auguste comme un monument de la victoire qu'il avoi remportée près d'Actium, se releva de ses ruines : le jeux qu'on y avoit celébrés tous les cing ans, mais qu étoient depuis long-temps interrompus, furent renou velés. Athènes et Eleusis reconvrèrent leur ancient splendeur. Les ordres de Julien sembloient répandre d toutes parts le mouvement et la vie; on voyoit répart les murailles des villes, les aquéducs, les places, l gymnases. On instituoit de nouvelles fêtes en l'honnet de celui qui rétablissoit les anciennes. Tant d'affair publiques ne l'empêchoient pas de vaguer à celles d particuliers; ilécoutoit leurs plaintes; il jugeoit leurs diff rends, surtout ceux où il s'agissoit de priviléges conte tés par les communautés des villes à quelqu'un d citoyens. On remarqua qu'il poussoit trop loin le sy tème de réduire tout au droit commun, et qu'il fav risoit l'ordre municipal souvent même aux dépens la justice. Rome manquoit de vivres. Gaudence, qui tenoit l'A

e. 12, et ibi frique au nom de Constance, avoit envoyé à Consta Mamert, tinople la flotte de Carthage chargée du blé destiné à pan. c.14,15.
Till.art. 60. provision 'de Rome. Les Romains s'en plaignirent Julien : ils accusoient les commandans des côtes d'avo par leur négligence, laissé perdre un convoi si impe tant. Il n'est pas perdu pour nous, dit Julien en so riant, puisqu'il est à Constantinople. Il se flattoit d'é incessamment maître de cette ville. En même temp fit acheter à ses dépens et transporter à Rome t grande quantité de grains. Quatre sénateurs romai des plus considérables, entre lesquels étoient Symmac et Maxime, avoient été députés à Constance par le

> nat : ils revenoient d'Antioche, où Symmague s'é acquis une estime générale par sa vertu et par son é quence : ils trouvèrent Julien en Illyrie. Ce prince

embla d'honneurs; et pour donner une marque de disinction à Maxime, neveu de Vulcatius Rufinus, qui avit été oncle de Gallus, il le nomma préfet de Rome ma place de Tertullus. Sous ce préfet on vit renaître Mondance, et le peuple de cette ville tumultueuse ant plus d'occasion de se livrer à son impatience naturelle. Le nouvel empereur, pour augmenter la confiance & son parti en faisant paroître la sienne, se comporta mmaître de l'empire: il désigna consuls pour l'année sivante Mamertin et Névitte. Le premier venoit de Emplacer Florence dans la dignité de préfet du prétoire dillyrie.

Julien travailloit à réunir autour de lui les garnisons Amm. 4214 de Pannonie, d'Illyrie et de Mœsie, lorsqu'il apprit [1, 12, 12, 12] me révolte capable de traverser ses projets. Il avoit Zos. 1,3. touvé à Sirmium deux légions de Constance et une whorte de sagittaires. Comme il ne comptoit pas assez ur leur fidélité pour les incorporer à son armée, il les avoya en Gaule, sous prétexte que cette province avoit soin de leur secours. Ces troupes ne s'éloignoient qu'à regret; elles se rebutoient de la longueur du voyage, et adoutoient les Germains, contre lesquels on alloit les mplover. Un commandant de cavalerie, nommé Nima, né en Mésopotamie, esprit remuant et séditieux, cheva de les aigrir. Lorsqu'elles furent arrivées à Aqui-Le, elles s'emparèrent de la ville, fonte par son assiette et par ses murailles; et, de concert avec les habitans encore attachés au nom de Constance, elles fermèrent les portes, mirent en état de défense les tours et les remparts. et firent toutes les dispositions nécessaires pour soutenir leur révolte. Un pareil exemple pouvoit denir contagieux pour toute l'Italie. D'ailleurs la perte d'Aquilée fermoit à Julien le passage des Alpes Juliennes, et le privoit des secours qu'il attendoit de ce côlé-là. Il résolut donc de reprendre au plus tôt cette place. Il envoya ordre à Jovin, qui venoit de passer les



sour éviter les flammes, se portoient tous en arrière. les faisant pencher, elles se renversoient dans le fleuve : et les pierres et les dards achevoient de tuer ceux qui édappoient des flammes et des eaux. Les attaques contimerent avec aussi peu de succès. Le fossé étoit bordé due fausse braie : n'étoit une palissade appuyée d'un mur de gazon, qui servoit de retraite sux assiégés dans lun fréquentes sorties. Les assiégeans, rebutés d'une si opinitre résistance, changèrent le siège en blocus. Ils en vinrent même à ne laisser dans le camp que les soldats nécessaires à la garde; les autres alloient piller les ammenes voisines, et devenoient de jour en jour plus presseux et plus indisciplinés. Julien avoit rappelé Join pour l'employer ailleurs. Le comte Immon, qu'il avoit chargé de la conduite du siége, l'avertit de a désordre. Pour ne pas perdre tout à la fois les légions mi assiégeoient et celles qui étoient assiégées, Julien envoya le général Agilon, alors en grande réputation de probité et de valeur, afin de déterminer les assiégés se rendre, en leur apprenant la mort de Constance. Avant son arrivée. Immon tenta encore de réduire les habitans par la soif: il fit couper les canaux des aquéducs et détourner le cours du fleuve. Les assiégés pourwrent à cette incommodité; ils eurent recours à quelques puits qu'ils avoient dans la ville, et dont on distribuoit leau par mesure. Enfin Agilon arriva. S'étant approché des murailles, il annonça que Constance étoit mort, d me Julien étoit paisible possesseur de tout l'empire. On refusa d'abord de le croire, et on ne lui répondit que para des injures. Mais quand il eut obtenu dere introduit dans la ville avec promesse qu'il ne lui smit fait aucune insulte, et qu'il eût confirmé par serment ce qu'il annonçoit, alors les habitans ouvrent leurs portes, ils protestent qu'ils sont soumis à Julien; ils se disculpent en chargeant Nigrin et quelques autres, qu'ils livrent entre les mains du comte. Ils demandent même leur supplice, comme une réparation de tant de maux que ces esprits séditieux avoient attirés sur leur ville Ouelques jours après, la cause ayant été mûrement examinée, Nigrin fut condamné par la sentence de Mamertin à être brûlé vif, comme le premier auteur de la rébellion. Deux sénateurs, nommés Romule et Saboste eurent la tête trenchée. On fit grâce aux autres, e Julien fut bien aise d'adoucir par cet exemple de clémence le spectacle des rigueurs qu'il exerçoit dans le même temps sur les ministres de Constance.

Pendant que la révolte d'Aquilée lui faisoit craindre e. 123, 15, et la perte de l'Occident, les nouvelles qu'il recevoit de Lib. or. 12. l'Orient ne lui causoient pas de moindres alarmes. Con stance étoit en marche; et le comte Marcien, ayant rassemblé les divers corps de troupes répandus dans la Thrace, approchoit du pas de Sucques avec des forces capables de disputer le passage. Julien, dans cet embarras, consultoit les angures et les aruspices; mais leurs pronostics, toujours équivoques, le laissoient dans une cruelle incertitude. Un orateur gaulois nommé Aprunculus, qui fut depuis gouverneur de la province narbonnoise, vint lui annoncer la mort de Constance; il en avoit vu, disoit-il, des signes certains dans les entrailles d'une victime. Cette prédiction ne rassura pas Julien; il se défioit de la flatterie. On rapporte un trait plus frappant, s'il est véritable. On dit que, dans le même moment que Constance expiroit en Cilicie, l'échyer qui donnoit la main à Julien pour monter à cheval étant tombé par terre, le prince s'écria : Voilà celui qui m'aidoit à monter renversé lui-même. Mais ce présage avoit encore besoin d'être réalisé par l'événement, et toutes ces conjectures balançoient ses inquiétudes sans être capable de les dissiper. Enfin il vit accourir à lui une troupe de cavaliers, à la tête desquels étoient deux comtes, Théolaiphe et Aligilde; on les avoit dépêchés de Constantinople pour lui faire savois que Constance n'étoit plus, et que tout l'Orient reconnoissoit Julien pour seul empereur. Voici de quelle manière ce prince avoit fini ses jours.

La présence de Sapor, qui menacoit à tons momens de passer le Tigre, retenoit Constance en Mésopotamie. losqu'il recut la nouvelle de la marche de Julien. Il en set d'abord alarmé; mais il ne perdit pas courage. Il e détermina, de l'avis de son conseil, à détacher une partie de ses troupes, et à les faire transporter en Thrace. sur les voitures publiques, pour arrêter les progrès du rebelle. Elles étoient sur le point du départ, lorsqu'on vint l'avertir que le roi de Perse avoit enfin pris le parti de retourner dans ses états. Constance, à cette nouvelle, reprend le chemin d'Antioche. Etant arrivé à Hiéraphe, il assemble ses soldats; et, faisant un effort sur luimême pour prendre un air d'assurance, il leur parle en ces termes: « Depuis que je tiens le gouvernail de · l'empire j'ai sacrifié tout, jusqu'à mon autorité même, · à l'intérêt public, et je me suis fait une étude de me plier aux circonstances. Le succès n'a pas répondu à · la droiture de mes intentions, et je me vois aujour-· d'hui obligé de vous faire l'aveu de mes fautes : elles ne sont, à vrai dire, que les effets d'une bonté qui · méritoit bien d'être plus heureuse. Dans le temps que · l'Occident étoit troublé par la révolte de Magnence. · qui a succombé sous votre valeur, j'ai conféré la puissance de César à mon cousin Gallus, et je l'ai · chargé de la désense de l'Orient. Je ne rappelle point · ici ses excès ; les lois qu'il avoit violées ont été forcées · de le punir. C'étoit pour nous un souvenir assligeant; et plût au ciel que la fortune, jalouse de notre repos, \* se sût contentée de cette épreuve! Elle nous porte au-· jourd'hui une atteinte encore plus fâcheuse, mais · dont la providence divine et votre bravoure sauront · bien nous désendre. Julien, à qui j'ai confié le soin de · la Gaule tandis que vous étiez occupés avec moi à



de quelques armo ns discipline et pro oignée de troupes en reugle andace font to état. Mais la majet est le plus ferme appr oirs forfaits, détruit tion criminelle Ce ma propre expérim sés. Prétons nos la étouffer le monde eu le temps de s'ace souverain, toujous le à votre téle, et a eux tous les mand teurs. Déjà vaincus pourront soutenit ui leur reproches ar la colère, la fil pa ient qu'ils sont pre uise promptemente ussitôt partir Gum ur se joindre à Mar du côté de la Tin référence, parce , qui l'avoit trailes vers Antioche and

nåt Constance, iliid ent secret sembled Il confia, dit-on, voyoit plus aupris voit contame de la en Marcellin, son e lui; ou platot ce ment foible et trai

alers par de sombres inquiétudes. A peine étoit-il rentre Theod. L. s. dans Antioche, qu'ayant fait à la hâte les préparatifs 6,52, 6,5 e. de son expédition, il se pressa d'en sortir. L'automne Philos. L.6, muripi. Il donna ordre à Arbétion de prendre les devans we les tronpes légères. A trois milles d'Antioche, près che don hourg nommé Hippocéphale, il trouva sur son 59. chemin , au point du jour, le cadavre d'un homme qu'on Cedren. avoit égorgé la nuit précédente. Ce présage l'effraya Cellar ge Etant arrivé à Tarse, il sentit les premiers accès d'une art. à . c. hore legere, qu'il crut pouvoir dissiper par le mouve- Till. not. 52. ment du voyage; et il gagna par des chemins montueux a difaciles une bourgade nommée Mopsucrènes, au pied du mont Taurus, sur les confins de la Cilicie et de Cappadoce. Le lendemain il se trouva trop foible pour continuer sa marche. La fièvre devint si ardente, que lost son corps en étoit embrasé. Destitué de secours et de mèdes, il s'abandonna aux larmes et au désespoir. Anmieu Marcellin prétend qu'ayant encore toute sa on, il désigna Julien pour son successeur. Quelques oteors chrétiens rapportent que, dans ses derniers moms, tremblant à la vue du jugement de Dieu, il se repentit de trois choses : d'avoir versé le sang de ses ches, d'avoir donné à Julien la qualité de César, et l'être livré à l'hérésic. Ces faits sont fort incertains : sait que la renommée se plait à charger la mort des ses de circonstances extraordinaires. Saint Ambroise fil mournt dans l'impénitence, et que, se voyant tade a fin, il se fit baptiser par Euzoïus, fameux arien, on eveque d'Antioche. Selon d'autres anteurs, il reçut haptême à Antioche avant son départ. Après avoir sto par la bonche une grande quantité de bile noire . a tamba dans une longue et douloureuse agonie, dans melle il expira le troisième de novembre, ayant vécu axable-quatre ans deux mois et vingt-deux jours, et iqué, depuis la mort de son père, vingt-quatre ans HIST, DU BAS-EMP. TOM. II.

Digitized by GOO





laissoit enceinte la femil il donna le soin à un intendant. Il acheva les mu-laissoit enceinte la femilles de cette grande ville; il rebâtit plusieurs édifices ne fille, qui fut nom

action horrible est le On n'y voit que u le rendoit l'esclave s eunuques, et le jou nérite, insensibilité , dont les plainte dité et une défiance té. Au travers de te s-unes de ces verts diocrité du génie; malade; mais tou Il dormoit pen;s stenoit avec soin las t la distinction en dont il vouloit séparées. Il se fais es charges du pali s grades inférieus t les services, et al es. On dit que les les tion, abatta et tra criant que celui 'étoit pas digne de cette insolence con re justice, il com ars trompé par se upçons. Il avoit i'y auroit cru plus entation de fairede

inople une biblioth

### HISTOIRE DU BAS-EMPIRE.

ii commençoient à tomber en ruine. Il décoroit les ereur Gratien. que par la qualité maidérables, et traitoit les évêques ariens avec beaucoup qu'il ait été l'auter respect; mais les prélats catholiques n'éprouvoient de action horrible est a part que des rigueurs. tre dans toute sa vie. Comme il est plus aisé d'établir des lois pour les au-Coul. Throd.

res que de s'en imposer à soi-même, il fit plusieurs 5,11th, 1, log. ois utiles pendant les sept dernières années de son règne. ious allons rassembler ici les plus importantes de celles et the G mi nous n'avons pas encore en l'occasion de parler. Il Lib. 3, 101. leclara qu'il prendroit connoissance des jugemens rendus et d. par le préfet de Rome et par les proconsuls quand il t.t.6. eroit averti que les parties n'auroient osé en appeler. Il 39,65,15,5,5 neusça de punition les juges qui négligeroient ou diffé 16,65,5 neusca de punition les juges que segue. La jurispru-1, leg. 5, tre-teroient d'exécuter les rescrits du prince. La jurispru-1, leg. 5, tre-ció an aniet des biens de ceux qui Lité, p. 1, trebuce avoit souvent varié au sujet des biens de ceux qui s5, leg Moient condamnés à mort : tantôt on les avoit laissés no 11 de ans héritiers; tantôt ils avoient été saisis au profit du God fisc. Constance ordonna d'abord qu'ils passeroient aux Lib. 10, sit. mractère s'aigrissant de plus en plus par la maliguité ibi God. des délateurs , il décida par une loi contraire que ces 25, fez. , et les délateurs , il décida par une loi contraire que ces 25, fez. , et les délateurs , il décida par une loi contraire que ces 25, fez. , et les délateurs , il décida par une loi contraire que ces 25, fez. , et les délateurs , il décida par une loi contraire que ces 25, fez. , et les décida par une loi contraire que ces 25, fez. , et les décida par une loi contraire que ces 25, fez. , et les décida par une loi contraire que ces 25, fez. , et les décida par une loi contraire que ces 25, fez. , et les décida par une loi contraire que ces 25, fez. , et les décida par une loi contraire que ces 25, fez. , et les décida par une loi contraire que ces 25, fez. , et les décida par une loi contraire que ces 25, fez. , et les décida par une loi contraire que ces 25, fez. , et les décida par une loi contraire que ces 25, fez. , et les décida par une loi contraire que ces 25, fez. , et le decida par une loi contraire que ces 25, fez. , et le decida par une loi contraire que ces 25, fez. , et le decida par une loi contraire que ces 25, fez. , et le decida par une loi contraire que ces 25, fez. , et le decida par une loi contraire que ces 25, fez. , et le decida par une loi contraire que ces 25, fez. , et le decida par une loi contraire que ces 25, fez. , et le decida par une loi contraire que ces 25, fez. , et le decida par une loi contraire que ces 25, fez. , et le decida par une loi contraire que ces 25, fez. , et le decida par une loi contraire que ces 25, fez. , et le decida par une loi contraire que ces 25, fez. , et le decida par une loi contraire que ces 25, fez. , et le decida par une loi contraire que ces 25, fez. , et le decida par une loi contraire que ces 25, fez. , et le decida par une loi contraire que ces 25, fez. , et le decida par une loi contraire que ces 25, fez. , et le decida par une loi contraire que ces 25, fez. , et le decida par une loi contraire que ces 25, fez. , et le decida par une loi contraire que ces 25, fez. , et le decida p hims seroient confisqués. Il permit de révoquer les dona-3. 16, 13, 116. fions faites an prince par testament; jusqu'alors la flateriedictoit ces testamens, et une craînte servile les avoit Lib. 14, 16. modus irrévocables. L'empereur Sévère avoit ordonné isi God. de tulents a fente entans rilage. Constance renouvela cette loi. Souvent les pères, hey. 6. rilage Constance renonven cent.

m mariant leurs filles, les avantageoient an préjudice Libri.

m mariant leurs filles, les avantageoient an préjudice Libri. do autres enfans, et les veuves qui se remarioient frusbisent les enfans du premier lit; il remédia par deux in Galfien, et los à ces injustices. Ce prince estimoit les lettres : il veut M. l'al pou lui fasse connoître les officiers subalternes qui se La Biarri

Digitized by GOOQ



tables, et même assujettis à la question, si leurs comptes n'étoient pas en règle; mais ils obtenoient par argent d par intrigues des dignités qui les exemptoient de la torture: Constance leur enleva cette ressource d'impunité en les déclarant incapables de posséder aucune charge jusqu'à l'apurement de leurs comptes. Constantin n'avoit pu abolir à Rome les spectacles des gladiateurs; la soldats et les gardes mêmes du prince, accoutumés à manier les armes, se louoient volontiers pour ces combals cruels: Constance leur désendit cet insame trafic de leur propre sang; il condamna à six livres d'officeux qui les y engageroient; et s'ils se présentoient d'euxmêmes, il ordonna de les charger de chaînes et de les remettre entre les mains de leurs officiers. Pour mainlenir l'honneur des dignités, et les sauver de l'avilissement où elles ne manquent pas de tomber quand l'argent seul y donne entrée, il en interdit l'accès aux marchands, aux monétaires, aux commis, aux stationnaires (c'étoient de bas-officiers destinés à observer les délinquans dans les provinces et à les dénoncer aux inges), en un mot, à tous ceux qui exercent ces professions, ces emplois qu'on ne recherche que pour le Profit. Il ordonna d'écarter des charges ces sortes de gens et de les renvoyer à leur premier état. Les empereurs précédens avoient établi une sorte d'officiers publics Pour avoir soin de faire transporter les blés nécessaires à la nourriture des armées, ou de recueillir les sommes d'argent qu'on exigeoit quelquefois au lieu de blé. Ces officiers portoient pour cette raison le nom de frumenlaires. Comme leur fonction les obligeoit de parcourir les provinces, les princes se servirent d'eux comme dautant de courriers et d'espions pour porter et exétuler leurs ordres, rechercher, arrêter, et quelquefois même punir des criminels, et pour donner avis à l'empercur de tout ce qui se passoit contre son service dans toute l'étendue de l'empire. Il leur arriva ce qui ne

manque jamais d'arriver à des hommes de péant ho norés de la confiance de leur maître: ils en abusèrent leurs calomnies et leurs rapines les rendirent si odieux que Dioclétien fut obligé de les supprimer. Il est diffi cile à ceux qui gouvernent de se détacher tout-à-fai d'un usage même dangereux, quand il paroît propre les soulager dans les soins du gouvernement; les bon princes se flattent d'en écarter les abus; les méchans n considèrent que lepr propre commodité. Ces délatem en titre d'office reparurent bientôt sous un autre noi qui exprimoit mieux leur destination : on les appela le curieux; ils se nommoient eux-mêmes les yeux a prince, titre qui avoit été honorable en Perse dès temps de Cyrus. Ceux-ci n'avoient pas le pouvoir d'exe cuter ni même d'arrêter les criminels; ils ne pouvoier que les dénoncer aux magistrats; ce qui leur étoit con mun avec les stationnaires: ils furent de plus charg d'empêcher l'exportation des marchandises. qu'il n'éto pas permis de faire sortir de l'empire, et de veiller à conservation des postes et des voitures publiques. Con stance les choisissoit entre ceux qu'on appeloit les ager 'de l'empereur. Sous un règne aussi foible, ils s'érigère bientôt en tyrans, surtout dans les provinces éloignée ils mettoient à contribution le crime et l'innocence; poi de coupable qui ne pût à force d'argent se procur l'impunité; point d'innocent qui ne fût réduit à se ra cheter de leurs calomnies. Constance fit plusieurs le pour retenir dans de justes bornes cette inquisition d'éta La facilité de s'enrichir les avoit multipliés; il les r duisit à deux pour chaque province. Julien fit mieu il abolit entièrement cet office; mais on le vit renait sons ses successeurs.

# LIVRE DOUZIÈME.

## JULIEN.

La mort de Constance étoit un événement si imprévu An. 361. et si heureux pour le nouvel empereur, que la plupart c. 2. des amis de Julien n'osoient le croire. C'étoit, à leur Lib. or. 125 avis, une fausse nouvelle, par laquelle on vouloit endor-pan. c. 27. mir sa vigilance et l'attirer dans un piége. Pour vaincre leur défiance. Julien leur mit sons les yeux une prédic- Soc. L. 3, c. tion plus ancienne qui lui promettoit la victoire sans 2001. 1. 2. Ps tirer l'épée. Cette prétendue prophétie, qui pour des 24. esprits raisonnables auroit eu besoin d'être confirmée par le fait, y servit de preuve. Julien, exercé depuis long-temps à prendre toutes les formes convenables aux circonstances, n'oublia pas de se faire honneur en verant quelques larmes, que ses panégyristes ont soigneusement recueillies: il recommanda qu'on rendît au corps de Constance tous les honneurs dus aux empereurs: il prit l'habit de deuil; il reçut avec un chagrin affecté les témoignages de joie de toutes ses légions, qui le saluèrent de nouveau du titre d'Auguste. Il marcha aussitôt, traversa sans obstacle le défilé de Sucques, passa par Philippopolis, et vint à Héraclée, Tous les corps de troupes envoyés pour lui disputer les passages se rangroient sous ses enseignes; toutes les villes onvroient leurs portes et reconnaissoient leur nouveau souverain. Les habitans de Constantinople vinrent en foule à sa tencontre. Il y cutra le onzième de décembre, au mileu des acclamations du peuple qui, se mélant parmi es soldats, le considéruit avec des transports d'admira-

tion et de tendresse. On se rappeloit qu'il avoit reçu dan cette ville la naissance et la première nourriture: of comparoit avec sa jeunesse, avec son extérieur, qu'n'annonçoit rien de grand, tout ce qu'avoit publié d'lui la renommée, tout ce qu'on voyoit exécuté; tant di batailles et de victoires; la rapidité d'une marche péni ble, semée de périls et d'obstacles qui n'avoient fait qu'accroître ses forces; la protection divine qui le mes toit en possession de l'empire sans qu'il en coûtât une goutte, de sang. Le concours de tant de circonstance extraordinaires frappoit tous les esprits: on formoit les plus heureux présages d'un règne qui s'étoit annonce par tant de merveilles.

Amm. l. 2 c. k.

Ses officiers et ses soldats, témoins de la conduite qu'il avoit tenue dans la Gaule, confirmoient ces belles espérances; ils promettoient un empereur égal aux Tites, aux Trajans, aux Antonins: ils ne cessoient de louer a tempérance, sa justice, sa prudence et son courage; ils le représentaient sobre, chaste, vigilant, infatigable, affable sans bassesse, gardant sa dignité sans orgueil, montrant dans la plus vive jeunesse toute la maturité d'un vieillard consommé dans les affaires; plein d'équité et de douceur, même à l'égard de ses ennemis; sachant allier la sévérité du commandement avec une bonté paternelle ; détaché des richesses, des plaisirs, de lui-même; ne vivant, ne respirant que dans ses sujets, dont il partageoit tous les maux pour leur communiquer tous ses biens. Ils racontoient ses combats : combien de fois l'avoient-ils vu soldat en même temps que capitaine, tantôt attaquer l'épée à la main les plus redoutables ennemis, tantôt arrêter la fuite des siens en leur opposant sa personne, et toujours déterminer la victoire autant par ses actions que par ses ordres! Ik relevoient son habileté dans les campemens, dans les sièges, dans la disposition des batailles; la ferce de ses paroles, et plus encore de ses exemples, capables d'a-

docir les plus extrêmes fatignes et d'inspirer le counge dans les plus grands périls; sa libéralité qui ne la hissoit de trésors que ceux qu'il avoit placés entre le mains de ses peuples. Quel bonheur pour l'empire, oi il alloit répandre les mêmes biens qu'il avoit promrs à la Gaule! Ces éloges étoient véritables; et il aut avoner que, si l'on retranche la superstition et la bizarre affectation de philosophie, Julien fut le modèle des empereurs les plus accomplis. Mais il pamit que tant de qualités brillantes étoient accommodés au théâtre, et qu'elles n'avoient pour la plupart d'autre source que la vanité, et peut-être la haine qu'il portoit à Constance : et je ne sais siel'on ne peut pas die qu'il doit à ce prince presque toutes ses vertus, comme tous ses malheurs. Son antipathie pour le meurtrier de sa famille l'éloigna de tous les vices de Constance: il n'en falloit guère davantage pour faire un grand prince. Les faits justifient ce que j'avance. Sa conduite équivoque dans la rébellion le rend d'abord susped: la guerre ouverte qu'il entreprit ensuite contre on empereur démasque son infidélité et son ambition; celle qu'il déclara au christianisme montre une malice réféchie, qui se portoit à la cruanté quand elle en Muvoit éviter le reproche; enfin son expédition contre les Perses, en lui laissant la gloire du courage, lui enbre entièrement le mérite de la prudence.

Le premier soin de Julien fut de rendre à son préde de la premier soin de Julien fut de rendre à son préde constance, c. 16.
Lib. or. 12.
embaumé et enfermé dans un cercueil, étoit parti Greg. or. 4.
Mamert.
de Cilicie, suivi de toute l'armée. Jovien, capipan. c. 3, 27.
taine des gardes, assis dans le char funèbre, représenloit l'empereur. On lui adressoit les honneurs qu'on Philost. l. 6,
avoit accoutumé de rendre au sonverain quand il traZon. c. 2,
versoit les provinces. Les députés des villes se rendoient P. 24.
Cedr. t. 1.
sur le passage: on lui offroit l'essai du blé déposé dans p. 303.
les magasins pour la subsistance des troupes; on lui pré-

sentoit les animaux entretenus pour le service des poster et des voitures publiques. On remarqua, après l'événe ment, que ces honneurs passagers avoient été en même temps pour Jovien un présage de son élévation à l'empire et celui d'une mort prochaine. Le char, étant arrive an bord du Bosphore, fut placé sur un vaisseau. Julien sans diadème, revêtu de la pourpre, mais dépouillé de tous les autres ornemens impériaux, l'attendoit sur le rivage. à la tête de ses soldats sous les armes et rangé en ordre de bataille. Il le recut avec respect; il toucht le cercueil, et le conduisit en versant des larmes à l'é glise des Saints-Apôtres, où Constance fut déposé dans le tombeau de son père à côté de sa femme Eusébie. Sain Grégoire, dans le détail de cette pompe funèbre, park de prières, de chants nocturnes et de cierges portés par les assistans, comme de choses dès-lors en usage dans les funérailles des chrétiens. Mamertin, panégyriste de Julien et païen comme lui, donne à Constance le titr de divus. Ce nom, consacré par le paganisme à l'apo théose des empereurs, se trouve quelquefois employ par les chrétiens mêmes. Ce n'étoit plus qu'un terme d respect, qui avoit perdu sa signification primitive.

Amm. 1. 22. La faveur de ceux qui avoient abnsé de la foiblesse de 3, 7.

Jul. ep. 23. Constance ne devoit pas lui survivre. Julien forma un Lib. or. 12.

Cod. Th. 1. chambre de justice à Chalcédoine, établissement son que tit. 42, vent utile après un mauvais gouvernement, mais tou reg. 5.

Till. moc. 5. jours dangereux et qui exige de la part du prince beau coup de sagesse pour ne rien donner à la passion, d lumières pour bien choisir les juges, et de vigilanc pour éclairer par lui-même leur conduite et contrôle leurs jugemens. Il paroît que ces qualités manquèrent Julien en cette occasion. Il nomma pour président Sal luste second, différent de l'autre Salluste, qu'il avoi laissé dans la Gaule. Il ne pouvoit faire un meilleu choix: c'étoit un homme sage et modéré, qu'il venoi d'élever à la dignité de préfet du prétoire d'Orient en le

place d'Helpide. Mais il lui donna pour assesseur Arbétion, qui auroit dû des premiers éprouver la sévérité de cetribunal. Ce politique corrompu, auteur de tant de sourdes intrigues, autrefois ennemi de Gallus et de Julien même, avoit déjà su par sa souplesse surprendre la confance du nonvel empereur. Il étoit l'âme de la commission; les autres n'agissoient qu'en sous-ordre : c'étoient Mamertin, Agilon, Névitte, Jovin, depuis peu giocral de la cavalerie en Illyrie, et les principaux officiers des deux légions qui portoient le nom de Joviens et d'Herculiens. Ces commissaires, s'étant transportés à Chalcédoine, montrèrent plus de rigueur que de justice. Entre un assez grand nombre de coupables, ils confondirent plusieurs innocens. Les deux consuls furent les premiers sacrifiés à la haine de Juliefi. Florence l'avoit bien méritée; il fut condamné à mort; mais il avoit pris la précaution de se sauver avec sa femme dès la première nouvelle de la mort de Constance, et il ne reparut jamais. Quelque temps après, deux délateurs eant venus offrir à Julien de lui découvrir le lieu où Florence étoit caché, il les rebuta avec mépris, en leur disant ou'il étoit indigne d'un empereur de profiter de kur malice pour découvrir l'asile d'un misérable que la crainte de la mort punissoit assez. Taurus fut exilé à Verceil. On lui fit un crime d'avoir été fidèle à son maître en quittant l'Italie lorsqu'elle s'étoit déclarée poor Julien. C'étoit, la première fois qu'on voyoit une entence de condamnation datée du consulat de ceuxmêmes qui en étoient l'objet, et ce contraste faisoit horrent. On exila Pallade dans la Grande-Bretagne, sur le simple soupçon qu'il avoit envoyé à Constance des mémoires contre Gallus. Pentade fut accusé d'avoir prêté son ministère pour faire périr Gallus: il prouva qu'il n'avoit fait qu'obéir, et fut renvoyé absous. Florence, maître des offices, fils de Nigrinien, fut relégué dans l'ile de Bua, sur les côtes de Dalmatie. Evagre, receveur

du domaine, Saturnin, qui avoit été maître du pala et Cyrin, secrétaire du défunt empereur, éprouvèrent même sort : on les accusa d'avoir tenu des discours il jurieux au prince régnant, et d'avoir tramé des complé contre lui après la mort de Constance. Ils furent col damnés sans avoir été convaincus. La vengeance publi que triompha par la punition de trois fameux scélérat l'agent Apodème, le délateur Paul, surnommé la Chain et le grand-chambellan Eusèbe, cet esclave -impérieu qui s'étoit rendu le maîtrode l'empereur et le tyran d l'état, furent brûlés vifs; et l'on regretta, dit un au tens, de ne pouvoir leur faire subir cet horrible sup plice autant de fois qu'ils l'avoient mérité. Mais la jus tice elle-même pleura la mort d'Ursnle, trésorier de l'é pargne, envers lequel Julien se rendit coupable de la plus noire ingratitude. Lorsque Constance l'avoit envoyé dans la Gaule sans argent, et sans ancun pouvoir d'en toucher, afin de lui ôter le moyen de s'attacher k cœur des soldats. Ursule avoit secrètement donné ordre au trésorier de la province de fournir au César toute les sommes qu'il demanderoit. Julien, s'apercevant que cette mort injuste révoltoit tous les esprits, prétendit s'en disculper en faisant courir le bruit qu'il n'y avoit aucune part, et qu'Ursule avoit été à son insu le victime du ressentiment des soldats, qu'il avoit offensé l'année précédente. à l'occasion des ruines d'Amide. I crut accréditer ce prétexte en laissant à la fille d'Ursule une partie de l'héritage de son père. Mais n'étoitce pas se démentir que de n'en laisser qu'une partie Les biens des autres furent confisqués; et peu de temp après, comme plusieurs personnes tâchoient par de fraudes charitables de mettre à couvert les débris de la fortune de tant de malheureux, il condamna par un loi les recéleurs à la confiscation de leurs propres biens s'ils en avoient, et à la peine capitale, s'ils étoient panyres.

pit été maître du fa mpereur, éprones r tenu des dizont voir tramé des con astance. Ils forest a as. La vengean e p e trois fameux scie il, surnommé la Cha , cet esclave impin empereur et le tyra n regretta, dit ma Ursule, trésorierle rendit coupable 4 . Julien , s'aperes ats, qu'il avoit offe les ruines d'Annie

Béssin de réfablir le bon ordre dans tontes les parties donn. 1. 22, de l'état, il commença par la réforme de la maison du Lib, or, in, prince. Les officiers s'y étoient multipliés à l'infini. Il y wowa mille enisiniera, autant de barbiers, un plus soc. La, e. grand nombre d'échansons et de maîtres-d'hôtel, une Soz, 1.5, c. multitude innombrable d'eunuques. Tous les fainéans de 5 Impire accouroient au service du palais; et après s'être p. 24. foiné à se procurer des offices que les favoris vendoient lost ther, ils s'enrichissoient bientôt aux dépens du cod. Th. L. printe qu'ils pilloient, et de la patrie qu'ils traitoient romne un pays de conquête. Leur luxe, quelque exces- leg. st. sil qu'il fût , tronvoit des ressources inépuisables dans ubir cet horriber ubir cet normes nt mérité. Mana les injustices toujours impunies. Julien, ayant demandé un barbier, fut fort étouné de voir entrer un homme superbement vêtu : C'est un barbier, dit-il, que Constance l'and edemandois, et non pas un sénateur. Mais il fut plus impris encore quand, par les questions qu'il fit à ce doet sans aucun per matique, il apprit que l'état lui fourmissoit tous les royen de same a est la nourritare de vingt hommes et de vingt che-crètement donné ma, indépendamment des gages considérables et des patifications, qui montoient encore plus haut. Un autre Julien, s'aperes ur, voyant passer un des cuisiniers de Constance ba-tous les esprils, fulle magnifiquement, il l'arrêta; et, ayant fait paroître aurir le bruit qu'il sien, vêtu selon son état, il donna aux assistans à avoit été à son is leciner qui des deux étoit officier de cuisine : on décida afaveur de celui de Julien, qui congédia l'autre et tous amarades, en leur disant qu'ils perdroient à son issant à la fille d'amice lous leurs talens. Il ne garda qu'un seul barbier: on père. Mais ne Con est encore trop, disoit-il, pour un homme qui laisser qu'un nomme qui qués; et peu de déclara qu'il n'avoit pas besoin, puisqu'il n'avoit pus par lachoint pui foume. N'ou a principal de la laisse qu'il n'avoit pas besoin, puisqu'il n'avoit plus pas la laisse qu'il n'avoit puis qu'il n'avoit plus pas la laisse qu'il n'avoit puis qu'il n'avoit qu nes tachoient par de la marca qu'il n'avoit pas besoin, puisqu'il n'avoit plus avert les débris de la marca. Nous avons déjà dit qu'il abolit cette sorte il condamu par les agens du prince, qui sous ses successeurs multi-le leurs propret par les agens du prince, qui sous ses successeurs multi-capitale, s'ils discret jusqu'à dix mille. Il ne choisit pour cet emploi capitale, s'ils discret jusqu'à dix mille.

Digitized by

que des hommes incorruptibles, et il augmenta les priviléges. Il purgea aussi la cour d'une multitude commis et de secrétaires, plus conque par leurs concu sions que par leurs services. Ces suppressions d'offices pouvoient manquer d'exciter des murmures passager on reprochoit à Julien une austérité cynique; on lébl moit de dépouiller le trêne de cet éclat qui, tout en printé qu'il est, sert à le rendre plus respectable. Mi les gens sensés trouvoient dans cette réforme plus bien que de mal: et sans approuver ce du'elle ave d'outré et de bizarre, ils pensoient que l'excès en ce gen est moins fâcheux pour les peuples et moins contagie pour les successeurs.

Le luxe qui régnoit à la cour s'étoit introduit de c.4.7. Th. L les armées. Ce n'étoient plus ces soldats sobres et infat 7, tit. 4, leg. gables qui couchoient tout armés sur la terre nue ou s. 7, 8, et ibi la paille, et dont toute la vaisselle consistoit en un va la paille, et dont toute la vaisselle consistoit en un va de terre : c'étoient des hommes délicats et voluptueu corrompus par l'oisiveté, qui regardoient leurs li comme une partie de leur équipage plus nécessaire leurs armes, qui portoient des coupes d'argent plus p santes que leurs épées. Leurs officiers, parvenus par l'il trigue, ne pouvoient loger que dans des palais; ils s'et richissoient aux dépens des soldats, et les soldats a dépens des provinces, à qui seules ils faisoient la guen par leurs pillages, ne sachant que fuir devant l'ennen Plus de subordination ni d'obéissance, plus d'honnet ni de courage. Julien rétablit la discipline : il ne mit ( place que des officiers éprouvés par de longs service il prit soin que les soldats ne manquassent ni de bonn armes, ni d'habillemens, ni de paie, ni de noprritum mais il retrancha sévèrement tout ce qui tendoit 1 luxe. Il leur fit reprendre l'habitude du travail : une ses lois ordonne que le fourrage qui est fourni par l provinces ne sera apporté que jusqu'à vingt milles d camp ou du lieu dans lequel les soldats font leur séjout

et qu'ils seront obligés de l'aller chercher à cette distance : c'étoit la marche ordinaire d'une journée.

L'exemple du prince étoit une loi de frugalité et de Jul. misop? tempérance. La puissance souveraine ne changea rien Lib. 07. 12:

Mamert. dus les mœurs de Julien, non plus que dans sa dé-pan. c. 27. perse personnelle. Modeste sur le trône comme il l'a-byz. wit été dans l'oppression, il rejeta le titre de seigneur, 12, tit. 13, que l'asage avoit attaché aux empereurs : c'étoit l'offenser leg. 1, et ibi que de l'appeler de ce nom. Nulle recherche dans ses labits. Le pourpre impériale étoit d'une teinture distinsace et beaucoup plus éclatante; il se contenta de la plus commune. Il voulut même plusieurs fois quitter le diadème, et ne le retint que par bienséance. Selon me ancienne coutume, les provinces envoyoient par leurs députés des couronnes d'or à l'empereur, soit lorsqu'il parvenoit à l'empire, soit à l'occasion d'un évébement heureux, on pour le remercier d'un bienfait; et cet usage étoit devenu une obligation. Les bons princes en avoient quelquefois dispensé : les autres exigeoient ce présent comme un droit de la souveraineté. Les présets du prétoire imposoient à cet effet une taxe arbitraire, sans en exempter ceux-mêmes qui étoient privilégiés à l'égard des autres contributions. L'avarice des empereurs et la flatterie des préfets avoient fait monter ces couronnes à un prix excessif; il y en avoit de mille ouces, quelquefois de deux mille. Julien rendit à ce présent sa liberté primitive, et par conséquent on mérite : il voulut qu'il fût purement volontaire; il défendit même d'excéder dans ces couronnes le poids de soizante-dix onces. C'étoit, à son avis, dénaturer un hommage que de le tourner en profit; et tout ce que misissoit l'avarice étoit perdu pour l'honneur.

La réforme du palais et les bornes étroites qu'il pres- Amm. L.25, trivit à sa dépense le mirent en état de soulager les <sup>c.4</sup>: Mamert. provinces. Il s'attachoit à n'y envoyer que des gouver- pan. c. 25. Lib. or. 5, neurs désintéressés et incorruptibles. Il modéra les taxes 12.

Jul. epist. 47, autant que le permirent les besoins de l'état : et l'on dis Eutr. l. 10. que, dans le cours de son expédition en Perse, on l'en-Ambros. or. tendit plusieurs fois, au milieu des plus grands périls lent. demander à ses dieux la grâce de terminer prompte 5, tit. 12, leg. ment la guerre, afin de pouvoir réduire les tributs. I nic. Lib. 8, tit. défendit aux préfets de rien imposer de nouveau, ni de 1, leg. 6, 7, rien relâcher des impositions ordinaires, sans un ordn 8; al. 5, log. exprès de sa part. Tous ceux qui jouissoient du revent 15, 16; L. 10, actuel des terres, sans en excepter ceux qui possédoien iii. 3, leg. actuel des terras, anno de prince cédés à des particu Lib. 11, tit. 3, leg. 3, 4; liers, payoient leur part des tailles. Ce n'étoit pas pout uit. 12, leg. l'intérêt de son trésor, c'étoit pour celui des peuples lo; tit. 19, tit. 19, tit. qu'il se rendit difficiles sur les exemptions et sur les re
28, leg. 1. mises: il ne croyoit pas que les princes fussent en droit

Lib. 12, tit. 1. leg. 50 et de faire payer par leurs sujets leurs faveurs particulières eg. Lib. 15. tit. et comme les priviléges retomboient à la charge du pu-1. leg. 8; 9, blic, il pensoit qu'ils n'étoient dus qu'à ceux auxquels le public étoit redevable. En ce cas, il donnoit à ces privi-Cod. Just. L. léges toute l'étendue qu'ils pouvoient avoir sans restric-11, tit. 6g , tion ni épargne, aimant mieux, disoit-il, accorder le leg. 1, 2. bienfait tout entier que de l'affoiblir en le divisant et en le faisant demander à diverses reprises. Mais si la faveur ne procuroit jamais de remises, la nécessité les obtenoit aisément : ce fut par ce motif qu'il en fit de considérables aux Africains, aux Thraces, à la ville

d'Antioche. Il fit éclairer de près la conduite des officiers des rôles, qui, étant chargés de répartir les tributs et les fonctions onéreuses, pouvoient commettre beaucoup d'injustices. Les bienfaits mêmes du souverain avoient été auparavant à charge aux provinces par les présens qu'il falloit prodiguer aux porteurs des ordonnances. Ceux-ci, loin de rien exiger sous le règne de Julien, n'osoient même rien accepter, persuadés que ces gratifications illicites ne pouvoient ni échapper à sa vigilance, ni se déguiser sous aucun titre. Il rétablit l'ancien usage pour la réparation et l'entretien des chemins

Digitized by Google

publics; chaque propriétaire étoit tenu d'en faire la dépense à proportion de l'étendue de ses possessions. Le mavais état des postes, que Constance avoit ruinées, quoit un grand dommage aux provinces obligées de kentretenir : Julien ne négligea pas cette partie : il réorma dans le plus grand détail tous les abus qui s'y évient introduits. On voit, par plusieurs de ses lois. m'il n'eut rien plus à cœur que de rétablir les finances de villes, et de leur rendre leur ancienne splendeur. Il encoragea l'ordre municipal par des exemptions modires; il y rappela ceux qui tâchoient de s'y soustraire; il y fit entrer des gens qui jusqu'alors n'y avoient pas dé engagés. Les deux empereurs précédens avoient concédé ou laissé envahir des terres, des édifices, des places qui appartenoient aux communes des villes; Julien ordonna que ces terres seroient restituées et affermées, et que le revenu en seroit appliqué aux réparations des ouvrages publics: que les édifices dont on avoit changé Pusage seroient rendus à leur ancienne destination : il morda cependant que les bâtimens élevés par des pariculiers sur un terrain public leur demeurassent à conation d'une redevance. On croit que ces dernières lois attaquoient principalement des chrétiens auxquels Confantin et Constance avoient accordé des fonds, des temles, et d'autres édifices pour les églises et pour l'entreien du culte et des ministres de la religion. Il paroît more qu'il en vouloit au christianisme en établissant dans une de ses lois un principe d'ailleurs très - sensé et avoné des chrétiens eux-mêmes: C'est que les siècles wicidens sont l'école de la postérité, et qu'il faut s'en knir aux lois et aux coutumes anciennes, à moins p'une grande utilité publique n'oblige d'y déroger. C'éloit le langage de Julien et des autres païens de son temps accuser de nouveauté la religion chrétienne, dont ils rouloient ignorer l'ancienneté.

Haimoit à rendre la justice; il se piquoit d'en soivre Amm. 1, 22, HIST, DII BAS-EMP, TOM, II.

1, tit. 7, leg. quædum. 30, 51.

c. 10, et /, scrupuleusement les règles dans sa conduite, et ne s' Liban. or. écartoit jamais dans les jugemens, si ce n'est à l'éga des chrétiens. Sévère, sans être cruel, usoit plus souve Grez. or. 4. de menaces que de punitions. Très-instruit des lois Cod. Th. l. des usages, il balançoit sans aucune faveur le droit d parties. Le premier de ses officiers n'avoit nul avanta Lib. 11, tit. 30, leg. 29, sur le dernier de ses sujets. Il abrégeoit la longueur d procédures, et les regardoit comme une fièvre lente q mine et consume le bon droit. Dès que l'injustice l étoit dénoncée, il s'en croyoit chargé tant qu'il la la seroit subsister. Nous avons de lui plusieurs lois clair et précises, qui ont pour but d'accélérer les jugemen de faciliter les appels et d'en rendre l'expédition pl prompte. L'iniquité murmuroit de la dureté d'un goi vernement où elle ne pouvoit espérer l'impunité, même une longue jouissance; et ce qui achevoit de désoler, c'est que l'opprimé trouvoit auprès de Julie l'accès le plus facile. Comme il paroissoit souvent e public pour des setes et pour des sacrifices, rien n'éto si aisé que de l'aborder; il étoit toujours prêt à recevo les requêtes et à écouter les plaintes. Il laissoit tou liberté aux avocats, et il ne tenoit qu'à eux d'épargne la flatterie; mais le règne précédent les y avoit tri accoutumés. Un jour qu'ils applaudissoient avec u sorte d'enthousiasme à une sentence qu'il venoit prononcer : Je serois, dit-il, flatté de ces éloges, si croyois que ceux qui me les adressent osassent me a surer en face dans le cas où j'aurois jugé le contra On le blame cependant d'avoir quelquesois interrou l'audience par des questions hors de saison; pour mander, par exemple, de quelle religion étoient plaideurs. S'il en faut croire Ammien Marcellin. n'étoit qu'une curiosité déplacée : ni le motif de la gion, ni aucune autre considération étrangère à la tice n'influoit sur ses jugemens; mais il est démenti ce point par tous les historiens ecclésiastiques. Ce

l'entretenoit dans cet esprit de droiture, ajoute le même auteur, c'est que, connoissant sa légèreté naturelle, il permettoit à ses conseillers de le rappeler de ses écarts. et les remercioit de leurs avis. Saint Grégoire de Nazianze nous donne cependant des idées bien différentes. Il reproche à Julien, comme un fait connu de tout l'empire, que dans ses audiences publiques il crioit, il s'agitoit avec violence, comme s'il eût été l'offensé, et que, quand des gens grossiers s'approchoient de lui pour lui présenter une requête, il les recevoit à coups de poings et à coups de pieds, et les renvoyoit sans autre réponse. Je serois tenté de croire que ceux que Julien rebutoit ainsi étoient des délateurs, et que l'indignation publique contre ces misérables excusoit ces emportes mens, quelque indécens qu'ils fussent dans la personne d'un prince. Mais comment accorder les idées avantazeuses que les auteurs païens nous donnent de Julien avec le portrait affreux qu'en ont fait des écrivains qu'on ne peut sans témérité soupçonner de mensonge? Je pense que l'unique moyen de concilier des témoignages si opposés, c'est de dire que la haine dont ce prince étoit animé contre le christianisme le faisoit sortir de la route qu'il s'étoit tracée; qu'étant par choix déterminé à la douceur et à la justice, il devenoit par passion, à l'égard des chrétiens, inhumain, injuste, ravisseur.

Après avoir tracé ce plan général du gouvernement de Amm. l. 27, Julien, nous allons entrer dans le détail des événemens c. 7. or. 10. de son règne. Il trouva à Constantinople plusieurs ambassadeurs que les nations étrangères avoient envoyés à Constance; il leur donna audience et les congédia honorablement, à l'exception des Goths, qui contestoient sur des termes du traité fait avec eux. Julien les renvoya en les menaçant de la guerre. Plusieurs de ses officiers lui conseilloient d'effectuer cette menace : il répondit qu'il cherchoit des ennemis plus redoutables, et que les pirates de Galatie suffiroient pour lui faire raison de la perfidie

de cette nation. Ces corsaires, courant alors les côtes du Pont-Euxin, enlevoient les Goths et les alloient vendre comme esclaves. Il se contenta de réparer les fortifications des villes de Thrace, et de poster des corps de troupes le long des bords du Danube. Dans la cour de Constance le consulat avoit été le

An. 562.

Amm. 1. 22, et ibi prix de l'intrigue; il falloit l'acheter par des bassesses et par des sommes d'argent prodiguées aux favoris, aux Mamere. femmes, aux eunuques. Sons Julien, cette magistra-17, 19, 28, 29, 30.

pan. c. 15, ture, plus importante par son ancien éclat que par ses fonctions actuelles, recouvra son premier lustre. Mamertin et Névitte, désignés consuls depuis deux mois, n'étoient peut-être pas les plus dignes de cet honneur, mais du moins ils n'en furent redevables qu'au choix de leur maître. Julien, toujours excessif, compromit sa propre dignité pour honorer celle des consuls. Le jour que ces magistrats entroient en charge, le prince avoit coutume de les accompagner au sénat. Le premier de janvier, au point du jour, Mamertin et Névitte se rendirent au palais pour prévenir l'empereur. Dès qu'il les aperçut il courut fort loin au-devant d'eux: il les salua, les embrassa, fit entrer leur litière jusque dans ses appartemens. leur demanda l'ordre pour partir; et comme ils refusoient de s'asseoir sur leurs chaises curules pendant que l'empereur restoit debout, il les y plaça de ses propres mains, et marcha devant eux à pied et confondu dans la foule du cortége. Le peuple suivoit avec de grandes acclamations. Mamertin, distingué par son éloquence, rendit sur-le-champ à la vanité de l'empereur ce que l'empereur venoit de prêter à la sienne : il prononca en sa présence son panégyrique. Nous avons encore cette pièce pleine de flatterie, mais spirituelle et fort élégante. Julien étoit bien pen philosophe, si cel cloges outrés se trouvoient être de son goût; et quelque ressentiment qu'il conservât des injustices de Constance. les traits satiriques lancés sans ménagement contre ce

prince devoient au moins, par leur indécence, révolter le successeur. Deux jours après, Mamertin donnant les ieux du Cirque, on fit venir plusieurs esclaves qui devoient recevoir la liberté. Julien, peu instruit de cette contume, se mettoit déjà en devoir de les affranchir; mais, averti que cette fonction ne lui appartenoit pas en cette occasion, il se condamna lui-même à une amende de dix livres d'or pour avoir entrepris sur la juridiction des consols.

Pendant six mois qu'il resta à Constantinople, il Amm. l. 22, assista fréquemment aux assemblées du sénat. L'usage Vales. de Constance avoit été de mander au palais les sénateurs, Lib. or. 4, qui se tenoient debout tandis qu'il leur donnoit ses Jul. ep. 11. ordres en peu de mots. Mais Julien, jaloux de la répu
Mamert.

Mamert.

Manert.

Manert.

Manert.

Manert.

Soc. 1.3, c.

que ses victoires, passoit les nuits à composer des ha
Cod. Th. 1. rangues; il alloit ensuite les débiter aux sénateurs, qu'il 1, lit. 2, leg. faisoit asseoir avec lui : c'étoient des éloges, des censures, Lib. 11, tit. des avertissemens. Il assistoit au jugement des procès. Grut. inscr. Un jour, pendant qu'il haranguoit, on vint l'avertir ucu, 2. que le philosophe Maxime arrivoit d'Ionie. Aussitôt, oubliant et les sénateurs et ce qu'il étoit lui-même, il descend brusquement de son siège, court au-devant de Maxime, l'embrasse avec empressement, l'introduit dans l'assemblée; et, après avoir raconté avec beaucoup de vivacité quelles obligations il avoit a Maxime, en quel état ce grand homme l'avoit trouvé, à quel degré de perfection ses leçons l'avoient conduit, il sort avec loi, le tenant toujours par la main. Une scène si bizarre inspiroit aux uns du respect pour Maxime, aux autres du mépris pour Julien; mais tous se conformoient au caractère et au goût du prince; et comme il affectoit de se nommer sénateur de Byzance, par une sorte d'échange, les sénateurs prenoient un extérieur philosophique. Julieu augmenta leurs priviléges. Prétextat, un des plus distingués du sénat de Rome, qui avoit été

gouverneur de Toscane, d'Ombrie, de Lusitanie, et que Julien venoit de faire proconsul d'Achaïe, se trouvoit alors à Constantinople pour une affaire particulière. Les auteurs païens s'accordent tous à louer en lui l'intégrité, la sagesse et une sévérité de mœurs digne de l'ancienne république. Son attachement à l'idolâtrie relevoit encore aux yeux de Julien tant de belles qualités. Le prince ne faisoit rien sans prendre ses conseils. Nous aurons plusieurs fois occasion de parler de ce célèbre personnage, qui ne mourut que sous le règne de Théudose.

c. 19, et l. 2,

Le séjour de l'empereur procura plusieurs embellissemens à Constantinople, qu'il aimoit, disoit-il, comme Du Cange, sa mère. Il fit faire ou plutôt élargir un port sur la in Const. christ. L. 1, Propontide, afin de mettre les vaisseaux à l'abri du vent du midi. Ce port s'appeloit auparavant le port d'Hor-Banduri misdas, à cause du palais de ce prince qui en étoit imp. or. t. 2, p. 393, 677, voisin: il prit alors le nom de Julien. Justin le jeune 6-8. Spon.voyag. lui donna celui de sa femme Sophie. On l'appela dans 1.1. p. 157. les siècles suivans le Port neuf, le Port du palais, le M. l'abbé de La Blêterie, Bucoléon. Il est comblé aujourd'hui. En face de ce port notes sur les Julien éleva un portique sémi-circulaire, qu'on appela tien, p. 247. le Sigma, et qui communiqua ce nom à un quartier voisin. Il avoit amassé un grand nombre de livres; il les plaça dans une bibliothèque qu'il fit construire sous un portique de Augustéon. Les libraires vinrent établir leurs boutiques alentour; et comme la salle du sénat étoit près de là, les plaideurs, les avocats, les praticiens se rassembloient dans ce lieu pour y traiter de leurs affaires. Les Alexandrins avoient dans leur ville un obélisque couché sur le rivage : on alloit y dormir pour se procurer des songes prophétiques, et la débauche se méloit à la superstition. Julien, pour sauver au paganisme un ridicule et un sujet de reproche, exécuta le dessein qu'avoit formé Constance, de transporter cet obélisque à Constantinople. Il n'eut pas le temps de le mettre en place, s'il est vrai, comme on a lieu de le croire, que ce soit le même que Théodose fit dresser aumilieu du grand Cirque. Spon l'v vit encore en 1675. Il es de granit, d'une seule pièce, haut d'environ cinquante pieds: chaque face a six pieds de largeur vers la bise. Julien, pour dédommager les Alexandrins, leur permit de dresser dans la ville une statue colossale qui venoit d'être achevée : c'étoit , selon l'apparence , la satue de Julien même.

Il étoit occupé de ces soins lorsqu'il se vit environné Amm. L 22, d'une foule importune qui demandoit justice. C'étoient c. 6. Liban. pro des Egyptiens qui, ayant appris quelle attention le Aristoph.

Cod. Th. l.

nouveau prince apportoit à réformer les abus du règne 2, tit. 29, leg. précédent, étoient venus en diligence à Constantinople Till, que, 11. pour tirer quelque avantage de cette heureuse disposition. Les Egyptiens de ce temps-là étoient intéressés, chicaneurs, toujours mécontens, toujours prêts à accuser les officiers publics de rapines et de concussions, soit pour se dispenser de payer les taxes, soit pour avoir leur part des confiscations. Ceux-ci, attroupés en grand nombre, obsédoient et poursuivoient partout et le prince et les préfets du prétoire: ils ne cessoient de les fatiguer de leurs. plaintes. Tous ces cris se réunissoient, quoique pour des objets différens; les uns prétendoient qu'on avoit exigé d'enz plus qu'ils ne devoient, les autres ce qu'ils ne devoient pas : d'autres qu'on leur avoit vendu bien cher des recommandations pour obtenir des grâces et des emplois; tous demandoient la restitution de leur argent, et ils saisoient même remonter leurs prétentions plus haut que la date de leur naissance. Julien se déharrassa de leurs importunités par une ruse peu séante à un prince. Il leur commanda, par un édit, de passer tous à Chalcédoine, leur promettant de s'y rendre incessamment pour les entendre et les satisfaire. Dès qu'ils eurent obéi, il défendit aux patrons des harques employées à ce traet d'en ramener aucun à Constantinople. Ils s'en-



ouvrages. Cet imposteur vint à Constantinople, sur les Vita Basil. intances réitérées de l'empereur : c'est une chose plaisante edit benedic.

que le sérieux avec lequel Eunape, le panégyriste de tous M. l'abbé de La Bléterie, ce prétendus sages, raconte les hommages qui furent viede Julien, midis à Maxime sur toute la route par les peuples, par p. 259. les sénateurs, par les magistrats même; et tandis que le hommes le combloient d'honneurs les femmes faisient humblement leur cour à la sienne, qui portoit cor plus haut que son mari l'orgueil de la profession. Liphilosophie de Maxime ne tint pas contre l'air conbajeux de la cour; les déférences de Julien et les adontions des courtisans altérèrent sa morale : il donna dans kluxe et devint insolent : ce qu'il eut pourtant l'adresse de cacher aux yeux de Julien. Nymphidien, frère de Maxime, déclamateur médiocre, fut honoré de l'emploi de secrétaire pour les lettres grecques; et, selon Eunape même, il s'en acquitta assez mal. Prisque d'Epire. limère de Bithynie, Libanius d'Antioche, jouèrent aussi un rôle considérable dans la cour de Julien. Mais personne n'égaloit le crédit du fidèle Oribase, médecin de prince, très-expert dans son art, et aussi habile dans la pratique des affaires. Eunape prétend même que Julien lui étoit redevable de l'empire. Ne pourroit-on pas, sur cette parole d'Eunape, soupçonner Oribase d'avoir sons main excité les troupes à donner à Julien le titre d'Auguste? et cette lettre anonyme, qui fut la première étincelle de la révolte, ne seroit-elle pas de la façon d'Oribase? Chrysante, un des héros de la cabale, fut plus avisé que son ami Maxime; il le laissa partir pour la cour après avoir fait quelques efforts pour le retenir. Pour lui, il résista à toutes les instances de l'empereur, qui voulut bien s'abaisser jusqu'à écrire sa propre main à la femme de ce philosophe. Julien, rempli d'estime pour Chrysante malgré ses refus, lui onféra à lui et à sa femme la souveraine sacrificature de la Lydie. Le nouveau pontife fit connoître dans cet





qui l'avoient précédé n'avoient sévi que sur les con Julien attaqua les cœurs : il mit en œuvre son proexemple, les apparences de bonté, la malice, l'ign rance, l'intérêt, l'amour-propre, ressorts plus les mais plus efficaces que les édits et les supplices. Cep dant s'il ne versoit pas de ses propres mains le sang chrétiens, il le laissoit répandre par les mains des auti et sa feinte douceur étoit souvent démentie par cruautés qu'il encourageoit en ne les punissant pas. Ar avoir affoible la religion chrétienne, son dessein é de l'écraser par un dernier coup : il promettoit à dieux d'exterminer les chrétiens à son retour de la gue des Perses. Sans entrer dans le détail de ce qui app tient proprement à l'histoire de l'Eglise, nous all suivre la trace d'une persécution cachée sous tant d'a fices. La comparaison de ce que firent Constantin et Jul pour établir les deux cultes opposés peut faire conno combien l'esprit de la véritable religion est éloigné et d basse malignité et de la fureur sanguinaire de l'idolat Quoique Julien fût dès sa première jeunesse idol

Jul. epist. 65, 27, et or. dans le cœur, et qu'il se fût ouvertement déclaré Greg. Naz. Illyrie, il voulut cependant se consacrer à ses dieux r. 3, 4. Liban. or. une abdication formelle du christianisme. Ayant or. 3, 4. 10, 12, et de assembler en secret les ministres de ses affreux myste vité Eunep. in Max. il s'imagina effacer le caractère de son baptême e Manert. baignant dans le sang des victimes. Se croyant ainsi r pan. c. 23. Prud. inapo- néré, il fit bâtir de nouveaux temples, et réparer les ciens aux dépens des particuliers qui en avoient enlevi Amm. 1. 25, démolitions. Partout on élevoit des idoles, on dre Médailles. des autels, on égorgeoit des victimes: l'air étoit res Acta Ruinart, p. 664. de la fumée des sacrifices. Il avoit ajouté à la dignit Athan vit. souverain pontise attachée à la personne des emper celle de grand-prêtre d'Eleusis. Il se piquoit de la p. 1447. Soz. L. 5, c. scrupuleuse exactitude dans la pratique des cérémo 3, 16. Zon. 1. 2. Confondu avec une troupe de sacrificateurs, on le vo

p. 25.

s'empresser à partager avec eux les dernières fonct



Lettres de Ju- que l'extérieur; et c'est avec beaucoup de justesse ( saint Grégoire de Nazianze l'appelle le singe du chi tianisme. Il forma le dessein de fonder des écoles de toutes les villes. d'établir dans les temples des ca chistes, des docteurs, des prédicateurs; de marquer prières qui devoient être récitées à certaines heures en certains jours : de les faire chanter à deux chœu usage qui avoit depuis peu commencé dans l'égl d'Antioche. Il chargea par une de ses lettres Ecdi gouverneur de l'Egypte, de choisir dans Alexandrie jeunes gens bien nés, qui eussent la voix belle; il le assigna un entretien honnête: il lui ordonna de l faire apprendre la musique et de veiller à leurs p grès; il les destinoit au service des dieux; il prétend que la musique sert à élever l'âme et à la purisier. exigeoit dans les lieux consacrés au culte de la re gion beaucoup de silence et de modestie, ne perm tant pas même les acclamations dont on avoit coutui d'honorer l'empereur quand il v entroit. Il projet d'imiter la discipline de l'Eglise dans la correction pécheurs, et de prescrire divers degrés de pénitence; fonder des monastères d'hommes et de femmes. maisons de retraite, des hôpitaux pour les voyaget et pour les pauvres. Il auroit souhaité faire passer de le paganisme l'usage des lettres ecclésiastiques, a lesquelles les chrétiens étoient recus par toute la le comme des frères et des amis. En un mot, il ét jaloux de cet esprit de lumière, de sagesse et de ch rité qu'il étoit forcé d'admirer dans l'église chrétienne

Jul. epist. 46, 65, et in fragment.

Un pontife supérieur fut établi dans chaque provin avec une pleine autorité sur tous les prêtres des vil et des campagnes. Julien exige, comme des vertus sentielles à cette place, la modération, la douceur, hardiesse à reprendre et la vigueur à punir. Ses écr fournissent un modèle d'instruction pour ceux qui se honorés du sacerdoce, et une copie fidèle de la saint

m'il sevoit alors éclater dans les ministres de l'Eglise. Il attribue la décadence de l'idolâtrie aux vices de ceux qui la professent; il reconnoît que c'est par la régulaité dans les mœurs , et par la charité envers les hommes , que le christianisme s'est accrédité. Il recommande au ontife la vigilance sur les inférieurs : Privez-les , ditdes fonctions du sacerdoce, s'ils ne sont fidèles à were les dieux, s'ils n'y obligent leurs domestiques. cits menent une vie indécente. Il lui conseille de voir tarement les magistrats et les grands seigneurs, si ce n'est pour l'intérêt de la veuve et de l'orphelin, et de contenter de leur écrire. Il veut qu'on reçoive dans les hopitaux les pauvres étrangers, de quelque religion m'ils soient. Il impose une contribution dans chaque vovince pour fonrnir à la subsistance des indigens. Il lélend aux gouverneurs de se faire suivre de leurs gardes mand ils entrent dans les temples : Dès qu'ils y mettent le pied, dit-il, ils deviennent simples particuliers; les refres seals ont droit dy commander sous les auspices des dieux; les autres, qui portent leur faste jusqu'au und des autels, ne sont que des hommes vains et superbes. Il exige qu'on respecte les prêtres, lors même prils sont indignes de leur ministère, jusqu'à ce qu'ils m aient été déponillés; mais il vent aussi qu'ils se renbent respectables : Ils sont, dit-il, les interprètes des hour auprès des hommes, et les cautions des hommes suprés des dieux. Il leur prescrit de conserver leurs ordles chastes aussi-bien que leur langue; il leur inlendir la lecture des poésies trop libres et des histoires munrentes, qui allument peu u peu le feu des pasons : ce sont ses termes. Il ne leur permet pas même & lire les ouvrages d'Epicore et de Pyrrhon; et il rend paces aux dieux d'avoir fait périr la plupart des écrits hres philosophes. Il auroit bien voulu éporer le théâtre; as, regardant la chose comme impraticable, il en bond l'eutrée aux prêtres. Il veut qu'ils prient trois





Theod. 1.3, rendre leurs biens confisqués : sans s'expliquer au suj Sos. 1.5, c. des évêques, qu'il vouloit se réserver la liberté de cha ser dans la suite, il les laissa rentrer dans leurs églisi Philost. 1.6, c. 7, et 1.9, Les ariens, qui avoient été les favoris de Constance, l c. A. Chron. Alex. étoient par cette raison encore plus odieux que lescath liques. Mais son dessein étoit de détruire les unes p Fleury, hist.

acclés. 1. 16, les autres les diverses communions qui partageoie le christianisme. Sous prétexte d'apaiser leurs quer les, mais en effet, pour les aigrir davantage, il appele les chefs des partis contraires; il les mettoit aux pris et, après les avoir échauffés par la dispute, prenant ton de conciliateur, il les exhortoit à la paix : Ecouli moi, leur disoit-il, les Allemands et les Francs m'd bien écouté. Il les congédioit ensuite en leur déclars qu'il entendoit qu'ils demeurassent unis ensemble, m gré la contrariété des dogmes, que chaque parti aur la liberté de soutenir. C'étoit renfermer comme de un champ clos des ennemis armés et irréconciliable Il avoit été témoin des persécutions suscitées par ariens contre les catholiques; il savoit qu'il y a des ch tiens qui ne se pardonnent pas la diversité de croyan et que ce motif, qui ne devroit agir que dans l'on surnaturel, suffit seul dans leur esprit pour rompre le les liens de l'humanité et de la nature. Il rassembla toute la terre dans le sein de l'Eglise, comme autant serpens, les hérétiques les plus dangereux. Il écrivi Photin pour le féliciter de sa constance à nier la di nité de Jésus-Christ; il caressa surtout Aëtius, qui a été le confident et le théologien de Gallus : l'ayant r pelé d'exil par une lettre pleine de bienveillance, il fit présent d'une terre près de Mitylène dans l'île Lesbos. Il ordonna, sous peine d'une grosse amend Eleusius, évêque de Cyzique, de rebâtir à ses dépe dans l'espace de deux mois, l'église des Novations, q avoit abattue du vivant de Constance. Quelque te après, ce même évêque étant accusé d'avoir, sou

reme précédent, détruit des temples et converti quelque païens, il le chassa de la ville, lui et tout son deré, avec défense d'y rentrer, de crainte, disoit-il, qu'ils n'y excitassent quelque sédition.

Les donatistes n'osoient lever la tête depuis que Optat. 1.2, Constant avoit châtié leur insolence. Aussitôt que Ju-20, 22. lien fat monté sur le trône, ils s'empressent de se con- S. Aug. con-tra Petil. L. tra Petil. L. tilier la faveur du nouveau prince. Ils lui députèrent 2, c. 92, 97.

pour demander la restitution de leurs basiliques. Leurs l'dem. contra Parmen. moyés n'épargnèrent pas la flatterie; on leur a re-1. 1. 2. 7. Proché dans tous les siècles d'avoir dit à Julien qu'il 16, it. 5, leg. toil le seul prince qui sût écouter la justice. Cet éloge 37, et ibid. ful regardé comme une trahison faite au christianisme; Till. hist. et leur requête devint si odieuse, que, quarante ans après, art. 53, 54, Honorius, pour les couvrir d'ignominie, ordonna qu'elle 55. eroit publiquement affichée avec le rescrit de Julien. mi les rétablissoit dans toutes leurs anciennes possesions. Julien se persuadoit que cette secte forcenée sevit plus propre que toute autre à ruiner le christialisme en Afrique. Rien n'égale en effet la fureur à lamelle ces fanatiques s'abandonnèrent. Ils s'emparoient les églises à main armée, ils en chassoient les évêques, misoient les autels et les vases sacrés, massacroient les nêtres et les diacres, violoient les vierges consacrées à lieu, mettoient les hommes en pièces, outrageoient s femmes, tuoient les enfans dans les entrailles de enra mères, profanoient les saints mystères. Leurs évêpes prétendoient se sanctifier par tant d'horreurs, et es peuples juroient par le nom de ces prélats sacrilées comme par celui de Dieu même.

L'esprit de révolte et de schisme que les hérétiques Jul. ep. 42. repportoient de leur exil menaçoit l'Eglise des atta-Greg. or. 5. Amm. l. 2. ; res les plus meurtrières. Pour les désarmer, Julien c. 10; et l. inagina un moyen qui pouvoit suppléer à la rigueur ibi Vules. les persécutions : c'étoit de réduire les chrétiens à l'i-Chron. Hier. Soc. l. 3, c. morance en leur défendant d'enseigner et d'étudier les 16.

Digitized by Google

Theod. 1.3, lettres. Il savoit qu'il est aisé de conduire les hommes c. 17. Soz l. 5, c. la superstition par le défaut de connoissances ; qu les priver d'instruction, c'est un moyen sûr pour tyran Joann. An-tioch. et ibi niser leurs esprits; que l'ignorance fut la mère du pa Vales. 2, ganisme; et que, pour le faire renaître, il falloit rame ner les chrétiens à l'état où s'étoient trouvés leurs pen Cedr. t. 1, p.

à la naissance de l'idolâtrie. Il avoit assez de lumièn Oros. 1.7, c. pour sentir que les auteurs païens, réunissant à la su M. l'abbé de toutes les forces et toutes les foiblesses de la raison hu La Blêterie, maine, avec le plus grand art à mettre en œuvre l p. 265, et unes et les autres, fournissoient en même temps et le leure de Ju-lien, p. 26. chimères à combattre, et les armes pour les combatte Il voyoit que les défenseurs les plus formidables que christianisme eût alors à lui opposer étoient les hon mes les plus lettrés de l'empire, Athanase, Grégoire Nazianze, Basile de Césarée, Hilaire de Poitiers, Di dore de Tarse, Apollinaire. Voulant donc enlever at chrétiens cette puissante ressource, il publia un é que nous avons encore, par lequel il les déclare inc pables d'enseigner la grammaire, l'éloquence, la phil sophie. Il en apporte pour raison que les livres où l' puise les principes et les exemples de ces connoissant étant l'ouvrage des adorateurs des dieux, et remplis maximes de l'hellénisme, c'est dans les maîtres chi tiens une imposture et une duplicité honteuse de proser des modèles qu'ils désavouent, et d'enseigner à autres ce qu'ils ne croient pas eux-mêmes. Il paroit s' plaudir beaucoup de ce sophisme. Il ajoute néanmo qu'en défendant aux chrétiens de donner des leçons, ne leur défend pas d'en recevoir, et qu'il permet a jeunes gens de fréquenter les écoles sans les contrains à quitter leur religion. Ce n'est pas, dit-il, qu'il y de l'injustice à les guérir malgré eux comme des fre tiques; mais je permets d'être malades à ceux qu voudront être ; je pense qu'il faut instruire les jenora et non les punir. Le témoignage clair et précis des hi riens ecclésiastiques nous apprend que la permission de s'instruire, accordée aux chrétiens à la fin de cet édit, sut bientôt révoquée par un édit postérieur qui ne set pas conservé jusqu'à nous. Ammien Marcellin, tout pien qu'il est, blâme cette désense comme inhumaine et digne d'être ensevelie dans un oubli éternel.

Les professeurs chrétiens étoient encore en petit nom- Jul. ep. 2, bre. Ecébole, qui avoit été un des maîtres de Julien, et funge, in que l'intérêt et la vanité avoit tonjours tenu attaché à Prohæres. hour, homme de petit génie, dépourvu de talens, et Soc. 1.5, c. ploux de ceux des autres, sacrifia sans balancer sa reli- 13 gion à sa chaire. Après la mort de Julien, il revint au fess. L. 8, c. chistianisme: et, toujours déclamateur jusque dans sa Oros. 1. 7, pénitence, couché par terre devant la porte de l'église, c.30. il crioit aux fidèles: Foulez-moi aux pieds, je suis un pieres. sel affadi. Les autres montrèrent plus de fermeté. L'his-Till. persec. art. 9, et aot. toire nomme Marius Victorinus, qui professoit l'élo-4. quence à Rome avec éclat, et le célèbre Prohérèse, que Constant avoit comblé d'honneurs. Quoiqu'il n'eût paru a Rome qu'en passant, cette ville lui avoit érigé une statue de bronze avec cette inscription : Rome reine du monde au roi de l'éloquence. Etant retourné à Athènes, il soutint la réputation du plus habile maître de la Grèce. Julien faisoit de lui une haute estime; il vouloit même l'engager à écrire son histoire; et par une exemption qu'il croyoit honorable, il lui permit de continuer ses leçons, sans être obligé de changer de religion. Prohérèse refusa cette distinction, qui auroit pu rendre sa foi suspecte: il renonca généreusement à sa profession et sux bonnes grâces du prince, qui, dès ce moment, par une bizarrerie très-ordinaire, rabattit beaucoup de l'opinion qu'il avoit eue de l'habileté de ce rhéteur.

Cet édit de Julien alarma tous les fidèles. Les livres Greg. or. 3. sints étoient leur nourriture; mais les lettres profanes, bris gentidit saint Basile, étoient les feuilles qui servoient aux lium. fruits d'ornemens et de défense. Aussi ces hommes 16.

17.

Soz. 1. 5. c. éclairés, loin d'embrasser avec joie cette ignorance qu'une fausse politique ou une singularité bizarre prê chent quelquesois, et qu'une pieuse imbécillité canonise regardèrent cet artifice de Julien comme l'attentat l plus noir et le plus dangereux qu'il eût formé contre l christianisme : ce sont les termes de saint Grégoire d Nazianze; et de tous les reproches dont il accable Julien il n'en est point qui prête à son zèle plus de force e plus de vivacité. On travailla aussitôt à réparer cett perte. Saint Grégoire et Apollinaire, tous deux fécond et éloquens, tous deux hommes de génie, riches de leu propre fonds et enrichis encore par l'étude des lettres composèrent en prose et en vers un grand nombre d'é crits. Ils avoient dessein d'y transporter les beautés de auteurs profanes, et de les y conserver comme dans u dépôt sacré, en les appliquant aux matières propres d la religion. Mais quelque habiles que fussent ces deu illustres écrivains, leurs ouvrages trop hâtés ne pou voient remplacer des chefs-d'œuvre de tant de siècles la mort de Julien rendit bientôt à l'Eglise le libre usag des trésors dont il avoit voulu la dépouiller. Pour s'assurer de l'exécution de cet édit, il défend

Jul. ep. 45. Juvent. et Max. t. 2, p. 4, 5. Till.persec. art. 9.

et leg de medicis, p. 154. par une loi expresse à tout particulier d'entreprendre d Greg. or. 10. tenir une école, de quelque science que ce fût, sans avoi et ep. 17. Chrysost, in été autorisé par le conseil de la ville et par les suffrage des principaux habitans; il ordonna que le décret lu seroit envoyé pour l'examiner et le ratifier. Il témoigno Cod. Th. L. de grands égards aux médecins; il fit revivre en faveu de ceux de la cour et des deux capitales de l'empire Rome et Constantinople, tous les priviléges qui leu avoient été accordés par les anciens empereurs, et les de clara exempts de toute fonction onéreuse. Rien n'e plus honorable que la lettre par laquelle il rétablit médecin Zénon, que la faction de l'évêque George avoi chassé d'Alexandrie; mais en même temps il désend aux chrétiens d'enseigner et peut-être même de prat quer la médecine. Saint Jean Chrysostôme comprend cette profession dans le nombre de celles dont les chrétiens furent exclus. Césaire, frère de saint Grégoire de Nazianze, avoit exercé la médecine auprès de Constance avec une grande réputation; son savoir, et son désintéressement, qui en rehaussoit le prix, lui avoient mérité l'estime de toute la ville de Constantinople, et les plus honorables distinctions de la part du prince. Il demeura après de Julien. Le danger auquel il exposoit sa foi sit trembler son frère; celui-ci s'efforça de le rappeler par une lettre touchante, trempée de ses larmes et de celles de leur père. Césaire ne se rendit point à ces instances; mais il ne dégénéra pas de cet esprit de lumière et de force qui faisoit le caractère de sa famille. En vain Julien, qui s'étoit fait un point d'honneur de le pervertir, mit en œuvre les caresses et les menaces. Ce prince entra même en controverse avec lui devant un grand nombre de témoins, les uns déjà séduits, les autres fidèles, qui, partagés de désirs comme de sentimens, s'intéressoient tous vivement à la victoire. Dans un combat en apparence si inégal, Césaire sut si bien démêler les sophismes de Julien, il se tira avec tant d'adresse de ses subtilités, il protesta avec tant de fermeté qu'il vivroit et qu'il mourroit chrétien, que l'empereur, consus et déconcerté, perdit l'espérance de le séduire, sans perdre cependant l'estime qu'il avoit pour lui. Il vouloit le retenir: mais Césaire se retira de la cour, et alla mettre sa foi à couvert dans le sein de sa famille.

La liberté de religion que Julien laissoit en appa- Jul. ep. 43. rence aux chrétiens n'étoit en effet qu'un dur esclavage. Greg. or. 3. Soc. 1.3, c. Toute la clémence de ce prince se bornoit à ne les pas 13, 14. condamner à mort par un édit général. Il prenoit d'ail-3, 5, 17. leurs les voies les plus sûres pour les accabler. Toutes le 12, 111. 1, les faveurs étoient prodiguées aux païens; les chrétiens les. 50. Lib. 5, tit. p'éprouvoient que vexations, que mépris, que disgrâces. 1, leg. 4.

Cost ad ond Il Corporina les expenientiques de leurs privilèges; il la 74. 1.2, p. priva, aimi que les veuves et les vierges, des distribution

Il l'a de fonces par Constantin; il entreprit même de les force becent le la rendre au trésor ce qu'ils avoient recu depuis cett findation, et ces poursuites ne furent arrêtées que pa sa mort. Il exigenit des chrétiens des sommes considé railes pour la réparation des tempies; il y faisoit traus porter les vases sacrés et les ornemens des églises; o n'etoit à son avis que restituer aux dieux des biens qu leur appartenoient. Ces recherches donnoient lieu à un infinité de violences; on emprisonnoit les cleres, on le appliquoit à la torture. Pour multiplier les apostasies il facilità les divorces, dont Constantin avoit restreint l licence, et il déclara que la diversité de culte seroit un cause légitime de séparation. Il n'admettoit les chrétien dans aucune magistrature, sous prétexte que leur lo leur désend de faire usage du glaive. Il les privoit de tou les droits qu'on osoit leur disputer; il ne leur permettoi pas même de se désendre devant les tribunaux : Voln religion, lenr disoit-il, vous interdit les procès et la querelles. A l'occasion des préparatifs qu'il falloit faire pour la guerre contre les Perses, il imposa une taxe su tous ceux qui resusoient de sacrisser. Les gouverneun des provinces, trouvant une conjoncture si favorable poul s'enrichir, exigeoient beaucoup au-delà des somme imposées; ils employoient les contraintes les plus rigonreuses; et lorsque les chrétiens portoient leurs plainte à l'empereur : Retirez-vous, galiléens infidèles, leu répondoit-il, votre Dieu ne vous a-t-il pas appris à mépriser les biens de ce monde, et à souffrir avec patience les offlictions et les injustices? La plupart des habitans d'Edesse étoient attachés à la foi catholique; mais cette ville renfermoit encore deux sectes d'hérétiques, les valentiniens et les ariens. Ceux-ci, fiers de la puissance qu'ils avoient acquise sous le règne de Constance, attaquèrent les valentiniens et commirent de

grands désordres. Julien saisit cette occasion pour dépouller'l'église d'Edesse, qui étoit riche; et, sans faire distinction des catholiques, qui a avoient aucune part à la querelle, il ordonna que les biens de cette église servient confisqués. La lettre qu'il écrit à ce sujet au premier magistrat de la ville joint aux plus terribles menaces une froide et maligne plaisanterie : L'admirable hi des galiléens, dit-il, leur prescrivant de se débartosser des biens de la terre pour arriver plus aisément a royaume des cieux, nous voulons, autant qu'il est m nous, leur faciliter le voyage. Les villes qui se signabient en faveur de l'idolâtrie étoient assurées de sa bienveillance; il les prévenoit lui-même et les exhortoit par ses lettres à lui demander des grâces. Les villes chrétiennes, au contraire, n'obtenoient pas justice; il hitoit d'y entrer; il refusoit audience à leurs députés, i rejetoit leurs requêtes. La ville de Nisibe demanda du ecours contre les Perses, dont elle craignoit les insultes; il répondit aux envoyés qu'ils obtiendroient tout de u quand ils auroient commencé par invoquer les WILT.

Il s'attachoit surtout à pervertir les soldats. L'ignoGreg. or. 3.

Soc. 1. 5,

ance, le désir d'avancer dans le service, l'habitude de c. 15.

Re connoître d'autre loi que la volonté du prince, lui Theod. 1. 3,

aisoient espérer de leur part une soumission avengle. Soc. 1. 5, c. le changement du labarum et le mélange des images 16. L. unius ff. les dieux avec celles de Julien, aidoient à la séduction. de quastioinstruits de tout temps à révérer leurs enseignes et les portraits de leurs empereurs, la plupart ne s'aperçurent 25 du piége; ils s'accoutumèrent à honorer les dienités le leur prince, et devinrent païens presque sans le saroir. Il y en eut cependant qui, plus éclairés et plus blèles, évitèrent de rendre cet hommage idolâtre. Pour reprendre leur foi, Julien s'avisa d'un stratagème. Un pur qu'il devoit distribuer aux troupes une gratificalion, il feignit de vouloir rappeler une coutume prati-

quée, disoit-il, par les anciens empereurs. A côté de so tribunal, il fit dresser un autel et une table charge d'encens. Sur l'autel s'élevoit une enseigne qui porto l'image de Jupiter et de ses dieux. Il prit ensuite séans avec tout l'appareil de la majesté impériale. Les soldat approchant à la file, paroissoient d'abord devant l'aute on les avertissoit de jeter un grain d'encens dans le se qu'on y avoit allumé. La crainte, la surprise, la persu sion que ce n'étoit qu'un ancien usage, et surtout l' qu'ils voyoient briller dans la main du prince, étot foient les scrupules. Il ne s'en trouva que fort peu qu refusant de payer ce tribut à l'idolâtrie. se retirère sans se présenter à l'empereur. Après cette cérémoni quelques soldats chrétiens buvant ensemble, l'un d'e fit, selon la coutume, le signe de la croix. Un de camarades s'étant mis à rire, comme il lui en dema doit la raison : Eh quoi ! répondit l'autre, avez-et déjà oublié ce que vous venez de faire? Depuis q vous avez jeté l'encens sur l'autel vous n'êtes plus chi tien. A cette parole, tous, se réveillant comme d'une thargie, poussent de grands cris, fondent en larm s'arrachent les cheveux, courent à la place publiq en criant : Nous sommes chrétiens : l'empereur nous trompés ; il s'est trompé lui-même, nous n'avons p renoncé à notre foi. Ils se rendent au palais : ils plaignent de la supercherie; et, jetant aux pieds l'empereur l'or qu'ils avoient reçu, ils demandent mort en expiation de leur crime. Julien, irrité, co mande qu'on leur tranche la tête. On les conduit sumlice hors de la ville, suivis d'une foule de peu qui admire leur courage. Selon un usage établi par lois romaines, lorsqu'il s'agissoit de punir ensem plusieurs criminels, dans l'interrogatoire on comm coit par appliquer à la question le plus jeune, et d l'exécution le plus âgé étoit le premier mis à mort. N le plus vieux de ces soldats obtint du bourreau q

commençât par le moins avancé en âge, de peur que sa constance ne s'ébranlât à la vue du supplice de ses camarades. L'épée étoit déjà levée lorsqu'on entendit un cri qui annonçoit leur grâce. Alors le jeune homme, qui attendoit à genoux le coup mortel, se releva en soupirant : Hélas, dit-il, Romain (c'étoit son norn) ne méritoit pas l'honneur de mourir pour Jésus-Christ! Julien se contenta de les casser et de les reléguer dans des provinces éloignées.

Jovien, Valentinien et Valens, qui tous trois par- Soc. 1.3, e. viurent à l'empire, méritèrent dès-lors la récompense 15, et l. 4, c. que Dieu destinoit à leur fermeté. Les deux premiers Theod. 1. 3, étoient tribuns de la garde du prince; le troisième te- Soz. l. 6, c. noit dans le même corps un rang inférieur. Julien ayant 6. déclaré qu'il entendoit que les soldats, et surtout ceux c.7.

Zos. 1.4.
de sa garde, renonçassent au christianisme ou au ser
Theoph. p. vice, Jovien offrit de remettre son épée; ce que Julien 43. n'accepta pas, pour ne pas perdre un officier de ce mé- p. 297.

n'accepta pas, pour ne pas perdre un officier de ce mé- p. 297.

Oros. 1. 7,

rite. Il ne voulut pas non plus ponsser à bout la con- c. 32.

Hist. misc.

Hist. misc.

1. 72.

Suid. in

simuler. Julien entroit avec pompe dans le temple de la Fortune pour y célébrer un sacrifice. Les ministres sur Valenti
nien. du temple, rangés à droite et à gauche dans le vesti-nien, bule, aspergeoient d'eau lustrale le prince et son cortége. Valentinien, en qualité de commandant de la garde, marchoit devant l'empereur. S'étant aperçu qu'une goutte de cette eau profane étoit tombée sur son habit, il s'échappa jusqu'à frapper rudement le ministre, et, coupant la pièce, il la jeta par terre avec horreur. Le philosophe Maxime, qui marchoit à côté de Julien, lui Et remarquer cette brusquerie, qu'il traitoit de sacrilige. Au retour, l'empereur bannit Valentinien, et le rdégua à Mélétine. Mais, afin de ne paroître jamais puair personne précisément pour raison de religion, il prétexta des négligences dans le service. M. de Tille-

mont place la scène de cet événement dans Antioch il se fonde sur un mot de Théodoret, qui ne me pare pas conclure nécessairement en faveur de cette opinio et nous savons que Julien avoit consacré dans Constant nople un temple à la Fortune.

Greg. or. 3, et ep. 194. an. 362.

Julien, en défendant de mettre à mort les chrétien Chron. Hier. ne vouloit sauver que l'honneur de sa philosophie. fausse clémence se renfermoit dans les bornes de sa r Theod. 1.3, sidence. Leur sang couloit dans le reste de l'empire. Chron. Alex. savoit que c'étoi? lui offrir les plus agréables victime P. 297. Martyrolog. et la volonté du prince une fois connue, ou même sou rom. et me connée, est, sans être écrite, la plus forte des lois : Baron. ad défense même devient une amorce, quand on sent qu'e lui fait la cour en contrevenant àses ordres. Les païen qui depuis le règne du christianisme frémissoient de rag enivrés alors de la fumée de leurs sacrifices, entroiel en fureur : ils accabloient les chrétiens d'outrages: ceux-ci, avant perdu l'habitude de souffrir, donnoie souvent par leur impatience occasion aux traitemet les plus rigoureux. Julien fermoit les veux sur ces de ordres. Emilien fut brûlé vif à Dorostole, dans la Més inférieure, et l'évêque Philippe avec plusieurs autr chrétiens souffrirent le même supplice à Andrinopl Dans cette contradiction entre les ordres et la passid de Julien, les gouverneurs se crurent libres de snivi leur propre penchant. Quelques-uns, par un effet leur bonté naturelle, mirent les chrétiens à couvert, coururent le risque de déplaire en obéissant. Candier quoique païen, mérita par cette humanité les éloges d saint Grégoire, et mérite encore les nôtres. On ne se de quelle province il étoit gouverneur. Salluste, secon préset d'Orient, tempéra autant qu'il put les rigued auxquelles il fut quelquefois forcé par des ordres préci L'autre Salluste, préset de la Gaule, estimable d'ailleul par sa probité, mais idolâtre jusqu'au fanatisme. inhumain par religion, fut un violent perséculeul



Lib. or. 10, Chalcédoine et à Libysse, petite bourgade célèbre p art. 10, 24.

Jul. or. 5, 6, la sépulture d'Annibal, et il vint à Nicomédie. La v gr. 31. Greg. or. 4. de cette grande cité, alors presque détruite, et le trie Till. par état d'un peuple autrefois florssant, lui firent verser d larmes. Il avoit passé ses prenières années à Nicomée auprès de l'évêque Eusèbe; il y reconnut encore pl sieurs de ceux qu'il y avoit vu dans son enfance. Po donner à cette malheureuse vile quelque marque bienveillance, il y fit placer sa statue et celle de sa semu Hélène, sous les symboles d'Apolon et de Diane; ce q fut pour les habitans une occaion d'idolâtrie. Apr avoir donné ses ordres pour relver les ruines de Nic médie, il continua sa route par Nicée, Arrivé sur l frontières de la Galatie, il se étourna sur sa droi pour aller voir à Pessinunte l'anieu temple de la mè des dieux, si fameux par la statuele cette déesse, qu'o disoit être tombée du ciel, et qui, ar l'ordre d'un oraci avoit été transportée à Rome perlant la seconde guer punique. Julien séjourna dans ette ville; il y ranio le culte de Cybèle, qui avoit été fet négligé sous le règi de ses deux prédécesseurs. Il perdt une nuit à composi un discours en l'honneur de cettidéesse : c'est un che d'œuvre de réverie. On y voit sensiblement que l Hellènes de ce temps-là, confonus par les chrétien donnoient la torture à leur imaination pour sauvi par des allégories bizatres et forces le ridicule et l'ob cénité de leurs fables. La déesse àson tour régala Julie d'un oracle qu'elle rendit en sa avenr. Ce fut vers même temps qu'il passa deux jours à mettre par co une apologie de Diogète et de laphilosophie cynique Il s'y rencontre des choes bien pusées; mais la singu larité de l'auteur s'y diveloppe tout entière : il fait so héros de ce cynique effonté; il pétend que, lorsqu'e a pris l'essor philosophique, on pett se mettre au-dessi des bienséances et des trages les pus sensés.

Avant que de quitter Pessinunt, il voulut venger!



mais il n'en reçut que de nouveaux reproches, et il e sut fort mauvais gré à Frumentin, qu'il ne voulut p voir à son départ. Le comte se vengea de cette disgrà sur la personne de Basile, qu'il fit mourir dans les ple horribles tourmens.

Amm. ibid. Greg. or. 3, 19. Soz. l. 5, c.

Sur la route d'Ancyre à Césarée Julien fut souver arrêté par des plaintes et des reproches. Les uns rede mandoient leurs biens injustement usurpés: les autr se plaignoient qu'on voulût contre toute raison les a sujettir à des charges onéreuses; d'autres lui dénonçoiet des crimes de lèse-majesté. L'empereur rendoit prompt justice aux premiers. Mais, toujours trop favorable l'ordre municipal, il avoit rarement égard aux pri viléges et aux dispenses les plus légitimes; en sorte qu ceux qu'on inquiétoit à ce sujet prenoient le parti des rédimer par argent de ces injustes poursuites. Pour le délateurs, dont il avoit lui-même tant de fois ressent la malice, il les rejetoit avec indignation et avec mépris ou en rapporte un exemple mémorable. Un de ces ca lomniateurs, pour se venger d'un ennemi, le dénonça l'empereur comme aspirant à la souveraineté. Julie le rebuta plusieurs fois, Enfin, importuné de son opi niâtreté, il lui demanda quel étoit cet homme qu'i accusoit, et quelles preuves il avoit de son crime : C'est répondit l'accusateur, un riche habitant d'une tell ville; et je suis en état de prouver qu'il se fait faire u manteau de soie teint en pourpre. Le prince, sans et vouloir entendre davantage, lui imposa silence et disant : Vous êtes bien heureux que je ne punisse pa un misérable tel que vous, qui ose accuser son parti d'une si haute entreprise. Et comme le délateur continuoit d'insister. Julien appela un de ses officiers Faites donner, lui dit-il, à ce dangereux babillard un de mes chaussures de couleur de pourpre, et qu'il li porte de ma part à ce bourgeois qui s'est déja fait fair le manteau. En traversant la Cappadoce, il détachoi



de l'élection de son évêque. Julien voulut connoître ce différend, qu'il traitoit de désordre et de sédition fit écrire aux prélats divisés une lettre menacante. M l'évêque de Nazianze répondit avec tant de force et hardiesse, que Julien ne jugea pas à propos de se co mettre avec ce vieillard intrépide.

Celse, gouverneur de Cilicie, vint le recevoir au n Lib. or. 12.
Till. not. 6. sage du mont Taurus. Julien l'aimoit depuis qu'ils toient tronvés ensemble dans les écoles d'Athènes l'embrassa tendrement: et . l'avant fait asseoir à côlé lui dans son char, il entra dans la ville de Tarse l'issue d'un sacrifice, Celse, qui avoit été disciple de banius, prononça en présence de Julien un long pa gyrique qui fatigua beaucoup et le héros et l'orateur prince étoit debout devant l'autel, et l'on étoit alors d les grandes chaleurs du mois de juillet. De Tarse Ju alla droit à Antioche, où il arriva près de deux n après son départ de Constantinople. Tout le peuple cette capitale de l'Orient sortit au-devant de lui païens le reçurent avec toute la pompe dont on hond l'entrée des divinités. Opoique le christianisme. avoit autrefois commencé à prendre son nom dans d ville, y fût très-florissant, il s'y trouvoit cependant grand nombre d'idolâtres. Ceux-ci célébroient dan temps-là les fêtes d'Adonis; et les acclamations de étoient interrompues par les cris lugubres des fems qui, selon l'ancien usage, pleuroient la mort de héros de la volupté. Ce melange de deuil fut regi comme un sinistre présage, et la superstition ne n qua pas de s'en alarmer dans le moment, et de le peler après la mort du prince.



le service de son prince, furent conduits à Antioche condamnés à mort. Le fils du général Marcel, sou conné d'aspirer à l'empire, fut exécuté publiquement Marcel son père trembloit dans sa retraite; il se souv noit des mauvais services qu'il avoit rendus à Julie César, et la mort de son fils sembloit lui annoncer sienne. Il fut heureux d'avoir offensé Julien d'une ma nière éclatante: l'empereur se fit un mérite de l'épai gner, parce que tout l'empire savoit que Marcel ne m ritoit point de pardon; il affecta même de le trait avec honneur. Romain et Vincent, capitaines de ses ga des, convaincus d'avoir formé des projets trop amb tieux, ne furent condamnés qu'au bannissement.

Les délices de la Syrie n'avoient rien de contagie pour un esprit tel que celui de Julien, naturelleme Chrys. de sérieux et austère. Au milieu d'une ville voluptueuse byld contra conserva avec l'extérieur philosophique le même go Jul. et gent.
Soc. l. 6, c. de frugalité et de travail, la même sévérité dans s mœurs. Ses occupations étoient la législation, l'exerci de la justice, et surtout le rétablissement du paganism La conversation des philosophes et des rhéteurs, la con position de plusieurs ouvrages, les sacrifices et les cér monies de religion faisoient ses délassemens. Cependa saint Jean Chrysostôme, qui, étant pour lors âgé quinze à seize ans, étudioit la rhétorique sous Lib nins, nous donne de sa cour l'idée la plus affreuse. L magiciens, dit-il, les enchanteurs, les devins, les a gures, les fanatiques de Cybèle, et tous les charlata de l'impiété, s'étoient rendus auprès de lui de toutes contrées de la terre : son palais étoit rempli de fugit flétris par des jugemens. Des misérables qui avoient condamnés pour empoisonnemens et pour maléfice qui avoient vieilli dans les prisons, qui travaillois aux mines, qui pouvoient à peine soutenir leur mis par le commerce le plus infâme, revêtus tout à coup sacerdoces et de sacrificatures, tenoient auprès de lui



térêt, que l'inquiétude le privoit du sommeil, lorsqu Libanius avoit un discours à proponcer le lendemain spiet de veille à peine pardonnable à l'auteur même, infiniment frivole dans un empereur. Julien l'honor du titre de questeur : il l'appelle dans ses lettres son trè cher et très-aimable frère. Libanius paya ces faveurs pa des éloges excessifs; mais qui respirent plutôt le fans tisme que la flatterie.

Amm. 1. 32, c. 14 , et ibi Vales. 18, et ibi Hard. Cellar. geog. 1. 3, c. 11, art. 22.

On célébroit dans le mois d'août une fête en l'hon neur de Jupiter sur le mont Casius, situé au midi d'Ar Plin. 1.5, c. tioche, au-delà de l'Oronte. La hauteur de cette mon tagne, qui étoit de quatre mille pas, avoit donné lieu une fable, qu'on débitoit aussi du mont Caucase : on di soit qu'on y voyoit lever le soleil trois heures avant qu cet astre parût à l'horizon de la plaine. L'empered Adrien avoit passé une nuit sur le Casius pour vérifie de ses propres yeux cette merveille, qu'un furieux ora avoit, dit-on, dérobé à sa curiosité. Sur le somme couvert de bois, et qui avoit dix-neuf mille pas de cir cuit, étoit un temple superbe consacré à Jupiter. Pen dant que Julien y offroit un sacrifice, un inconnu, for dant en larmes, vint se jeter à ses pieds, le suppliar humblement de lui accorder sa grâce. L'empereur ayar demandé qui il étoit, on lui répondit que c'étoit Thé dote, ancien magistrat d'Hiéraple; qu'au passage d Constance ce méchant homme, lui faisant sa cour ave les principaux de la ville, s'étoit signalé par la plus cri minelle adulation, flattant le prince d'une victoire in dubitable, et lui demandant en grâce avec des pleurs des gémissemens contrefaits de leur envoyer au plus t la tête de Julien, cet ingrat, ce rebelle, comme il avo fait porter la tête de Maguence dans toutes les provinc de l'empire. Julien ayant froidement écouté ce récit : J le savois déjà, dit-il, sur le rapport de plusieurs le moins: retourne chez toi avec assurance, tu n'as rie à craindre d'un prince qui, suivant la maxime d'u

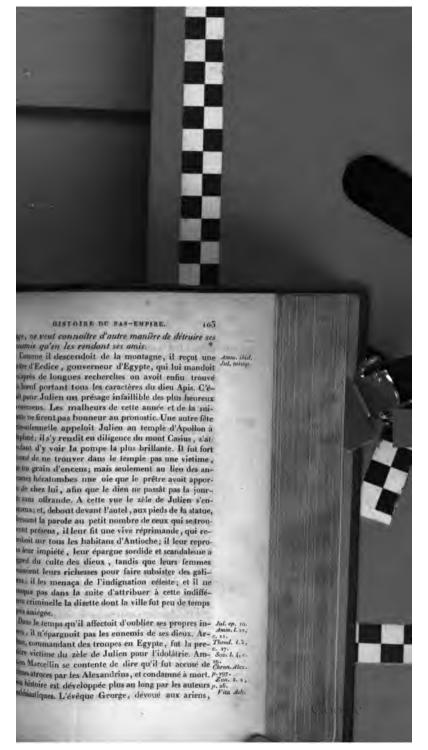

in edit. be- auxquels il devoit sa fortune, s'étoit rendu égaleme Till. persec. odieux à tout le reste des Alexandrins, aux catholique qu'il persécutoit, aux païens dont il vouloit détruire culte, aux magistrats qu'il méprisoit, au people qu accabloit en tyran. Les païens surtout nourrissoient s grètement contre lui une haine mortelle. Il empêche Jeurs sacrifices et la célébration de leurs fêtes; secon d'Artême et de ses troupes, il renversoit leurs autels. enlevoit à main armée leurs statues et tous les orneme de leurs temples. Au retour d'un voyage qu'il avoit si à la cour de Constance, passant avec un nombreux co tége devant le temple du Génie, et jetant un regard courroux sur ce magnifique édifice : Jusqu'à quant dit-il , laisserons-nous subsister ce sépulcre? Les id lâtres, frappés de cette parole, résolurent de le perd pour sauver leur dieu. Dès que Julien fut sur le trôn ils commencèrent par attaquer Artême, dont la pui sance servoit de rempart à l'évêque. Ils le déférèrent l'empereur comme le sontien et l'exécuteur de toutes violences de George. Julien lui ordonna de se rendre Antioche. Artême partit en menacant les habitans leur faire payer bien cher à son retour les frais d'un fâcheux voyage. Il ne revint pas. Julien lui fit tranch la tête, et l'église grecque l'honore comme un célèbre ma tyr. Les critiques se partagent à son sujet : tous convie nent qu'il avoit été, comme son prédécesseur Sébasties zélateur de l'arianisme, partisan de George, ennen déclaré d'Athanase, qu'il avoit poursuivi jusque dans déserts; mais quelques-uns prétendent que, touché de grâce divine, il reconnut son erreur, et mérita la co ronne du martyre : les autres n'aperçoivent aucus preuve de sa pénitence, et désapprouvent le culte qu lui rendent les Grecs.

La nouvelle de la mort d'Artême parvenue à Alexa Amm. 1. 22, drie fut le signal du massacre de George. Le peuple ide Greg. or. 21. lâtre, poussant des hurlemens affreux, court l'arrache

des maison. Ce malheureux est en un moment assommé, Ambros. ep. solé aux pieds, traîné, mis en pièces. Draconce, intedant de la monnoie, et Diodore, qui tenoit le rang 2,3. l. q.c. decomte, expirèrent au milieu de mille outrages. L'un 7.

Philost. 1.

moit détruit un autel de Sérapis; l'autre présidoit à la 7, c. 2.

construction d'une église; il attiroit les enfans au christimisme, et leur coupoit les cheveux, qu'on laissoit crotre par une superstition païenne. Cette populace menée charge un chameau de ces cadavres déchirés: m les promène par toute la ville; on les conduit ensite au rivage, où, après les avoir brûlés, on jette leurs cendres dans la mer, de peur, disoit-on, qu'elles ne fassent recueillies et honorées comme des reliques de martyrs. Les seuls ariens auroient été capables de leur rendre ce culte religieux. Ils accusèrent les catholiques d'avoir trempé leurs mains dans le sang de George; et Socrate avoue que dans une émeute populaire les mécontens se laissent aiséquent entraîner par les séditieux. Cependant Ammien Marcellin paroît le disculper, en disant que les chrétiens étoient assez forts pour défendre George, mais qu'ils s'abstinrent de le faire parce qu'il doit universellement odieux; et le témoignage de Julien achève de les justifier : il n'imputa ce massacre qu'aux païens. Il en parut d'abord extrêmement irrité; il ne parloit que de châtimens. Mais les violences qui attaquoient les chrétiens ne blessoient que sa politique, sus toucher son cœur. Sa colère se laissa bientôt fléchir par son oncle, le comte Julien, qui intercéda pour Alexandrie, dont il avoit été gouverneur. L'empereur se contenta d'écrire aux Alexandrins une lettre dans lawelle il leur reproche leur humanité; il avoue que George méritoit ces traitemens, et peut-être de plus ripureux encore. Mais, ajoute-t-il, vous ne deviez pas être us bourreaux; vous avez des lois, elles doivent être sacrées pour vous, quoiqu'il les foulat aux pieds. Rendez graes ou grand Sérapis; par respect pour ce dieu qui vous

protége, et par considération pour un oncle qui vous gouvernés, je veux bien vous pardonner de si coupable excès. George laissoit de grandes richesses, fruits de se concussions et de ses rapines. Julien les abandonna san regret à ceux qui les avoient pillées; mais il revendique la bibliothèque, qui, malgré l'ignorance du posses seur, étoit nombreuse et choisie. L'empereur donn des ordres très-pressans d'en recueillir exactement tou les livres, de les lui envoyer en diligence, et de n'e laisser écarter aucun, pas même, dit-il, les llures im pies des galiléens.

Jul. ep. 52. L'impunité des Alexandrins fit connoître à tout l'em Greg. or. 3. Soz. L. 5, c. pire que Julien pardonnoit volontiers les outrages fait aux chrétiens, et que leur sang n'étoit à ses yeux qu'ul sang vil et méprisable. On acheva de s'en convaincre pa la colère qu'il fit éclater contre le gouverneur de Cap padoce. La populace païenne qui habitoit Césarée s souleva contre les chrétiens de la ville. Il y eut un gram carnage. Pour prévenir les suites de ce désordre, on arrêu les coupables. Le gouverneur, voulant faire sa cour at prince, fit tomber sur les chrétiens la plus grande parti des châtimens; mais il ne put se dispenser de punir aus quelques idolâtres. Julien en fut indigné; il manda k gouverneur. Il vouloit d'abord le faire traîner au supplice. Comme on lui prouvoit que les païens étoient le auteurs du massacre : Le grand malheur, s'écria-t-il que des Hellènes aient fait périr dix galiléens! Il cru donner une grande marque de clémence en ne le condamnant qu'à l'exil. Il ne tint pas à lui que l'évêque de Bostres ne fût traité comme celui d'Alexandrie. L'églis de cette capitale de l'Arabie étoit alors gouvernée par Titus, prélat respectable par sa sainteté, et redoutable à Julien par sa doctrine. L'empereur ordonna aux habi tans de le chasser; il fit en même temps déclarer à Titm que, s'il arrivoit quelque émeute à son occasion, il s'es prendroit à lui et à son clergé. Sur cette menace, l'évê



villes saintes, des villes généreuses, qui lui sont étroi tement unies par leur piété. Elles ont, dit-il, secont mes intentions avec tant d'ardeur, qu'elles ont porté châtiment des impies Galiléens plus loin que je ne de sirois. Il cécompensa les fureurs des habitaus de Gai en rappelant sous la dépendance de leur ville le bout de Maïume, qu'il dépouilla de tous les titres et de la les droits dont Constantin l'avoit honoré.

not. 16.

Le fanatisme étouffoit dans le cœur de Julien jusqu'au . o. Sor. 1.5, c. sentimens de la plus juste reconnoissance. Marc, évêqu d'Aréthuse, lui avoit sauvé la vie dans son enfauce. 0 ne sait si ce prélat, fameux auparavant par son zè pour l'arianisme, étoit revenu de ses erreurs, comm Théodoret le fait entendre, ou s'il y restoit encore en gagé. Tout ce qui portoit le nom chrétien étoit égak ment en butte aux traits de l'idolatrie: et dans cet proscription générale plusieurs hérétiques souffrire constamment la mort. Marc, accablé d'années, ma plein de force et de courage, fut la victime d'une popt lace effrénée. Il endura pendant plusieurs jours tous k tourmens que peut inventer la cruauté, toujours ple ingénieuse dans les âmes les plus stupides et les ph grossières. Sa vieillesse triompha cependant des supplie les plus douloureux, et il survécut à l'empereur. L nouvelle de ce traitement inhumain étant parvenue à cour, Julien n'en témoigna aucun ressentiment; ma le préfet Salluste, dont l'âme généreuse en fut révolté prit la liberté de dire à l'empereur : Prince, quel honte pour nous d'être si inférieurs aux chrétien au'un de leurs vieillards ait surmonté un peuple enti et tout ce que nous avons de tortures! Ce n'étoit pas s honneur de le vaincre : mais c'est le comble de l'ign minie d'en avoir été vaincus.

Tandis que ces sanglantes tragédies remplissoies l'Orient d'horreur, l'Occident ne fut pas épargné. Ron vit immoler par le glaive ou précipiter dans le Tib

plasieurs de ses citoyens. On y poursuivoit les chrétiens, comme coupables de magie. Et il faut avouer que, sans chercher de prétexte pour les faire périr, on en trouvoit assez dans leur hardiesse. Les insultes des païens, leurs haphèmes, la vue de leurs abominations embrasoit le zèle des fidèles, et le portoit souvent au-delà des bornes. Nourris et élevés sous la domination du christianisme. ils regardoient le règne de l'idolâtrie comme une usurpation; ils renversoient les autels, brisoient les statues. troubloient les sacrifices; et, n'ayant d'autres armes que ler zèle, ils provoquoient contre eux-mêmes tontes les bres du paganisme. La multitude ignoroit alors ce qu'elle a de tout temps ignoré, que la religion chrétienne ne s'élève jamais par voie de fait contre l'ordre public, et que, sous un gouvernement qui lui fait la guerre, elle ne doit que souffrir. La constance des marlys qui répandirent leur sang sous Julien répare sans donte ce qu'on pourroit trouver de répréhensible dans l'excès de leur zèle. Julien n'en est pas plus excusable; il connoissoit assez les hommes pour prévoir les effets que ne pouvoient manquer de produire, d'un côté l'insolence des païens triomphans, de l'autre l'impatience des chrétiens accablés.

Son acharnement contre le christianisme ne lui faisoit Amm. 1, 22. pes perdre de vue la guerre qu'il avoit projetée. Loin c. 12. Greg. or. 3. qu'un de ces projets pût le distraire de l'autre, il savoit les Elias Cretenhise concourir. On enrôloit les clercs et les moines. in orat. 4. Cenx-ci lui étoient surtout odienx; et quoique leur Greg. Chrysost de entieur n'eût rien de plus singulier que celui de l'em-sto. Babyldet pereur même et des philosophes qui remplissoient sa gent. tour, ils étoient l'objet perpétuel de ses mépris et de ses Theod. l. 3, railleries. Ils n'osoient sortir de leurs déserts; on alloit les enlever jusque dans leurs retraites pour les forcer au an. 362. wice. Cependaut l'empereur cherchoit dans sa super-art. 7.
Fleury, hist.
stion des présages de victoire; il inondoit les autels du eccl. l. 15, c. rang des victimes; il égorgeoit quelquefois cent taureaux 33.

ensemble, un nombre infini d'animaux de toute espè et des oiseaux rares qu'il faisoit rassembler de toutes contrées; en sorte que les dépenses des sacrifices étois énormes. La folle dévotion du prince altéroit même discipline militaire. Les soldats, qu'il nourissoit de chair des animaux immolés, s'en remplissoient as excès dans les temples, et, buvant sans mesure, il falle les porter comme morts à leur quartier, au grand su dale de la religion païenne. Ce désordre étoit surte très-commun parmi les soldats gaulois, qui se donnoie plus de licence, parce que Julien leur devoit l'empir On voyoit de toutes parts une multitude d'astrologie d'aruspices, d'augures, d'interprètes de songes, d'ir posteurs de mille ordres différens. Julien, qui n'entre voit pas encore assez à son gré, fit déboucher la sour prophétique de la fontaine de Castalie. On disoit que souffle qui s'élevoit de son sein animoit les prêtres, que le murmure de ses eaux les instruisoit des évén mens futurs. C'étoit par cet oracle qu'Adrien avoit aut fois appris qu'il parviendroit à l'empire; mais il ave fait combler cette source d'une masse énorme de pierre dans la crainte qu'elle ne fût par la suite assez indiscrè pour lui nommer un successeur. Plusieurs pères l'Eglise accusent Julien d'avoir encore employé po pénétrer les secrets de l'avenir d'autres pratiques, q dans les mœurs de ce prince seroient incroyables, cette curiosité insensée n'avoit été trop souvent cruel et meurtrière. Ils rapportent qu'il fit jeter pendant nuit quantité de cadavres dans l'Oronte; et qu'après mort on trouva dans le palais d'Antioche des réservois des fosses, des puits comblés de victimes humaines', qui avoit immolées dans les affreux mystères de la nécri mantie.

Liban. mo. Tous les oracles de l'empire, abandonnés depuis los mod.
Chrysost. de temps, u'étoient occupés qu'à répondre aux députés son. Babyla l'empereur. Il envoya à Delphes, à Délos, à Dodos

Tous lai promettoient la victoire, mais en si mauvais et contra Jul. vers, qu'on disoit plaisamment que le dieu de la poésie Rufin. 1. 10, avoit oublié son métier faute d'exercice. Il consulta par c. 35. hi-même Apollon et Daphné. Après un grand nombre l. 18, c. 52. de secrifices et de magnifiques offrandes, le dieu répon- 18, 10. dit enfin qu'il ne pouvoit parler tant qu'il seroit in- Theod. l. 3, c. 9, 10. fetté des cadavres dont il étoit environné. Julien com- Soz. l. 5, c. prit que le voisin le plus incommode dont Apollon 18, 19. volût se plaindre, étoit saint Babylas, dont les reliques, c. 16. trasportées en ce lieu, fermoient depuis onze ans la bouche à l'oracle. Il donna ordre de reporter ce corps dens la ville d'Antioche, d'où Gallus l'avoit transféré. Ce fut pour les chrétiens une nouvelle occasion de disgrèces. Ils viennent en foule au-devant des reliques du mat martyr; ils les placent sur un char; et dans cette epèce de triomphe, où ils ramenoient Babylas vainqueur des démons de Daphné, hommes, femmes, enans, animés par la vue de leur multitude, et comme enivrés de la joie d'une victoire, dansent autour du char et chantent des psaumes, ajoutant à chaque verset cette. reprise: Qu'ils soient confondus, tous ceux qui adorent les ouvrages de sculpture, et qui se glorifient dans leurs; idales.

Cette hardiesse piqua vivement l'empereur. Dès le lendemain il ordonna à Salluste de faire le procès aux ches de la cérémonie. En vain le préfet tâcha de l'a-paiser, en lui représentant qu'il alloit combler les veux de ceux qu'il prétendoit punir. Il fallut obéir. Plusieurs chrétiens furent mis en prison. Salluste commença cette rigoureuse procédure par un jeune homme mommé Théodore. On l'étend sur un chevalet; on lui déchire les flancs; on épuise sur son corps toute la rage des bourreaux. C'est trop peu de dire qu'il sembloit tre insensible; plus gai et plus libre que les païens qui assistoient à ce spectacle, au milieu des plus douloureuses tortures, il ne cessoit de chanter ce même verset,











temples, mais corrompre jusqu'à nos alimens. Nous vasons des larmes en secret, et nous osons nous plainen devant vous. C'est le seul déplaisir que nous éprouions sous votre empire. Julien, après les avoir fait battre avec violence, les condamna à la mort, non pas comme chrétiens, mais comme des rebelles qui avoient outragé la majesté impériale.

Pendant que l'idolâtrie insultoit au christianisme Jul. misop. des fléaux les plus funestes. Le règne or. 12. de Julien, malgré tant d'heureux présages, ne fut qu'une Amm. L. 22, siite de calamités. Un grand nombre de villes furent Greg. or. 4. rainées par des tremblemens de terre en Palestine, en stod Buly L. Afrique, en Grèce, en Sicile. Le second jour de dé-contra Junia num et gen cembre, sur le soir, Nicomédie, déjà renversée quatre tiles. ans auparavant, acheva d'être détruite par une nouvelle hom. 4. secousse, qui fit aussi tomber une grande partie de Nicée. Idem de laudibus Pauli, Un pareil désastre fut accompagné à Alexandrie d'un hom. 4. phénomène qui n'étoit pas moins effrayant. La mer, idem in prisetant tout à coup retirée, revint avec violence; elle se hom. 59. pria fort loin dans les terres, et monta à une telle 2. hauteur, qu'en retournant dans son lit elle laissa des nacelles sur le toit de plusieurs cabanes. En mémoire de tet événement, on céléhra par la suite, tous les ans, dans Alexandrie une fête solennelle, qu'on appeloit la site du tremblement. La mer engloutit des villes entières. A ces accidens se joignit la sécheresse, qui dura jusque vers le solstice d'hiver. Les sources tarirent, et les fontaines de Daphné, toujours abondantes, même dans les plus grandes chaleurs, demenrèrent long-temps à sec. La peste survint encore, et fit périr quantité d'hommes et d'animaux. Enfin une famine générale réduisit les hommes dans plusieurs provinces à vivre d'herbes et de racines.

Quoique la moisson ent manqué en Syrie, les récoltes Jul. misop. des années précédentes suffisoient pour entretenir l'abonlance. Mais l'avarice, qui compte la famine entre ses Lib. vit. et

Amm. 1. 22, or. 4, 12.







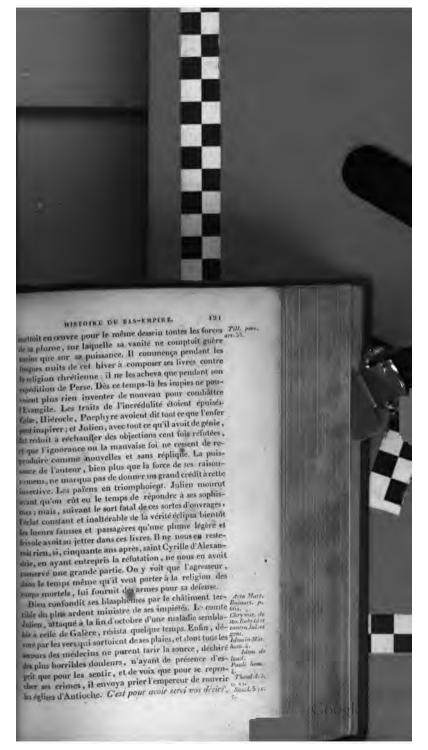







des quartiers les troupes cantonnées en-deçà de l'Euphrate, et leur ordonna de l'aller attendre au-delà du fleuve; ce qui fut promptement exécuté.

Mais tandis qu'il se préparoit à cette guerre, il en Daniel, c. projetoit une autre qui ne devoit pas être moins san- 9, v. 27. glante. Ceux qui participoient à ses conseils ne cessoient v.2.

Marc.c. 13, de dire d'un ton menaçant que Julien avoit deux sortes v. 2. d'espemis, les chrétiens et les Perses; qu'après s'être v.44. debarrassé des Perses, comme des moins redoutables, il sul. ep. 25, et in fragtourneroit contre les chrétiens toute la puissance de ment. l'empire. Ayant donc résolu d'anéantir le christianisme, Greg. or. 4. de l'avance le confondre. Il crut en avoir entre stoalbaby l'et d'voulut d'avance le confondre. Il crut en avoir entre souluisses les mains un moyen sûr et facile. Instruit des divines gent.

Ecritures, qu'il avoit étudiées dans sa jeunesse, il y avoit de gent.

Jul. et gent. vu les Juis condamnés à vivre sans patrie, sans gou-Idem contra vernement, sans temple, sans sacrifices. Rassembler Ambros.epit. cette nation dispersée et relever le temple de Jérusalem, 28. cétoit casser l'arrêt que Dieu même avoit prononcé. c. 1.

Julien lisoit cet arrêt gravé sur le front de la nation 20.

Julien lisoit cet arrêt gravé sur le front de la nation 20.

Theod. L.3, c. 17.

Julien lisoit cet arrêt gravé sur le front de la nation 20.

Theod. L.3, crime et sa sentence, les titres fondamentaux du chris- 502.1.5, c. lianisme, auquel elle sert contre elle-même de témoin Philost. 1.7, irreprochable. Il enlevoit par ce moyen à la religion 5. 9, 14. chietienne un miracle toujours subsistant dans un peu-eccles. L 10. ple. qui, mêlé avec tous les peuples du monde, sans ja-c.37.
Theoph. p. mais se confondre avec eux, immortel quoique ses 43.

Zon.t. 2, p. membres soient séparés et épars sur la face de la terre, 25. wit s'abîmer successivement toutes les nations au tra-Niceph. Call. 10, c. 52, vers desquelles il passe, sans être entraîné dans leur chute. 33. l'ne doutoit pas de l'empressement des Juis à seconder 307. son dessein. Ils avoient déjà deux fois tenté de rebâtir le Rabbi Geda-liah. apud temple de Jérusalem : la politique d'Adrien et la piété Wageasel. de Constantin s'y étoient opposées. Mais ici la super-Satance. uition et la politique, agissant de concert avec le pouvoir Warburton. espérial, sembloient rendre le succès infaillible. La sur ce provanité de Julien et sa haine contre Constantin étoient dige.



Jéruslem, et que ce temple n'était plus: Lisez vos prophèties, leur répliqua Julien, vous y verrez que votre exil et vos malheurs doivent se terminer sous mon règne. Allez, rebâtissez votre temple, rétablissez la religion de vos pères, et soyez assurés de ma protection. Il charges en même temps les trésoriers de l'épargne de fournir les sommes nécessaires, et le gouverneur de la province de veiller à la conduite de l'ouvrage. Il envoya sur les lieux Alypius pour, presser l'exécution de ses ordres: c'étoit un habitant d'Antioche, chéri de Julien, et qui avoit exercé dans la Grande-Bretagne l'emploi de vicaire des préfets.

Les Juiss crurent entendre la voix de Dieu même. Cette heureuse nouvelle se répand en un moment dans les contrées voisines. Ils accourent de toute part avec m empressement incroyable. En peu de jours plusieurs milliers d'hommes se trouvent assemblés sur le terrain du temple. Les païens se joignent à eux. Bientôt de prodigieux amas de matériaux s'élèvent comme autant de montagnes. On travaille avec ardeur sous la direction des plus habiles architectes. On nettoie l'emplacement. on fouille la terre. Les Juiss prodiguoient leurs richesses: plusieurs avoient fait fabriquer exprès des bêches, des pelles, des hottes d'argenf. Les femmes donnoient avec pie leurs colliers et leurs bijoux : revêtues de leurs plus riches habits, elles recevoient dans le pan de leurs robes les pierres et la terre des décombres ; les plus délicates pes'épargnèrent pas : les enfanset les vieillards prêtoient ce qu'ils avoient de force, et chacun croyoit se sanctifier en contribuant à cette pieuse entreprise. Cependant Cyrille, évêque de Jérusalem, mieux instruit que les Juiss du sens de leurs prophéties, se moquoit de leurs efforts: il disoit hautement que le temps étoit venu où l'oracle à Sauveur du monde alloit s'accomplir à la lettre; que de ce vaste édifice il ne resteroit pas pierre sur pierre: En effet, les fondemens de l'ancien temple étoient

déià démolis. Tout sembloit répondre du succès : ot alloit voir qui devoit avoir le démenti ou du dieu de chrétiens, ou de ceux de Julien, lorsque sur le soir un vent impétueux, s'étant élevé tout à coup, emporte les amas de plâtre, de chaux, de ciment, comble les fouilles en y rejetant les terres, disperse et dissipe les matériaux. La nuit étant venue, la terre tremble avec d'horribles mugissemens; les maisons voisines s'écroulent un portique, sous lequel s'étoit retiré un grand nombre d'onvriers, tombe avec fracas: les uns restent ensevelis sous les ruines: les autres s'échappent, mais meurtris et estropiés; d'autres courent en foule se réfugier dans une église voisine, comme dans un asile; il en sort une flamme qui étouffe une partie de ces malheureux, et qui laisse sur le corps des autres des traces ineffaçables de la colère divine. L'air est embrasé d'éclairs : les coups redoublés de la foudre tuent les hommes, calcinent les pierres, mettent en fusion les outils de fer dont la place étoit jonchée. Les ouvrages étoient ruinés, mais l'opiniâtreté des Juifs n'étoit pas vaincue. Après les horreurs de cette nuit, ils remettent la main à l'œuvre. Alors la terre, se sonlevant par de nouvelles secousses, ouvre ses entrailles: elle lance des tourbillons de flamme: elle repousse sur les ouvriers les pierres qu'ils s'efforcent d'etablir dans son sein; ils périssent, ou dévorés par les feux, ou écrasés sous les pierres. Ce terrible phénomène se renouvela à plusieurs reprises; et ce qui montre évidemment l'action d'une intelligence qui commande à la nature, c'est que l'éruption du feu recommença autant de fois que les ouvriers reprirent le travail, et ne cessa tout-à-fait que quand ils l'eurent entièrement abandonne.

Dieu développoit sa puissance. Jamais la nature ne rassembla tant de météores pour produire un effet unique. On vit dans le ciel, pendant la seconde nuit et le jour suivant, une croix éclatante renfermée dans un cercle de lumière. Les habits et les membres même des

specialeurs se trouvèrent au point du jour semés de croix qui sembloient avoir été gravées par l'impression des flammes. Tant de merveilles frappèrent d'étonnement les Juiss, les païens, et l'empereur même. Un grand nombre de Juis se convertirent. Julien, qui ne croyait que les fables, ave ugle au milieu de la plus vive lumière. ful effrayé sans être éclairé : il renonça à l'entreprise.

Cemiracle se passa aux yeux de l'univers; et la Providence en a perpétué la mémoire par des témoignages authentiques, que nul des païens n'a osé démentir. Saint Grégoire de Nazianze et saint Jean Chrysostôme, conlemporains de cet événement, en ont développé toutes es circonstances. Saint Ambroise, qui vivoit dans le nême temps, en prend avantage comme d'un fait inontestable pour détourner le grand Théodose de rétadir un temple des païens. Mais ce qui doit fermer la sonche à l'incrédulité, c'est l'autorité des ennemis du hristianisme. Ammien Marcellin, qui étoit alors à la onr, atteste la vérité de ce prodige. Julien lui-même voue qu'il a voulu rebâtir ce temple; et s'il s'abstient le parler des obstacles que le ciel et la terre opposèrent son dessein, son silence est suppléé par un auteur qui 'est pas d'un moindre poids, parce qu'il n'étoit pas poins intéressé à cacher la vérité. Un fameux rabbin. ui écrivoit dans le siècle suivant, rapporte le fait; et e qui doit être d'une grande considération, il le raporte d'après les annales de la nation juive. De nos jours n protestant célèbre a recueilli tous ces témoignages, et en a fait sentir la force dans un ouvrage solide et lulineax.

Avant que de quitter Antioche, Julien voulut y lais- Jul. miscp.

z des marques de son mécontentement et de son mé
c. 14.

c. 14.

7. ris. Sa philosophie n'avoit point imposé dans cette Soc. l. 3, c. lle. Son extérieur austère, son éloignement des théa- 17. Soz. 1.5, c. es et des divertissemens populaires, sa cour peuplée 18. e Sévères platoniciens, lui donnoient un air sauvage ronium.

HIST. DU BAS-EMP. TOM. II-





plus inhumaine que s'il eût sévèrement puni les auter de tant de libelles outrageans, puisque c'étoit confonles innocens avec les coupables, et qu'un gouverneur ce caractère est le plus terrible fléau dont une provir puisse être affligée.

## LIVRE QUATORZIÈME.

Juin partit le cinquième de mars; et, après douze lieues de chemin par des marais et des montagnes, il arriva sur le soir à Litarbes, bourg de la dépendance de 6.2 de Chalcis. La plus grande partie des sénateurs d'An- Evagr. 1.6, toche l'avoient suivi jusqu'en ce lieu pour tâcher d'apaiser sa colère. Ils ne gagnèrent rien sur ce cœur inflexible : l'empereur les congédia durement en leur répétant qu'il ne rentreroit plus dans leur ville, et qu'il roit passer à Tarse l'hiver suivant. Quoiqu'à son départ d'Antioche il n'eût pas aperçu dans les victimes des ignes favorables, cependant, enivré de ses succès et des lattenses prédictions de Maxime, dont il se fit accom-Pener dans ce voyage, il tiroit d'heureux pronostics k tout ce qu'il rencontroit sur sa route, et il en tenoit m registre exact. Il vint le lendemain à Bérée, nomnée aujourd'hui Alep, où il s'arrêta pendant un jour. Après avoir solennellement offert à Jupiter un taureau blanc en sacrifice, il assembla le sénat de cette tille, et tâcha de le porter à l'idolâtrie par un distours qui fut applaudi de tous, et qui ne persuada perlonne.

ll eut lui-même occasion de s'apercevoir du peu de Theod. 1, 3, poccès de son éloquence. Le chef du conseil de Bérée, c. 17. irilé contre son fils de ce qu'il avoit embrassé la religion du prince, l'avoit publiquement déshérité et chassé de sa maison. Comme Julien approchoit de la ville, ce sune homme alla se jeter à ses pieds pour lui demander justice. L'empereur lui promit de le réconcilier trec son père. Dans un repas qu'il donna aux magistrats de Bérée, il fit placer à côté de lui le père et le fils.

Digitized by Google



C'étoit dans cette ville que l'empereur avoit marqué le rendez-vous de l'armée. Au moment de son entrée, un portique, sous lequel campoit un corps de troupes, s'étant tout à coup écroulé, écrasa cinquante soldats, et en blessa un grand nombre. Pendant les trois jours que Julien passa à Hiéraple, il fit rassembler toutes les barmes qui se trouvoient sur l'Euphrate à Samosates et ailleurs. On y transporta les provisions qui seroient nécessaires dans les pays déserts et stériles qu'on auroit à toverser. Il rassembla quantité de chevaux et de nulets. il envoya des exprès aux diverses tribus de Sarrasins. pour les avertir de le venir joindre, s'ils vouloient être traités comme amis des Romains. Son armée, qu'il savoit animer par une éloquence militaire, montroit une rdeur extrême; mais Julien ne comptoit pas moins sur k secret de l'exécution. Persuadé que tout ce qui sort le la bouche du chef parvient bientôt aux oreilles des spions, qui se dérobent à la plus exacte vigilance, il l'avoit d'autre confident que lui-même, et ne laissoit ranspirer aucun de ses projets. Il fit prendre les devans ides coureurs, à dessein d'arrêter les transfuges, et d'emsécher qu'ils ne portassent des nouvelles à l'annemi-Enfin il tenta, pour la dernière fois, d'engager tous ses oldats dans l'idolâtrie. Plusieurs se laissèrent séduire par ses caresses; mais, la plupart étant demeurés fermes, n'osa congédier ces fidèles chrétiens, de peur d'affoiblir ion armée.

Ayant passé l'Euphrate sur un pont de bateaux, avant Amm. 1. 23, que les ennemis fussent avertis de sa marche, il vint à c. 2. Theod. 1. 3, a ville de Batnes en Osroëne, de même nom que celle c. 6, 21. E Syrie. Ou laissa sur la gauche Edesse: le christia- 1. Sos. 1. 6, c. tisme y fleurissoit, c'étoit assez pour en éloigner Julien.

Etant arrivé à Carrhes, célèbre par la défaite de Amm. 1. 25, Grassus, il s'y arrêta quelques jours. En cette ville étoit C. 3. Theod. 1. 3, un temple de la lune, adorée sous le nom de dieu C. 21.

Sos. 1.6, c. Lunus. Ces peuples, par une idée bizarre, avoient chang le sexe attribué partout ailleurs à cette divinité. Il

Spart. in Ca- avoit selon eux une malédiction attachée à ceux qui ad Médailles. roient la lune comme déesse : ils vivoient, disoient-il dans un perpétuel esclavage, toujours asservis aux d prices de leurs femmes. L'empereur n'oublia pas d visiter ce temple. On dit qu'après le sacrifice, s'état enfermé seul avec Procope son parent, il lui remit u manteau de pourpre, avec ordre de s'en revêtir, et d prendre la qualité d'empereur, supposé qu'il pérît dat la guerre de Perse. Théodoret, copié par d'autres au teurs chrétiens, attribue en cette occasion à Julien un action tout-à-fait horrible. Il rapporte qu'au sortir d temple ce prince en' fit fermer les portes, et que, le ayant scellées de son sceau, il y plaça une garde de sol dats qui ne devoit être levée qu'à son retour; qu'ensuite à la nouvelle de sa mort, lorsqu'on entra dans le templ on y tronva une femme suspendue par les cheveux, le bras étendus, le ventre ouvert, Julien ayant cherch dans ses entrailles des signes de sa victoire. Sozonière d'ailleurs assez crédule, et contemporain de Théodoret n'a pas adopté ce récit. On n'en trouve rien dans sain Grégoire de Nazianze, qui, dans les reproches de cruant qu'il lance avec tant de force contre Julien, n'auroit e garde de passer sous silence un fait si atroce.

Anım. l. 23, Zos. 1. 3. Soc. 1.6, c. gent.

La nuit du 18 au 19 de mars, Julien fut fort agit par des songes sacheux. A son réveil, ayant consulté le interprètes des songes qu'il menoit à sa suite, il juge que le jour suivant alloit être signalé par quelque ésé Chrysost. de nement funeste. Le jour se passa sans accident; mais contradul et superstition trouva bientôt de quoi autoriser ses réverie On apprit quelque temps après que cette nuit - là mêm le feu avoit pris dans Rome au temple d'Apollon Pala tin, et que, sans un prompt secours, les oracles des sibylle auroient été la proie des flammes. Il pavoit deux grande routes pour aller en Perse : l'une à gauche par Nisibe



On avoit préparé des étapes sur les deux routes por tenir les Perses dans l'incertitude. Ayant fait une faus marche du côté du Tigre, il tourna sur la droite; e après avoir passé une nuit sous des tentes, comme s'étoit fait amener son cheval, qu'on nommoit le B bylonien, cet animal, frappé d'une douleur soudain s'abattit tout à coup, et, se roulant à terre, mit si harnois en pièces. Julien s'écria avec joie : C'est Bab lone qui tombe dépouillée de tous ses ornemens. S officiers applaudissent : on fait des sacrifices pour co firmer ce bon présage: et l'on arrive sur le soir château de Davane, où une rivière, nonmée Bélia prenoit sa source pour s'aller jeter dans l'Euphrate. I 27 de mars l'armée entra dans Callinique, place for et commerçante. Julien y pratiqua les mêmes cérémi nies qui étoient en usage à Rome ce jour-là en l'ho neur de Cybèle. Le leudemain on campa sur les hor de l'Euphrate, qui devient fort large en cet endroit p l'abondance des eaux qui s'y rendent. Ce fut là qu plusieurs princes sarrasins vincent lui rendre hommag comme au maître du monde et à leur souverain. offrant une couronne d'or. Pendant que l'empereur le donnoit audience, on vit passer en pompeux apparei à la vue du camp, la flotte commandée par le tribt Constantien et par le comte Lucilien. Toute la large du fleuve étoit couverte de mille bâtimens chargés vivres, d'armes et de machines: sans compter cinqual vaisseaux armés en guerre, et autant de grosses barqui propres à établir des ponts pour le passage de l'armét L'empereur, après avoir reçu les troupes des Sart

Amm. l. 23, e. 5. Zos. l. 3.

L'empereur, après avoir reçu les troupes des Sart sins, qui pouvoient être d'un grand secours pour le courses et pour les surprises, entra dans Cercuse a commencement d'avril. C'étoit la dernière place d'Romains de ce côté-là. Elle étoit forte et bien bâti située au confluent de l'Aboras et de l'Euphrate. Di clétien l'avoit fortifiée avec soin, pour servir de boul

vard à la Syrie contre les incursions des Perses. Tandis que Julien faisoit passer l'Aboras à ses troupes sur un post de bateaux, il reçut une lettre de Salluste, préfet des Gaules, qui le supplioit de suspendre son expédition jusqu'à ce qu'on eût obtenu des marques plus certaines de la faveur des dieux. Julien, qui s'en croyoit assuré, ayant passé le fleuve après son armée, fit rompre le pout pour ôter aux déserteurs toute espérance de retour. Il rassembla ses bataillons et ses escadrons, qu'il fit ranger en cercle autour de lui. Alors, élevé sur un tribunal de gazon, environné des principaux officiers, et montrant sur son visage l'assurance de la victoire, il leur parla en ces termes:

· Braves soldats, vous n'êtes pas les premiers Romains qui sovez entrés dans la Perse. Pour ne pas remonter jusqu'aux exploits de Lucullus, de Pompée. de Ventidius, plusieurs de mes prédécesseurs m'ont prévenu dans cette glorieuse carrière. Trajan, Vérus, Sévère, sont revenus de ces contrées victorieux et triomphans; et le dernier des Gordiens, dont le monument va bientôt se montrer à nos yeux, ayant vaincu le roi de Perse auprès de Résène, auroit rapporté les mêmes lauriers sur les terres de l'empire, si des mains perfides ne lui eussent arraché la vie au pied même de ces trophées. Les héros dont je parle ne surent conduits dans ces lieux que par le désir de la gloire. Mais nous, des motifs plus pressans nous y appellent : nos villes ruinées, tant de nos soldats massacrés, dont les ombres sont errantes autour de 1200s. implorent notre vengeance. L'empire nous montre sa frontière dévastée; il s'attend que nous gnérirons ses plaies, que nous éloignerons le fer et le seu auxquels il est exposé depuis plus d'un siècle. Nous avons à nous plaindre de nos pères; laissons à notre postérité de quoi nous vanter. Protégé par Elernel, vous me verrez partout à votre tête vous

« commander, vous couvrir de mon corps et de m armes, combattre avec vous. Tout me fait espérer! « victoire; mais la fortune disposera de ma vie : si el « me l'enlève au milieu des combats, quel honne « pour moi de m'être dévoué à la patrie comme le « Mucius, les Curtius: comme la famille des Déciu « qui se transmirent avec la vie la gloire de monn « pour Rome! Nos ancêtres s'obstinèrent pendant de « siècles entiers à soumettre les puissances ennemies d « l'empire. Fidènes, Veïes, Faléries, furent rivales « Rome dans son enfance : Carthage et Numance lu «, tèrent contre elle dans sa vigueur : ces états ne sul « sistent plus : nous avons peine à croire, sur la foi d e nos annales, qu'ils aient jamais osé nons disputé « l'empire. Il reste une nation opiniâtre, dont les arm « sont encore teintes du sang de nos frères : c'est à nor « à la détruire. Achevons l'onvrage de nos aïeux. Mais · pour réussir dans ce noble projet, il n'y fant cherche « que la gloire. L'amour du pillage fut souvent pour l « soldat romain un piége dangereux : que chacun d « vous marche en bon ordre sons ses enseignes : « quelqu'un s'écarte, s'il s'arrête, qu'on lui coupe k « jarrets et qu'on le laisse sur la place. Je ne crair « que les surprises d'un ennemi qui n'a de force qu « dans ses ruses. Maintenant je veux être obéi : apri « le succès, quand nous n'aurons plus à répondre qu' « nous-mêmes, peu jaloux du privilége des princ « qui mettent leur volonté à la place de la raison et d « la justice, je vous permettrai à tous de me demande « compte de toutes mes démarches; et je serai prêt « vous satisfaire. Elevez votre courage : partagez m « espérances, je partagerai tous vos travaux, tous w « périls. La justice de notre cause est un garant de « victoire. » Ce discours embrasa le cœur des soldat Les divers sentimens de Julien paroissoient pénétre dans leur âme et se peindre sur leur visage. Dès qu'

eut cessé de parler, ils élèvent leurs boucliers au-dessus de leurs têtes : ils s'écrient qu'ils ne connoissent point de périls, point de travaux sous un capitaine qui en prend sur lui-même plus qu'il n'en laisse à ses soldats. Les Ganlois signatoient leur ardeur au-dessus de tous les autres : ils se souvenoient, ils racontoient avec transport qu'ils l'avoient vu courir entre leurs rangs, se jeter au plus fort de la mêlée : qu'ils avoient vu les nations barbares, ou tomber sous ses courps, ou se prosterner à ses pieds. Julien, pour mieux assurer l'effet & ses paroles, fit distribuer à chaque soldat cent trente pièces d'argent.

Le fleuve Aboras faisoit la séparation des terres de Amm. 1. 24, l'empire d'avec le pays ennemi. On passa la nuit sur  $\frac{c.1}{Z_{os.}}$  l. 3. ses bords, et dès le point du jour on sonna la marche. La lumière, qui croissoit peu à peu, découvrit aux regards de l'armée les vastes plaines de l'Assyrie; l'empressement et la joie brilloient dans tous les yeux. Julien, le premier à cheval, courant de rang en rang, inspiroit aux soldats une nouvelle confiance. Il fit toutes les dispositions qu'on pouvoit attendre d'un général expérimenté pour la sireté de la marche dans un pays inconnu. Il envoya devant quinze cents coureurs pour battre l'estrade. L'armée marchoit sur trois colonnes. Celle du centre étoit tomposée de la meilleure infanterie, à la tête de laquelle étoit Julien. A la droite, le reste des légions côtovoit le sous les ordres de Névitte; à gauche, la cavalerie, commandée par Arinthée et par Hormisdas, traversoit la plaine et couvroit l'infanterie. L'arrière-garde avoit por chess Dagalaïphe et Wictor. Secondin, duc d'Osmoëne, fermoit la marche. Les bagages étoient à couvert entre les deux ailes et le corps de bataille. Pour grossir le nombre des troupes aux yeux des coureurs ennemis, on fit marcher les différens corps à grands intervalles, en sorte qu'il y avoit trois lieues entre la queue et la tête de l'armée. La flotte avoit ordre de mesurer ses mouve-







habitans s'étoient retirés au-delà du fleuve; on les apercevoit sur les hauteurs, d'où ils regardoient le pillage de leurs campagnes. Julien, escorté d'un corps de cavalene légère, tantôt à la tête, tantôt à la queue de son amée, prenoit les précautions nécessaires dans un pays immm. Il faisoit fouiller jusqu'aux moindres buissons; il visitoit tous les vallons; il empêchoit les soldats de s'écarter trop loin, les contenant par une douce perstation plutôt que par les menaces. L'exemple d'un solde qui, étant pris de vin, se hasarda à passer l'Euphrate, et qui fut égorgé par les ennemis sur l'autre bord à la vue de l'armée, servit à rendre ses camarades plus sobres et plus circonspects. Julien leur permit d'enlever ce qui étoit propre à leur subsistance, et fit brûler le reste avec les habitations. L'armée se nourrismit avec plaisir des fruits de sa conquête; elle jouissoit de l'abondance, sans toucher aux provisions qu'elle avoit u réserve sur le fleuve.

On arriva vis-à-vis du fort de Thilutha, situé dans Ann. 1.24, me île escarpée, et tellement bordée d'une muraille, c. 2. Lib. or. 12. qu'il ne restoit pas au-dehors de quoi asseoir le pied. Zos. 1.3. L'attaque paroissant impraticable, on somma les habilans de se rendre. Ils répondirent qu'il n'en étoit pas more temps, qu'ils suivroient le sort de la Perse, et pe, quand les Romains seroient maîtres de l'intérieur m pays, ils se soumettroient aux vainqueurs, comme m accessoire de la conquête. Julien se contenta de cette Pomesse, parce qu'il étoit persuadé que de s'arrêter letoit servir ses ennemis, et que le temps si précieux. brout dans la guerre, ne devoit s'employer que pour theter un succès de pareille valeur. Les habitans virent wer la flotte au pied de leurs murailles sans faire auacte d'hostilité. On reçut la même réponse devant sorteresse d'Achaïacala, dont la situation étoit semble. Le jour suivant on brûla plusieurs châteaux déts et mai fortifiés. Après une marche de huit ou neuf HIST. DU BAS-EMP. TOM. II.



coient les canaux tirés de l'Euphrate au Tigre pour arroser le terrain et pour joindre les deux flenves. A la tête du premier canal s'élevoit une tour qui servoit de phare. Le terrain marécageux et la profondeur de l'eau rendoient déjà le passage difficile; mais il devenoit touta-fait impossible en présence des ennemis, qui, postés sur l'autre bord, se préparoient à le disputer. Les Romains commençoient à perdre courage, lorsque Julien, sécond en ressources et très-instruit de toutes les pratiques de la guerre, résolut de faire attaquer les Perses parderrière. Il pouvoit employer à cette diversion les quinze cents batteurs d'estrade, qui, devançant toujours l'armée, avoient déjà passé le canal avant qu'elle y fût arrivée. Mais il étoit question de leur faire parvenir l'ordre. Julien, ayant attendu la nuit, détacha pour cet effet le général Victor avec une troupe de cavalerie légère. Celui-ci alla passer loin des ennemis, et, s'étant joint aux coureurs ail rabattit avec eux sur les Perses, qui ne l'attendoient pas: une partie fut taillée en pièces, et le reste prit la fuite. Julien fit défiler son infanterie sur plusieurs ponts, tandis que les cavaliers, ayant choisi les endroits où les eaux étoient moins rapides, passèrent sur leurs chevaux à la nage.

Cet heureux succès rendit le chemin libre jusqu'à Amm. l. 23, Pirisabore, la plus grande ville de ce pays après Ctési-c.4, et l. 24, phon, bâtie dans une péninsule formée par l'Euphrate Lib. or. 12. et par un large canal tiré du fleuve pour l'usage des habitans. Elle étoit ceinte d'une double muraille flanquée de tours, défendue du côté de l'occident et du midi par le fleuve et par des rochers, à l'orient par un sossé profond et par une sorte palissade, au septentrion par le canal. Les tours étoient construites de brique et de bitume jusqu'à la moitié de leur hauteur, le reste n'étoit que de brique et de plâtre. A l'angle formé par le canal s'élevoit une forte citadelle sur une éminence escarpée, qui s'arrondissoit jusqu'au fleuve, où le ter-



in dreur, lorsque Julien, rival d'Alexandre, et accontumé la mme ce héros à prodiguer sa vie, prenant avec lui est plus déterminés de ses soldats, court, à l'abri de son arreuclier, jusqu'à la porte du château revêtue de plaques le fer fort épaisses; et, au travers d'une grêle de pierres. traits, de javelots, couvert de sueur et de poussière. fait battre la porte à toups de pics et de pieux; il sie, il anime sa troupe, il frappe lui-même, et ne se la dire qu'au moment qu'il se voit près d'être enseveli is les masses énormes qu'on fait tomber du haut des 1 durs. Alors, sans avoir reçu aucune atteinte, mais plein dépit, il se retire avec ses gens, dont quelques-uns dient seulement légèrement bessés. La situation du Leu ne permettant pas de faire jouer les béliers ni d'éever des terrasses, l'empereur fit dresser en diligence tore de ces machines qu'on appeloit Hélépoles. L'art à l'avoit encore rien imaginé de plus terrible pour le sieze des villes. C'étoit une ancienne invention de Démétrius le Macédonien, qui s'en étoit servi pour forcer plusieurs places; ce qui lui lui avoit fait donner le sursom de Poliorcète, c'est-à-dire, le preneur de villes. On construisit avec de grosses poutres une tour carrée. divisée en plusieurs étages, dont la hauteur surpassoit œlle des murailles de la place, et qui s'élevoit en dimimant de largeur. On la couvrit de peaux de bœufs nourellement écorchés, ou d'osier vert enduit de boue, afin qu'elle fût à l'épreuve du feu. La face étoit garnie de pointes de fer à trois branches, propres à percer et à biser tout ce qu'elles rencontroient. Des soldats placés an-dessous la faisoient avancer sur des roues à force de bras; d'autres la tiroient avec des cordes; et tandis qu'on mettoit en branle les béliers suspendus aux divers cages, tandis qu'il partoit de toutes les ouvertures des pierres et des javelots lancés à la main et par des machines, la tour, venant heurter avec violence les parties la plus foibles de la muraille, ne manquoit guère d'y

ouvrir une large brèche. A la vue de ce formidable appareil, les assiégés, saisis d'effroi et désespérant de vaincre l'opiniâtreté des Romains, cessent de combattre; ils tendent les bras en posture de supplians; ils demandent la permission de conférer avec Hormisdas. Les Romains, de leur côté, suspendent les attaques. On descend du haut du mur, par le moyen d'une corde, le commandant de la place, nommé Mamersidès. Il obtient de l'empereur que les habitans sortiront sans qu'il leur soit fait aucun mal; qu'on leur laissera à chacun un habit et une somme d'argent marquée; et que Julien, quelque traité qu'il fasse dans la suite, ne les livrera jamais aux Perses: ils savoient que, s'ils retomboient entre les mains de ces maîtres cruels, ils ne pourroient éviter d'être écorchés viss comme des traîtres. Dès que le commandant fut retourné dans la ville, les habitans ouvrirent les portes; ils défilèrent à travers l'armée romaine, louant hautement la valeur et la clémence également héroïques de l'empereur. On tronva dans la place quantité de blé, d'armes, de machines, et de meubles de loule espèce. Le blé fut transporté sur la flotte; on en distribua une partie aux soldats. On leur abandonna les armes qui pouvoient être à leur usage. Le reste fut jeté dans le fleuve, ou consumé par les flammes avec la place.

Le jour suivant, pendant que l'empereur prenoit un repas léger à son ordinaire, on vint lui annoncer que Lib. or.12 le suréna avoit surpris trois compagnies de coureurs, qu'il en avoit taillé en pièces une partie, et qu'ayant tué un tribun, il avoit enlevé un dragon : c'étoit une enseigne qui portoit la figure de cet animal. Il part sur-le-champ, suivi seulement de trois de ses gardes; et, ralliant les fuyards qui regagnoient le camp à toute bride. il retourne à leur tête sur le vainqueur, arrache le dragon des mains des ennemis, les terrasse on les met en fuite. Alors, s'arrêtant sur la place même, presque seul au milieu de cent cavaliers qu'il alloit punir, mais sûr d'être obéi, il commence par les deux tribuns qui s'étient laissé battre: il les dégrade du service en leur dant la ceinture militaire; et, suivant la sévérité de l'ancienne discipline, il fait décimer les cavaliers et trancher la tête à dix d'entre eux. Il ramène les autres au camp, ayant presqu'en un même, instant appris, vengé et puni la défaite de sa troupe.

Etant ensuite monté sur un tribunal, il lona ses soldats de la valeur qu'ils avoient montrée au siège de Pirisabore; il les exhorta à conserver une réputation capuble d'abréger leurs travaux, et leur promit cent pièces d'argent par tête. Comme il s'aperçut qu'une si modique récompense n'excitoit que des murmures, prenant un air majestueux et sévère, et montrant de la main le pays qu'il avoit devant lui : « Voilà (dit-il) le domaine des · Perses; vous y trouverez des richesses, si vous savez combattre et m'obéir. L'empire fut opulent autrefois; · il s'est appauvri par l'avarice des ministres qui ont partagé les trésors de leurs maîtres avec les barbares dont ils achetoient la paix. Les fonds publics sont « dissipés, les villes épuisées, les provinces désolées. · Quelque noble que je sois, je suis le seul de ma maison; e je n'ai de ressource que dans le cœur. Un empereur « qui ne connoît de trésors que ceux de l'âmé sait soutenir l'honneur d'une vertueuse indigence. Les Fa-· brices, qui firent triompher Rome des plus redoutables ennemis, n'étoient riches que de gloire. Cette gloire vous viendra avec la fortune, si yous suivez sans crainte et sans murmure les ordres de la Providence et ceux d'un général qui partage avec elle le soin de vos jours. « Mais si vous refusez d'obéir, si vous reprenez cet esprit « de désordre et de mutinerie qui a déshonoré et affoibli · l'empire, retirez-vous, abandonnez mes drapeaux: · seul je saurai mourir au bout de ma glorieuse carrière, méprisant la vie, qu'une fièvre me raviroit un « jour ; sinon, je quitterai la pourpre. De la manière « dont j'ai vécu empereur, je pourrai, sans déchoir et « sans rougir, vivre particulier. J'aurai du moins l'hon-« neur de laisser à la tête des troupes romaines des géné-« raux pleins de valeur et instruits de toutes les parties « de la guerre. » A ces paroles, les soldats, touchés et attendris, lui promettent une soumission et un dévouement sans réserve : ils élèvent jusqu'au ciel sa grandeur d'âme, cette autorité plus attachée à sa personnne qu'à son diadème. Ils font retentir leurs armes : c'étoit par ce langage que s'expliquoit l'approbation militaire. Remplis de confiance, ils se retirent sous leurs tentes, et prennent leur nourriture, discourant ensemble de leurs espérances, qui les occupent jusque dans le sommeil. Julien ne cessoit d'entretenir cette chaleur : c'étoit l'objet de tous ses discours. Vouloit-il affirmer quelque chose, au lieu d'employer les sermens ordinaires, il disoit, comme avoit dit Trajan autrefois : Puissé-je aussi-bien subjuguer la Perse! puisse je aussi certainement assurer la tranquillité de l'empire!

Pendant que l'armée reposoit sous ses tentes, Julien, toujours en haleine, envoyoit des troupes légères pour enlever les habitans que la terreur avoit dispersés dans les campagnes voisines. On en trouvoit un grand nombre cachés dans des retraites souterraines. On emmenoit les enfans avec leurs mères; et bientôt le nombre des prisonniers surpassa celui des vainqueurs. Dans une route de quatorze mille pas, le long du fleuve, on rencontra un château et une ville nommée Phissénie, dont les murailles étoient baignées par un canal profond. Julien. ne jugeant pas à propos de s'y arrêter, trouva au-delà un terrain que les Perses avoient inondé à dessein de lui rendre le passage impraticable. Il campa en cet endroit et assembla le conseil. Les avis étoient partagés: plusieurs officiers proposoient une autre route, plus longue à la vérité, mais où l'on ne trouvoit point d'eau.





rommode pour y asseoir son camp, qu'il fortifia d'une able palissade.

Ce siège ou plutôt cette attaque ne dura que trois urs; mais ce court intervalle-présente un spectacle si rie et si rempli d'événemens, qu'on y trouveroit de marquer chaque journée d'un long siège entrepris soulent par des combattans moins actifs. Tout étoit mouvement dans la ville, au pied des murailles, sur terrain des environs, sur les canaux. On avoit enrvé les chevaux et les autres bêtes de somme de l'armée tre aux environs dans des bois de palmiers. Le suréna at pour les enlever; mais Julien, qui connoissoit les rces des ennemis comme les siennes propres, avoit si en proportionné l'escorte, qu'elle se trouva en état de désendre. Tandis que l'infanterie attaquoit la place, cavalerie, divisée en plusieurs pelotons, hattoit toute plaine; elle enlevoit les grains et les troupeaux, elle mrrissoit le reste de l'armée aux dépens des ennemis, le assommoit on faisoit prisonniers les fuyards disper-Idans la campagne. C'étoit les habitans des deux villes sines, dont les uns se sauvoient vers Ctésiphon, les Ares s'alloient cacher dans des bois de palmiers; un and nombre gagnoient les marais, et, se jetant dans des bots légers, faits d'un seul arbre, ils échappoient à la halerie. Pour les atteindre, les soldats se servoient de feaux de cuir que Julien avoit rassemblés ; et quand ils vivoient à la portée des traits, des pierres et des feux I'on leur lançoit du haut des murailles, ils renverlent sur leurs têtes ces nacelles, qui leur tenoient alors de toit et de défense.

L'armée, rangée sur trois lignes, environnoit les rs. La garnison, nombreuse et composée de troupes lite, étoit déterminée à s'ensevelir sous les ruines tôt que de se rendre, et les habitans ne montroient moins de résolution. Plusieurs aventuriers se hasarent jusquau bord du fossé, d'où ils déficient les Ro-



miérieurs de la machine, et revint frapper l'ingénieur sec tant de violence, que son corps fut mis en pièces ms qu'on pût retrouver ni reconnoître aucun de ses sembres. Le troisième jour Julien s'exposoit lui-même bas les endroits les plus hasardeux, animant les soldats. t caignant que la longueur de ce siége ne lui fit manper des entreprises plus importantes. Mécontent des availleurs, qui creusoient le souterrain, il les fit retirer rec honte et remplacer par les cohortes renommées. près une rude attaque et une égale résistance, l'acharment des deux partis se ralentissoit; on étoit prêt à Peparer, lorsqu'un dernier coup de bélier donné au mard fit écrouler la plus haute tour, qui entraîna dans chute un large pan de muraille. A cette vue l'ardeur rallume : on saute des deux côtés sur la brèche ; les mx partis se disputent le terrain par mille actions de leur; le dépit et la rage transportent les assiégeans; péril prête aux assiégés des forces surnaturelles. Enfin brèche étant inondée de sang et jonchée de morts, la du jour forca les Romains de s'apercevoir de leus rte et de leur fatigue. Ils se retirèrent pour prendre la nonrriture et du repos.

La nuit étoit fort avancée, et Julien s'occupoit à disper le plan des attaques pour le lendemain. On vint i dire que ses mineurs avoient poussé leur travail que sous l'intérieur de la place; qu'ils avoient établi ers galeries, et qu'ils n'attendoient que son ordre ur déboncher dans la ville. Il fait aussitôt sonner la arge; on court aux armes, et pour distraire les assiés et les empêcher d'entendre le bruit des outils qui vroient la mine, il attaque avec tontes ses troupes r l'endroit opposé. Pendant que toute l'attention et es les efforts se portent de ce côté-là, les travailleurs rent la terre; ils pénètrent dans une maison où une uvre femme petrissoit son pain : on la tue de peur telle ne donne l'alarme. On va aussitôt à petit bruit





MISTOINE DU BAS-EMPIRE.

150

sa la valeur du soldat Exupère, du tribun Magnus, et secréfaire Jovien. Ces trois vaillans hommes étoient tis les premiers du souterrain ; il les honora d'une comme. On détruisit la ville de fond en comble. Les mains étoient eux-mêmes étonnés d'un exploit qui mhoit être au-dessus des forces humaines; rien ne reprocisoit désgrmais difficile. Les Persea, effrayés, spéroient plus trouver de défense contre des guerriers ferçoient les plus invincibles remparts de l'art et de matre; et Julien, qui d'ordinaire laissoit aux autres soin de le vanter, ne put s'empêcher de dire qu'il mait de préparer une belle matière à l'orateur de tié. C'étoit Libanius, son éternel panégyriste.

L'armée décampoit lorsqu'on vint avertir l'empeor qu'aux environs de Maogamalque étoient des oltes sonterraines, telles qu'il s'en trouve en grand mbre dans toutes ces contrées, où s'étoit cachée une ultitude de Perses, à dessein de venir le charger parvrière pendant la marche. Il détacha sur-le-champ rtroupe de ses meilleurs soldats, qui, ne pouvant netrer dans ces retraites obscures, ni en faire sortir rnnemis, prirent le parti de les y enfumer, en bouunt les ouvertures avec de la paille et des broussailles, equelles on mettoit le feu. Ces malheureux y péent ; quelques-uns, forces de sorfir pour n'être pas onflés, furent aussitôt massacrés. Après les avoir déuits par le fen ou par le fer, les soldats rejoignirent rnice. Il fallat encore passer sur des ponts plusieurs mans qui communiquoient ensemble et se coupoient diverses manières. On arriva près de deux châteaux wrés de superbes édifices. La terreur en avoit banni labitans. Les valets de l'armée en pillèrent les meubuet les richesses : ils brûlèrent ou jetèrent dans les muz ce qu'ils que purent emporter. Ce fut là que le unte Victor, qui devauçoit l'armée, rencontra le fils li roi. Ce jeune prince étoit parti de Ctésiphon à la tête











soldats. Julien, ayant partagé sa flotte en trois escadres, tient pendant quelque temps les yeux fixés vers le ciel, comme s'il en attendoit le signal; et tout à coup, élevant un drapeau, il fait partir le comte Victor à la tête de ring vaisseaux qui traversent rapidement le flenve. A lapproche du bord, les ennemis lancent des torches et des slèches enflammées. Le seu gagnoit déjà, et ce spectacle glaçoit d'effroi le reste de l'armée, lorsque Julien serie: Courage, soldats, nous sommes maîtres des birds: c'est le signal dont je suis convenu. Le sleuve étoit fort large, et l'éloignement ne permettoit pas de distinguer clairement les objets. Cet heureux mensonge rassure et ranime tous les cœurs. Tous partent, et faisant force de rames, ils dégagent d'abord du péril les cinq Premiers vaisseaux; et, malgré une grêle de pierres et de traits, ils se jettent à l'envi dans l'eau dès qu'ils y penvent assurer le pied. L'ardeur étoit si grande, que, lorsque la flotte partit, plusieurs soldats, craignant de n'y pas frouver de place, se servirent de leurs boucliers commè de nacelles; et, s'y attachant fortement, les gouvernant comme ils pouvoient, ils passèrent malgré l'impétuosité du sleuve, et arrivèrent aussitôt que les vaisseaux.

On aborda sur le minuit. Il eût été dissicile en plein jour, et sans avoir en tête aucun ennemi, de franchir des bords si escarpés. Alors il falloit au milieu des ténètres forcer à la sois les obstacles de la nature et la résistance d'une armée. Ils les forcèrent; ils parvinrent avec des peines incroyables sur la crête du rivage; ils gamèrent assez de terrain pour se mettre en bataille. Les Perses leur opposèrent une nombreuse cavalerie, dont les chevaux étoient bardés et caparaçonnés de cuirs epais; sur la seconde ligne étoit rangée l'insanterie, derrière laquelle les éléphans sormoient une barrière, soit pour retenir les suyards, soit pour arrêter les progrès des ennemis. Le suréna, étoit secondé de deux braves généraux nommés Pigrane et Narsès. Pigrane



née des prodiges de valeur. Ils avoient résisté aux plus extrêmes fatigues. Ils s'en récompensèrent par le pillage du camp des Perses, où ils trouvèrent des richesses immenses; de l'or, de l'argent, des meubles précieux, de magnifiques harnois, des lits et des tables d'argent massil. Au retour du combat, encore couverts de sang et de poussière, ils s'assemblèrent autour de la tente de Julien: ils le combloient de louanges: ils lui rendoient avec de grands cris mille actions de grâces de ce que, n'ayant pas épargné sa personne, il avoit su tellement ménager le sang de ses soldats, qu'il n'en étoit resté que soixante-dix sur le champ de bataille. Il n'est guère moins étonnant qu'un combat si long et si opiniâtre contre des soldats tels que ceux de Julien n'ait coûté aux vaincus que deux mille cinq cents hommes; ce qu'on ne peut guère attribuer qu'à la force de leurs armes désensives. Des gloges animés d'une si juste reconnoissance doient pour Julien le fruit le plus doux et le plus glorieux de sa victoire. Il songea de son côté à récompenser ceux qui l'avoient procurée par une brillante valeur. Les appelant lui-même par leurs noms, il leur distribua différentes couronnes, selon le mérite des actions dont il avoit été le témoin. Se croyant encore plus redevable à l'assistance divine, il voulut offrir à Mars vengeur un pompeux sacrifice. La cérémonie ne fut pas heureuse. Des dix taureaux choisis, neuf tombèrent d'eux-mêmes avant que d'être arrivés au pied de l'autel; le dixième, mnt rompu ses liens, ne se laissa reprendre qu'après me longue résistance, et ses entrailles n'offrirent aux yeux que de sinistres présages. La dévotion de l'empereur fut rebutée : il jura par Jupiter qu'il n'immoleroit de sa vie aucune victime au dieu Mars. Il mourut trop tot pour être tenté de se dédire. La joie de l'armée étoit un peu toublée par la blessure du comte Victor le plus estimé des généraux après l'empereur. Mais cet accident a'eut aucune suite fâcheuse; et ce qui si sans doute le





ud fruit qu'il pût raisonnablement espérer de ses mux. Mais Julien, séduit par de songes trompeurs, per les prédictions de Maxime, aussi vaines que ces ages, s'étoit enivré du projet chimérique de camper meles plaines d'Arbèles et de mêler ses lauriers à ceux Mexandre; déjà même il ne parloit que de l'Hyrcanie des fleuves de l'Inde. Il reçut froidement Hormisdas; micommanda de garder un profond silence sur cette masade, et de faire courir le bruit que ce n'étoit une visite que lui rendoit un seigneur de ses parens. traignoit que le seul nom de paix ne ralentit l'ardeur les troupes.

On attendoit inutilement les secours d'Arsace, et les Lib.ur. 18. mps commandées par Procope et par Sébastien, à Greg. or. 1. i Julien avoit donné ordre de le venir joindre au-delà F a ligre. Arsace s'étoit contenté de rayager un canton pio 4 Médie nommé Chiliocome, c'est-à-dire, les mille contra Julia gades; et les deux généraux ne se pressoient pas de illes. or le fleuve. L'accident arrivé à quelques-uns de 6.77. n soldats tués à coup de flèches pendant qu'ils se Soc. l'à c. coient leur faisoit craindre de trouver sur l'autre Theod. L. ad plus d'eunemis qu'ils n'en cherchoient. D'ailleurs 5, c. 10. meintelligence rompoit toutes leurs mesures. Ils fai- 1. Philost. L. ent leur conr aux soldats en dépit l'un de l'autre : 5, c. 16. ad l'un vonloit faire marcher l'armée, l'antre teou-, 50. it des prétextes pour la retenir. En vain Julien leur Zonat, s, po sheit roueriers sur contriers. Il prit eufin le parti la aller joindre lui-même. Il se disposoit à prendre.

sa route par le Tigre, et à faire remonter sa flotte, los qu'un vieillard perse, renouvelant la ruse de ce Zopy qui avoit aidé Darius à se rendre maître de Babylor vint se jeter entre ses bras. Il feignoit de fuir la cole du roi de Perse, qu'il avoit, disoit-il, offensé. Il suppli Julien de lui donner asile entre ses troupes. Il sut bien feindre le désespoir, que l'empereur prit confian en lui, et l'interrogea sur la route qu'il devoit teni « Prince, lui dit ce vieillard, vous savez la guerre mie « que moi ; mais je connois mieux que personne le pa « où vous êtes. Quel usage prétendez-vous faire de ce « flotte qui côtoie votre armée? Elle vous a jusqu' « occupé plus de vingt mille hommes. Espérez-va « forcer la rapidité du Tigre? La moitié de votre arm « ne suffiroit pas pour tirer ces barques le long des bon « Quelle diminution de forces, si les ennemis vous \* taquent! sans compter ce que vous perdez de cours « dans vos soldats, qui assurés de leur subsistance, « ont moins d'ardeur à s'en procurer à la pointe de let « épées. Cette flotte vous fait encore un autre mal. C' « un hôpital qui suit votre armée: c'est l'asile des pe « trons, qui s'y font transporter sous prétexte de m « ladie. Retranchez cet obstacle à vos succès : éloigne « vous des bords du fleuve. Je vous guiderai par u « route plus sûre et plus commode jusque dans le co de la Perse. Vous n'aurez que trois ou quatre jou « au plus de chemin rude et difficile. Ne portez des « vres que pour ce temps-là. Le pays ennemi sera ensu « votre magasin. Je ne vous demande de récompet « que quand mon zèle aura mis entre vos mains « gouvernemens et les dignités de la Perse. »

Un conseil si singulier étoit assorti au caractère l'empereur. Ainsi, loin d'écouter ses officiers, et si tout Hormisdas, qui l'avertissoient dese défier de cetrai fuge, il leur reprochoit de vouloir sacrifier à leur presse et au désir du repos une conquête assurée. Il

donc enlever de la flotte les machines et ce qu'il falloit de vivres pour vingt jours. Il réserva douze barques qu'on devoit transporter sur des chariots, pour servir de pontous sur les rivières : il mit le feu à tout le reste. Le spectacle de ces flammes qui dévoroient toutes les espéraces des Romains, setoit les froupes dans la consternation et le désespoir. On murmure, on s'attroupe, on va crier à la tente de Julien que l'armée est perdue sans resource, si la sécheresse du pays ou la hauteur des montagues l'oblige de rebrousser chemin. On demande que l'auteur de ce funeste conseil soit appliqué à la question. Julien y consent enfin, et le transfuge déclare dans les tourmens qu'il a trompé les Romains; qu'il s'est Lévoué à la mort pour le salut de sa patrie : il défie les bourreaux de l'en faire repentir. L'empereur ordonne aussitôt d'éteindre les flammes; il étoit trop tard. On ne put sauver que douze vaisseaux.

L'armée, devenue plus nombreuse par la réunion des Amm. 1. 24, blarmee, devenue plus nombreuse par la reulifou des c. 7, 8.

boldats et des matelots de la flotte, s'éloigna du Tigre à Zos. 1. 3.

dessein de pénétrer dans l'intérieur du pays. Elle tra
Hellen. 1. 3. resa d'abord des campagnes fertiles; mais bientôt elle me vit plus devant elle que les tristes vestiges d'un vaste incendie. Les Perses avoient consumé par le feu, les arbres, les herbes, et les moissons déjà parvenues à leur malorité. On fut contraint de s'arrêter dans un lieu nommé Noorda, pour attendre que le terrain fût refroidi et la vapeur dissipée. Pendant ce séjour les Perses ne donnoient point de repos : tantôt partagés en petites troupes, ils venoient insulter le camp à coups de flèches; lantôt réunis en gros escadrons, ils jetoient l'alarme. On troyoit que le roi étoit arrivé avec toutes ses forces. L'empereur et les soldats regrettoient la perte de leurs magasins consumés avec leurs vaisseaux. Ils ne pouroient se garantir des incursions importunes d'une cavalerie plus prompte que l'éclair, qui frappoit et disparoissoit aussitôt. Cependant on tua et on prit quelques

coureurs dans ces diverses attaques; et Julien, pour re lever le courage de ses troupes, leur donna le mêm spectacle qu'Agésilas avoit autrefois donné aux Grec pour leur inspirer le mépris de ces mêmes ennemis Les Perses étoient naturellement d'une taille grêle. dé charnés et sans apparence de vigueur. Il fit dépouille les prisonniers, et les ayant exposés nus à la vue de l'armée : Voilà, dit-il, ceux que les enfans du dies Mars regardent comme des adversaires redoutables; de corps desséchés et livides; des chèvres plutôt que de hommes, qui ne savent que fuir avant même que de combattre.

Amm. l. 24,

C'eût été une témérité trop visible de conduire l'armé au travers de ces campagnes brûlées qui n'étoient pla couvertes que de cendres. On délibéra sur le parti qu'a devoit prendre. La plupart proposoient de retourner pa l'Assyrie, et c'étoit l'avis des soldats, qui le demandoire à grands cris. Julien, et avec lui les plus sages, représen toient qu'ils s'étoient eux-mêmes fermé cette route et détruisant les magasins, consumant les grains e les fourrages, ruinant et brûlant les villes et les cha teaux ; qu'ils n'avoient laissé après eux dans ces plains immenses que la famine et la plus affreuse misère qu'ils trouveroient les torrens débordés, les digue rompues et tout le terrain noyé par la fonte des glace et des neiges de l'Arménie; que, pour surcroît de mous c'étoit la saison de l'année où la terre, échauffée des a deurs du soleil, produisoit dans ces climats des essaim innombrables de moucherons et d'insectes volans ple opiniâtres et plus dangereux que les Perses. Il étoit pla aisé de montrer la difficulté de cette route que d'e indiquer une meilleure. Après de longues et inutile délibérations, on consulta les dieux : on chercha dan les entrailles des victimes s'il valoit mieux traverser d nouveau l'Assyrie, ou suivre le pied des montagnes, e tâcher de gagner la Corduène, province de l'empire qui





154 BISTOIRE DU BA deux gros partis de coureurs. U nommée Machamée, s'étant jeté en toa quatre, et fut abattu par loppa, et dont un cavalier le p Son frère Maurus, qui fut c emporté par la vengeance et dans le plus épais de l'escadron qu'il trouve en son passage, tue coup mortel, et, blessé lui-mên son frère, qui n'expira que dan opiniâtre : on s'attaqua à plusie qui étoit excessive, et les eff extrêmement fatigué les deux se retirèrent avec une grande pe

Les Romains passèrent la riteaux, laissèrent à droite l'arm rent à une ville nommée Bar avoient brûlé tout le fourrage. troupe de Sarrasins, qui dispat terie romaine. Ils revinrent bis valerie perse, qui faisoit mini bagages. L'empereur accourut même: ils ne l'attendirent pa se rendit près d'un bourg non deus villes de Nisbara et de Ni côtés du Tigre. On y trouva le Perses avoient brûlé. Les fourr: ques escadrons conemis qu'ils ce lieu étoit fourni de vivre deux jours. L'armée, après s qu'elle put de provisions, et 1 coit à petit pas entre les villes lorsque les Perses vinrent form y auroient fait un grand ca maine ne fût promptement ac vement repousses. Dans cette



vention d'Asdrubal, frère d'Annibal, Julien, esco de ses principaux officiers, rangea promptement s armée en forme de croissant, donna le signal, et cont d'abord à l'ennemi pour épargner à ses soldats la déchat meurtrière d'une multitude innombrable de flèches. L' fanterie romaine fond tête haissée et sur le front et s les slancs des Perses: elle tue les chevaux; elle af et terrasse les cavaliers. Dès le premier moment mêlée fut horrible. Le choc des boucliers, le bri des armes. les cris des vainqueurs et des vaincus po toient l'épouvante où le fer ne pouvoit atteindre. Ce manière de combattre déconcerta les Perses. Accor tumés à voltiger, à se battre de loin, et à fuir en tira des flèches pare derrière, ils ne purent tenir contre u infanterie impétueuse qui les pressoit corps à corps, qui ne leur laissoit ni le temps ni l'espace nécessai pour leurs évolutions. Ils abandonnèrent le champ bataille, jonché de leurs hommes et de leurs chevaux. n'en coûta que peu de sang aux Romains. Leur pl e grande perte fut la mort de Vétranion, vaillant officie qui commandoit le bataillon des Zannes : c'étoient d peuples voisins de la Colchide, qui servoient alors da les armées de l'empire en qualité d'auxiliaires.

et gent.

Cette victoire releva les espérances des Romains. I c. 2. Chrysost.de prirent trois jours de repos pour panser et soulager l sto. Baly'la plessés. Ils arrivèrent ensuite à Tummare, où ils sure encore harcelés par les ennemis, qu'ils repoussèrent. L vivres leur manquèrent en ce lieu. Les Perses avoie retiré le blé et les fourrages dans les châteaux fortifiés. O éprouvoit déjà les extrémités de la famine. Les bêtes somme n'étant plus en état de suivre l'armée, on si réduit à les manger. Les officiers, plus sensibles à misère de leurs gens qu'à la crainte de manquer eu mêmes, partagèrent avec eux les vivres qu'ils faisoiet porter pour leur propre subsistance. L'empereur, le sous un pavillon étroit, faisant sa nourriture ordinail



one et des alarmes fréquentes. Les tomains mar Caron. tout en un seul bataillon carré; mais la disposition gard. tout compoit souvent leur ordonnance, et les oblides de couper leurs rangs. Julien étoit partout, à la la queue, sur les ffancs, courant à tontes les at-

taques, conduisant des secours à tous les endroits où en étoit besoin. Les Perses étoient rebutés. On dit mên que Sapor, craignant que les Romains ne prissent d quartiers d'hiver dans ses états, choisissoit déjà d députés pour porter à Julien des propositions de pai et qu'il préparoit des présens entre lesquels étoit u couronne: il devoit les faire partir le lendemain. laisser Julien maître des conditions du traité. Sur neuf heures du matin, un tourbillon de vent faisa voler la poussière, et le ciel s'étant couvert de nuas énais, les Perses profitèrent de l'obscurité pour tent un dernier effort : ils attaquent l'arrière-garde. L'er pereur, que la chaleur avoit obligé de se défaire de cuirasse, s'étant saisi d'un bouclier de fantassin, con au péril. Pendant qu'il s'y livre avec courage, il appre que la tête qu'il vient de quitter est dans le met danger; il y vole, et la cavalerie des Perses tourne même temps la queue de l'armée. Bientôt l'aile gauch enveloppée, accablée de traits, chargée à grands cou de javelines, épouvantée du cri et de la foreur des el phans, commence à plier. Tandis que l'empereu accompagné seulement d'un écuyer, court de tou parts, son infanterie légère prend les Perses par de rière, coupe les jarrets de plusieurs éléphans. fait un grand carnage. Les Perses suient; Juli les poursuit avec ardeur, animant ses soldats geste et de la voix, levant les bras pour leur montr les ennemis en déroute. En vain les cavaliers de sa gar se ralliant autour de lui, le conjurent de ménager personne: en vain ils l'avertissent que les Perses ne se jamais plus redoutables que dans leur fuite : en ce m ment le javelot d'un cavalier lui effleure le bras droi et va lui percer le foie. Il s'efforce de l'arracher, se coupe les doigts : il tombe de cheval, on le rela Il tâche de cacher sa blessure, et remonte sur son che Mais, ne pouvant arrêter le sang qui sort à gros bouille



miers généraux, Mérène et Nohodare. Du côté des P mains. Anatolius, grand-maître des offices, fut tu la tête de l'aile droite. Salluste, préfet du préte d'Orient, s'exposa cent fois à la mort; il vit tombe côté de lui Sopharius son assesseur : lui-même, renve par terre, alloit être accablé d'une foule d'ennemis. s la brayoure d'un de ses gardes, qui, sacrifiant sa vi lui donna son cheval pour se sauver. Deux compagni de la garde de l'empereur l'escortèrent jusqu'au cam Il dut son salut à l'amour des troupes, et il devoit amour à son caractère généreux et bienfaisant. Un cor de Perses, sorti d'un château voisin nommé Vacca fondit sur la brigade d'Hormisdas, et lui disputa lon temps la victoire. Dans le même temps une trous de soixante soldats qui fuyoient, rappelant la vale romaine, perca les escadrons qui combattoient Ho misdas, s'empara du château, et s'y défendit penda trois jours contre une multitude de Perses.

Cependant Oribase ayant déclaré que la blessure d l'empereur étoit mortelle, cette parole parut être pou Lib. or. 12, toute l'armée une sentence de mort. Tous fondoient a Philost. 1.7, larmes : tous se frappoient la poitrine : et l'inquiétud seule suspendoit encore les derniers transports de la dou leur. Les principaux officiers s'étant rendus dans la tent de Julien, Maxime et les autres fourbes, qui, par leur flatteries meurtrières, l'avoient engagé dans cette exp dition funeste, pleuroient autour de ce prince, dont avoient empoisonné la vie et causé la mort. Pour la soutenant mieux que ces imposteurs le personnage philosophe dont ils l'avoient revêtu dès sa jeuness l'œil sec, couché sur une natte couverte d'une peau lion (c'étoit son lit ordinaire), il adressa ces paroles cette triste assemblée, qui s'empressoit de le voir et l'entendre pour la dernière fois : « Mes amis, voici l « moment où je vais quitter la vie; et je ne dois pas n « plaindre d'en sortir trop tôt. La vie n'est qu'un pri

· à volonté que nous fait la nature : je la rends avec · joie comme un débiteur de bonne foi. La philosophie m'a enseigné que, l'âme étant plus précieuse que le corps, elle n'a sujet que de se réjouir lorsqu'elle s'épure ense séparant d'une matière vile et grossière. Les dieux, pour honorer la piété de plusieurs vertueux personnages qu'ils chérissoient, n'ont point trouvé de plus · belle récompense que la mort. Ils m'ont déja récompensé pendant ma vie en m'inspirant un courage à l'épreuve des périls et des travaux. Dans une si courte carrière j'ai mille fois reconnu que les douleurs ne triomphent que de ceux qui les fuient, mais qu'elles cèdent à ceux qui osent les combattre. Je ne sens ni repentir ni remords de tout ce que j'ai fait, soit dans l'ombre de la retraite, où l'injustice a tenu ma jeunesse cachée, soit dans le grand jour de la puissance souveraine où les dieux m'ont placé. J'avois hérité cette puissance de mon aïeul, associé aux honneurs des dieux; je l'ai, à ce que je crois, conservée sans tache, gouvernant mes sujets avec bonté, attaquant et repotissant mes ennemis avec justice. Le succès n'a pas couronné mon entreprise; mais les êtres supérieurs aux hommes se sont réservés le pouvoir de dispenser les succès. Persuadé qu'un prince n'est établi que pour rendre ses sujets heureux, je mesuis interdit ce despotisme qui corrompt les états et les mœurs : je me suis regardé comme le pre-'mier soldat de ma patrie, toujours prêt à la servir au péril de ma vie, ferme dans les dangers, bravant les ca-' Prices de la fortune. Je savois, je vous l'avoue, je savois, sur la foi infaillible des oracles, que je périrois par le ' fer : je remercie l'Eternel de ne m'avoir pas condamné 'à mourir par le glaive de la trahison, ni dans les tor-· tures d'une longue maladie; mais de mettre fin à mes 'jours sur un théâtre glorieux, dans le cours des plus brillans exploits. C'est une lâcheté égale de désirer la "mort quand il est à propos de vivre, et de la fuir

« quand il est temps de mourir. Je ne vous en dirai p « davantage ; je sens que mes forces m'abandonnent.

Ce discours, plusieurs fois interrompu par de v accès de douleur, ne fut pas plus tôt achevé, que ses of ciers le conjurèrent avec larmes de nommer son succi seur. Ayant promené ses regards autour de son lit : Noi dit-il, je ne vous le désignerai point; peut-être ne not merois-je pas le plus digne ; et peut-être en le nomma ne lui ferois-je qu'un présent funeste; vous lui en pl féreriez un autre. Plein de tendresse pour la patrie, souhaite que vous lui choisissiez un maître qui, com moi, se souvienne toujours qu'il est son fils : songe: vous conserver tous ; ç'a été l'objet de tous mes travau Après ces paroles, prononcées d'un ton tendre et to chant, il recommanda que l'on portât son corps Tarse, où il avoit résolu de s'arrêter au retour de si expédition. Il fit à ses amis le partage des biens qui le appartenoient en propre; et, voulant donner à Anatolit des marques de sa bienveillance, il demanda où il étoi Salluste avant répondu qu'il avoit recu la récompent de sa vertu, Julien comprit qu'il avoit perdu la vie; ce prince, qui regardoit sa propre mort avec tant d'il différence, s'attendrit sensiblement sur celle de sa ami. Comme il vovoit fondre en larmes les officiers les philosophes qui l'environnoient : Cessez, lenr dit-il de déshonorer par vos larmes un homme qui va s'élet au séjour des dieux. Il continua de s'entretenir are Prisque et Maxime sur l'excellence de l'âme. On n marque même qu'il jeta encore dans cette conversation toutes les subtilités de sa métaphysique, et que dan Julien le philosophe n'expira qu'avec l'empereur. Enfin vers le milieu de la nuit du vingt-six au vingt-sept d juin, sa blessure s'étant rouverte, peut-être par la contention de son esprit et la vivacité de ses discours, l'in flammation dévorant ses entrailles, il demanda un vern d'eau fraîche : dès qu'il l'eut bu, il rendit le dernier sopir. Il étoit dans la trente-deuxième année de son ige, ayant régné depuis la mort de Constance un an; set mois et vingt-trois jours.

Ainsi périt ce prince, le problème de son siècle et de a postérité. Ses qualités brillantes éblouissent les yeux. Silon en considère le principe, l'admiration diminue. On aperçoit dans cette âme élevée tout le jeu de la vanité. Avide de gloire, comme les avares le sont des richesses, il la chercha jusque dans les moindres objets. Stempérance, poussée à l'excès, devint une vertu de théâtre. Son courage passa de bien loin les bornes de la prudence. Une grande partie de ses sujets ne trouva amais en lui de justice. S'il eût été vraiment le père de es peuples. il eût cessé de hair les chrétiens lorsqu'il commença à leur faire la guerre, c'est-à-dire au moment qu'il devint leur empereur. Il n'épargna leur vie rue dans ses paroles et dans ses édits. Julien est le modele des princes persécuteurs qui veulent sauver ce reproche par une apparence de douceur et d'équité.

Dans le récit de sa mort j'ai suivi Ammien Marcellin, Liban. er. suteur impartial, et qui servoit alors dans l'armée de 12, et de ulciscendd Julien. Sans parler des révélations miraculeuses, qui ne morte Julia-prouvent avec certitude que l'horreur qu'on avoit conçue Greg. Naz. de Julien, je me contenterai de rendre compte de quel-or. 4. Passio sti. ques circonstances rapportées par divers auteurs. Quel-Theodoriti ques-uns le font périr de la main d'un transfuge; d'autres Mart. Sinc. de çelle d'un bouffon qu'il menoit avec lui pour le Soc. 1. 5. c. divertir: ce qui n'est nullement conforme au caractère Theod. 1. 3, de Julien. On raconte encore que ce prince, étant monté Soc. 1. 6, c. sur une éminence pour considérer son armée, et voyant 1, 2. (Sox. 1. 6, c. sur une éminence pour considérer son armée, et voyant 1, 2. (Phillost. 1. 7, qu'il lui restoit beaucoup plus de troupes qu'il ne pen-c. 15. soit, s'écria: Quel dommage de ramener tant de Ro-Chron. Alex. Chron. Call. 4. 10, c. 34. de cette réflexion inhumaine lui passa son épée au Zon. t. 2, tavers du corps. Sapor lui - même, pour avoir sujet P. 27, Cedr. t. 1, d'insulter les Romains, leur reprocha d'avoir été les p. 307.

Digitized by Google

meurtriers de leur empereur. Libanius, ennemi juré de chrétiens, en rejette sur eux le soupcon. Ce qui a fa naître toutes ces opinions, les unes bizarres, les autre destituées de fondement, c'est que, Sapor ayant promi une récompense à celui qui avoit blessé Julien, persong ne se présenta pour la recevoir; ce qui n'a rien d'éton nant, s'il est vrai, comme un auteur le rapporte, que ! cavalier perse ou sarrasin qui lui porta le coup morte fut aussitôt tué par l'écuyer du prince. C'est encore un tradition fort commune, que, lorsque Julien se sent blessé, il recueillit dans sa main le sang qui jaillisso de sa plaie; que, le jetant en l'air, il s'écria: Rassasie toi, galiléen : tu m'as vaincu : mais je te renonce en core; et qu'après avoir ainsi blasphémé contre Jésus Christ, il vomit aussi mille imprécations contre se dieux, dont il se voyoit abandonné. Ce fait n'est soutent d'aucun témoignage suffisant. Sans s'écarter du respec que mérite saint Grégoire de Nazianze, on peut doute d'une autre circonstance qu'il rapporte sur la foi d'un bruit populaire. On disoit que Julien, après sa blessure étant couché sur le bord d'une rivière, avoit voulu s'y précipiter, pour être mis au rang de ces prétendus immortels. Enée, Romulus, et quelques autres dont k corps avoit disparu; et que sa vanité alloit se satisfaire, si un de ses eunuques ne s'y fût opposé. Mais, ontre que Julien n'avoit point d'eunuques à son service, ce récit ne peut s'accorder avec celui d'Ammien Marcellin, témoin oculaire. Voici des faits plus vraisemblables et mieux assurés

Lib. or. 12, Juliani.

et de ulcis-Saint Jérôme, qui étoit âgé de vingt-deux ans quand Julien mourut, raconte qu'au milieu des gémissement Alter. in Ha-bacue. 6, 3, que la mort de ce prince arrachoit à l'idolâtrie, il enOptat. 1, 2, tendit ces paroles de la bouche d'un païen : Comment les chrétiens peuvent-ils vanter la patience de leur dieu? Soz. l. 6, c. rien n'est si prompt que sa colère. Il n'a pu suspendre pour un peu de temps son indignation. Julien étoit







sovoir vaincre sa résistance, un officier, s'adressant à me l'assemblée , s'écria : Et que feriez-vous si l'empesans venir lui-même à cette guerre, vous eut vets de la conduire ? Ne songeriez-vous pas uniqueent à souver l'armée des dangers qui l'environnent? ful autre soin doit vous occuper aujourd'hui? Táuns de regagner les terres de la domination romaine; wa temps alors de réunir les suffrages des deux arvis pour créer un empereur. Cet avis partoit sans doute m ami de Procope, parent de Julien, qui commanit les troupes de Mésopotamie, et qui avoit de secrètes relentions, comme il le manifesta dans la suite. On autaneun égard à ce conseil; et sans délibérer davanr, les consultans, étourdis par le péril et par les cris coux qui pressoient l'élection, nommèrent Javien. floit capitaine des gardes du palais qu'on appeloit les

mestiones. Jovien, né à Singidon, dans la haute Mœsie, étoit fils comle Varronien, qui, s'étant acquis de la réputao dans le service . l'avoit quitté depuis quelque temps or passer en repos le reste de sa vicillesse. Il avoit musé Chariton, fille du général Lucilien; et il en oit ou fils encore enfant, nommé Varronien comme n menl. Plus connu par le mérite de son père que par in propre, Jovien n'avoit qu'une médiocre consiration parmi les troupes. Ce n'étoit pas qu'il manal de capacité , ni de courage ; mais , outre qu'il étoit me, n'ayant encore que trente-deux ans, l'attachequ'il témoignoit à la religion chrétienne l'avoit doute éloigné de la faveur et des occasions qui pouest lui procurer de la gloire. Il avoit le visage gai, ard agréable, la démarche noble, le corps robuste. qu'un peu courbé, il étoit de si grande taille, que, noi les ornemens impériaux on eut peine à en trou-

Digitized by Google







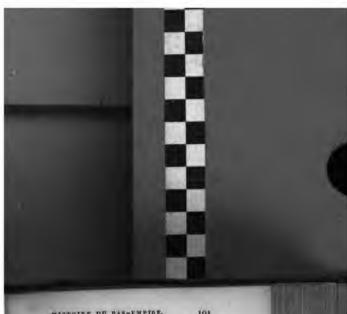

HISTOIRE DU BAS-EMPIRE.

che sans inquiétude, parce que le terrain n'étoit pas praticable à une cavalerie pesamment armée telle que olle des Perses. On s'arrêta sur le soir en un lieu nommé Charca. Le premier de juillet, après avoir fait environ me lieue et demie de chemin, on se tronva près d'une ville appelée Dure, comme celle dont on avoit renconles ruines sur les bords de l'Euphrate. Les bêtes de omme étant fatiguées, leurs conducteurs marchoient piel à la queue de l'armée, lorsqu'ils se virent tonts-coupenvironnés d'une troupe de Sarrasins qui les aument taillés en pièces, si la cavalerie légère ne fût complement accourne au secours. Ces barbares, autreon alliés de l'empire, s'étoient joints aux Perses, parce que Julien avoit supprimé les pensions qu'on leur avoit nyées sous les empereurs précédens ; et sur les plaintes p ils en étoient venus faire, il leur avoit répondu qu'un mpereur guerrier n'avoit que du fer, et non pas de l'or. Du passa quelques jours en ce lieu sans pouvoir avanor. Dès que les troupes se mettoient en marche, les Perses, les harcelant de toutes parts, les obligeoient de aire halte : des qu'elles s'arrêtoient pour combattre, ils culoient peu à peu; et avant qu'on pût les atteindre, la prenoient la fuite.

Depuis dix-neuf jours que Julien s'étoit rapproché bords du Tigre, la difficulté des chemins, le défaut e vivres, les fréquentes alarmes avoient tellement raenti la marche, qu'on n'étoit pas encore arrivé à la hauour du territoire qu'occupoient les Romains dans la Mésopotamie. Cependant, comme dans les périls extrêon prend souvent pour ressource ce qui n'est qu'un uveau danger, les Romains vonlurent croire qu'ils oyaient sur l'autre bord les terres de l'empire. Ils desandèrent à grands cris qu'on leur fit passer le Tigre. la vain l'empereur, secondé des généraux, leur faisoit emarquer la rapidité du cours et l'immense volume er caux, de ce fleuve, qui a contume de grossir dans cette





masacre de ses gens sur l'autre rive augmentoient re ses alarmes. Occupé de ces pensées, et plus assuré teminer heureusement la guerre par un traité que une bataille, il envoya le sorena avec un des seiors de sa cour pour proposer la paix.

deputés déclarerent que le roi , par un sentiment anité et de clémence, étoit disposé à laisser les ins sortir librement de ses étals, si l'empereur, es principaux officiers, s'engageoit à remplir les mions qui lui servient proposées. Jovien accepta miers cette ouverture. Il envoya de son côté le préfet te et le général Arinthée pour traiter avec Sapor. ol de Perse traina la négociation en longueur par mandes nouvelles, des réponses captienses, accepquelques articles, en rejetant quelques autres. Ces periers emporterent quatre jours, pendant lesquels romaine éprouva toutes les horreurs de la famine. en Marcellin prétend que, si l'empereur rût prore temps-la , il n'en auroit pas falla davantage -rlir du pays ennemi, et pour gagner la Carduene, mil pas éloignée de quarante lieues, où il anroit des vivres en abondance et des places de súreté. R BU DAS-EMP. TOM. IL.





jours que l'on perdit à négocier au lieu de marche vers la Carduène. Pour le second point, qui concern l'exécution du traité, il convient que les exemples em pruntés de la république ne concluent rien à l'égat d'un souverain: mais il fait voir que les maximes d droit public rendoient à Jovien la liberté que la diffe rence du gouvernement sembloit lui ôter. Les monar ques romains n'étant qu'usufruitiers, et non pas pro priétaires de l'empire, ils n'en pouvoient aliéner moindre partie sans l'aveu de la nation, et surtout de peuples qui habitoient le pays dont ils vouloient se de saisir. Ce consentement exprès ou tacite doit être sup posé dans les cessions qu'Adrien, Aurélien, Dioclétic avoient faites de quelques portions de l'empire; autre ment ces cessions n'auroient pas été légitimes. Le trail de Jovien avec Sapor étoit donc nul de plein droit: a lieu de le ratifier, Jovien pouvoit et devoit faire recla mer le sénat de Rome et celui de Constantinople, écoule les justes réclamations des habitans de Nisibe, et d moins ne pas ôter à ces malheureux la liberté de se de fendre. Mais les principes du droit public n'élois point alors éclaircis; et Jovien, qui ne fut jamais qu soldat, les avoit moins étudiés que personne. Les pin cipes généraux sur l'obligation du serment, combine avec l'idée vague du pouvoir sans bornes que depu long-temps à la cour et dans les armées on attribus aux empereurs, produisirent dans une aime religieus l'effet qu'ils devoient naturellement y produire 1 même auteur observe encore que l'épuisement de l'en pire, la foiblesse des habitans de Nisibe, la supériori des forces de Sapor, et l'intérêt particulier de Josia dûrent contribuer à fortifier ses scrupules. Je n'ajou terai à ces raisons qu'une réflexion qui me paroit nata relle. Avant la conclusion du traité, Jovien n'avo qu'un parti à prendre, s'il étoit possible; c'étoit cell qu'Ammien Marcellin lui reproche de n'avoir pas suis Si ce parti étoit impraticable, il devoit balancer lequel des deux seroit plus contraire au bien et à l'honneur de l'empire, ou de perdre et sa personne et son armée entière, ou de céder les provinces et les villes que Sapor exigeoit comme une rancon. Mais, le traité étant une fois conclu, quelque parti que prît l'empereur, il ne ponvoit plus agir sans se rendre blâmable, ou d'imprudence, s'il observoit une convention nulle et contraire aux intérêts de l'état, ou de mauvaise foi, si, en la violant, il faisoit connoître qu'il s'étoit joué des sermens, et qu'il avoit promis ce qu'il ne pouvoit ni ne devoit exétuter.

Délivrés de la crainte des Perses, les Romains s'é- Amm. 1. 25, loignèrent des bords du Tigre, où l'inégalité du terrain c. 8.

Lib. or. 12.

latiguoit extrêmement les hommes et les chevaux. Mais Chryst. de la latiguoit extrêmement les hommes et les chevaux. ils manquoient d'eau et de vivres. C'étoit encore une contra Jul. et Lute de Jovien de n'avoir pas stipulé que Sapor four-gent. piroit des subsistances aux troupes romaines tant Zon. t. 2, qu'elles seroient sur les terres de la Perse. Plusieurs sol- 7:111. not. 1. dats moururent de faim ou de soif. Mais le désir de se délivrer de ces deux maux en fit encore périr un plus grand nombre. Ils se déroboient pour gagner le fleuve. et, s'efforçant de le traverser à la nage, une partie étoit engloutie dans les eaux : plusieurs, ayant atteint l'autre bord. v trouvoient des coureurs sarrasins ou perses qui les massacroient ou les traînoient en esclavage. Jovien prit enfin le parti de passer le Tigre. Au premier signal, tous les soldats accourent au fleuve avec une ardeur incroyable. Le danger du passage n'a rien d'effrayant pour eux : chacun veut être le premier à quitter cette terre malheureuse. Les uns s'exposent sur des claies, d'autres sur des outres, tenant leurs chevaux par la bride. Il n'est point d'expédient si périlleux dont ils ne s'avisent. Quelques-uns se noyèrent; les autres, emportés bien loin par la force du courant, parvinrent à la rive tant désirée. L'empereur passa dans les barques



et de le presser de se rendre en diligence à Milan, pour être à portée d'étouffer dès leur naissance les troubles qui pourroient s'élever dans les provinces occidentales. Ce Lucilien étoit différent de celui que nous avons vu à la suite de Julien commander sa flotte sur l'Euphrate. Le beau-père de Jovien étoit ce commandant des troupes d'Illyrie que Julien avoit surpris près de Sirmium et traité avec mépris. Tonjours attaché à Constance, il avoit quitté ses emplois sous son successeur, et s'étoit rdiré dans cette ville. Par une dépêche secrète, Jovien lui désignoit des officiers d'une capacité et d'une fidélité reconnue, dont il devoit se faire aider dans le détail des affaires. Malaric, cet officier franc, ami de Sylvain, dont la probité s'étoit inutilement fait connoître à la cour de Constance, étoit alors sans emploi en Italié. L'empereur le nomma pour remplacer Jovin dans le commandement des troupes de la Gaule. Il y trouvoit un double avantage : il déplaçoit un homme puissant, qui se soutenoit par lui-même, et qui pouvoit devenir le rival de son maître, et il avançoit un inférieur qui ne pouvoit affermir sa fortune qu'en maintenant celle de son protecteur. Jovien recommanda à ses envoyés de saire valoir sa conduite dans l'expédition de Perse, de publier partout qu'elle avoit été conronnée du succès le plus favorable, de courir jour et nuit pour intimer ses ordres aux commandans des troupes et des provinces, de sonder leurs dispositions, et de revenir promptement we leurs réponses, afin qu'il pût en conséquence prende les mesures les plus sures pour établir solidement son autorité. Mais, malgré leur diligence, ils furent prévenus par la renommée, qui ignore tous ces ménagemens politiques, et qui n'est jamais plus rapide que Pour annoncer les événemens malheureux.

Pendant que Jovien s'occupoit de ces dispositions, on avoit consumé le peu de vivres que Cassien et Maurice avoient apportés au camp. La disette étoit si extrême,

qu'un boisseau de farine se vendoit dix pièces d'or. c'e à-dire environ deux cents francs de notre monnoie. prit le parti de tuer ce qui restoit de bêtes de somme, d'abandonner leur charge dans ce désert. Après ce triste nourriture, il ne leur restoit plus d'autre ressout que de se manger les uns les autres. Les soldats se tro voient dénués de tout, et comme échappés d'un na frage. Les mieux armés n'avoient conservé qu'une me tié de bouclier ou un tronçon de leur lance. La plupa étoient languissans et malades; tous portoient sur t front abattu la honte du traité, l'unique fruit de le expédition. En cet état ils arrivèrentà Thilsaphates, Procope et Sébastien vinrent joindre l'empereur. Ils rendirent leur hommage à la tête de leurs officiers. leur fit un accueil favorable; et les deux armées réuni se hâtèrent d'arriver à Nisibe. La vue de cette vil excita dans leurs cœurs un sentiment de joie mêlé d douleur : elle étoit depuis long - temps le plus puissa boulevard de l'empire; elle alloit devenir un des rem parts de la Perse. Le prince campa hors de la ville; le sénat étant sorti pour le supplier de venir loger dans le palais, selon l'usage de ses prédécesseurs, il n'y vould pas consentir. Il rougissoit sans doute de voir les Perse prendre sous ses yeux possession d'une ville dont il n'avoient jamais pu se rendre maîtres par la force de armes. On exécuta ce jour-là, par l'ordre de l'empereur un de ces coups d'état que le despotisme regarde comm nécessaires, mais qui rendent toujours à la postérité crime douteux et la punition odieuse. A l'entrée de nuit on vint saisir à table dans sa tente Jovien, premie secrétaire de l'empereur : on le conduisit dans un lie écarté, où il fut précipité dans un puits sans eau, qui fut ensuite comblé de pierres. C'étoit un de ces troi braves qui étoient sortis les premiers du souterrain au siége de Maogamalque.Après la mort de Julien, quelques uns l'avoient proposé comme digne du diadème. Lois

Reflacer par sa modestie ce crime irrémissible aux yeux Im prince qui n'a pas l'âme élevée, il aigrissoit la jalouie du souverain par des murmures qu'il crovoit sents, et par les repas trop fréquens qu'il donnoit aux oficiers de l'armée.

Dès le lendemain Binésès, chargé par Sapor de rece- Amm. l. 25, wir les places que Jovien devoit céder, entra dans Ni-c. 9. Chrysost. de sbeavec la permission de l'empereur, et arbora sur la sto. Babytà citadelle l'étendard de la Perse. On signifia aussitôt aux et gent.

labitans qu'ils eussent à sortir de la ville. Cet ordre Zos. 1.3.

Chron. Alex. affigeant porta de toutes parts l'alarme et le désespoir. Joun. Ant. les uns du haut de leurs tours et de leurs murailles tenbient les bras vers le camp des Romains: la plupart. miant en foule, coururent vers l'empereur; et, les mains sintes, prosternés à ses pieds, ils le conjuroient avec somes de ne les pas arracher du sein de leur patrie. L'empereur, sensible à ces cris, mais inébranlable dans résolution de tenir sa parole, répondit avec tristesse pil ne pouvoit contenter leurs désirs sans se rendre popable d'un parjure.

Alors Sabin, distingué entre les habitans par sa naismce et par sa fortune, élevant sa voix : « Prince ( dit-il ) écontez les dernières paroles de Nisibe. Constance, plusieurs fois vaincu par les Perses, réduit dans sa fuite à recevoir de la main d'une pauvre femme un morceau de pain pour conserver sa vie, n'a pourtant. jusqu'à sa mort rien cédé aux ennemis. Trois fois il a vu Nisibe assiégée et près de succomber sous la prissance de Sapor, trois fois il l'a vue sauvée. Jovien invincible abandonnera-t-il dès les premiers jours de son règne le plus ferme rempart qui puisse couvrir ses provinces? Est-ce là ce que l'empire doit à Nisibe pour lui avoir servi de barrière depuis si long-temps? Faudra-t-il qu'un peuple accoutumé aux lois romaines, aussi romain que les habitans de la capitale le l'empire, prenne les mœurs et les coutumes des

mais vu depuis qu'elle subsiste! Quelques empereur mais vu depuis qu'elle subsiste! Quelques empereur ont resserré les bornes de leur domination; ils or abandonné des provinces, mais c'étoit un abando volontaire et politique; ils n'en ont pris la loi que d'eux-mêmes; ils ne les ont pas cédés à leurs ennemi Si vous craignez que la défense de notre ville ne vou coûte trop de sang et de dépenses, laissez Nisibe elle même: seule, sans autre secours que celui de ciel et le courage de ses habitans, elle saura se con server, comme elle a déjà fait plus d'une fois. Nous vous demandons que la permission de nous défendre nous la recevrons comme une grâce, qui vous assuré pour jamais notre obéissance et notre fidélité.

Jovien, piqué sans doute de ces paroles, qui convroit tant de reproches sous une apparence de prières. retranchoit dans l'obligation que lui imposoit la re gion du serment. Un trait satirique acheva de l'aigri Comme après plusieurs refus il acceptoit avec rip gnance une couronne qui lui étoit présentée par le sea et le peuple de Nisibe, un avocat nommé Sylvains cria : Prince, puissiez-vous recevoir des autres villes votre empire d'aussi glorieuses couronnes. Aussite l'a péreur déclara qu'il ne leur donnoit que trois jours po évacuer la place. Ce fut un spectacle déplorable. soldats, qui avoient ordre de presser les habitans, me coient de la mort quiconque passeroit le terme prese Dans cette étrange confusion, tout retentissoit de gen semens et de sanglots. On enlevoit à la hâte ce qui pouvoit emporter. Le luxe et les richesses avoient per pendant ces jours-là leur faux titre de préférence: faule chevaux et de voitures, on abandonnoit les meubles plus précieux pour ne se charger que des effets les pl méprisables, mais les plus nécessaires à la vie. Il fall arracher les femmes des tombeaux de leurs maris. leurs enfans, de leurs pères, qu'elles arrosoient de le



oblige d'aimer ses ennemis et de plaindre leurs m heurs. Ils s'abandonnèrent à une sorte d'ivresse : n'étoient que festins et fêtes publiques. On dansoit de les églises et sur les tombeaux des martyrs comme : des théâtres; et, par un échange indécent, les théât étoient devenus des temples où l'on chantoit la victo du christianisme. Les prédictions dont le malheure Julien s'étoit abusé fournissoient des sujets de con dies ; on jouoit les prophéties de l'insensé Maxime; la religion, si auguste et si majestueuse, fut mêlé des scènes bouffonnes. Les païens, de leur côté, por sèrent le désespoir jusqu'à la fureur. A Carrhes, lapida celui qui apporta le premier cette triste no velle, et on le laissa enseveli sous un monceau pierres. Libanius dit qu'au premier bruit de ce mort il sut tenté de s'arracher la vie : mais sa vani le sauva; il se crut réservé par ses dieux pour faire panégyrique de son héros. Il s'en acquitta par del discours aussi pleins d'enthousiasme pour son ide que de rage contre les chrétiens. Ce sophiste fut per dant toute sa vie dévoué à Julien jusqu'au fanalisme il lui survécut plus de vingt-sept ans. On peut di qu'il s'exposa même à devenir son martyr, s'il ave eu affaire à des princes moins modérés: il eut la la diesse d'adresser à Valentinien et à Valens un discou dans lequel il les blâmoit vivement de leur négligem à venger la mort de Julien; et il osa fatiguer enco des louanges de ce prince odieux le grand Théodos le plus zélé destructeur de l'idolâtrie. Plusieurs ville élevèrent sur leurs autels les images de Julien ent celles de leurs dieux.

\*\*Zos. L. danseurs et d'histrions, qui amusoient le peup le comm

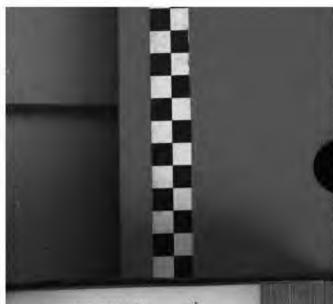

RISTOIRE DU DAS-EMPIRE.

205

we faire diversion à la douleur. Ils n'épargnoient pas Philou. I. 8, defunt, ils contrefaisoient ses ridicules, ils lançoient Zon, r. 3, p. untre lui des traits satiriques. Cette impertinente céré- 77 Cedr. t. 1, p. anie ne fut pas oubliée dans les obsèques de Julien, sob.

opril n'y manquât rien de toutes les superstitieuses

Const. es de l'idolatrie qu'on enterroit avec lui. Ces bonf-christ, 1.4. o, accontumés à ne rien respecter et à railler leurs Dionya. Hapres divinités, plaisantoient sur sa philosophie, sur licara, 1.7. mauvais succès en Perse, sur sa mort, et même sur 67, et mapostasie. Enfin son corps fut déposé dans un fanoug de Tarse, à l'entrée du chemin qui conduisoit defile du mont Taurus, vis-à-vis du monument de mimio Daza, dont il n'étoit séparé que par ce cheno, la Providence ayant voulu réunir ainsi la sépulue des deux plus mortels ennemis du christianisme. li grava sur le tombeau deux vers grecs, dont le deror est emprunté d'Homère; en voici la traduction : la fois excellent prince et vaillant guerrier. D'autres wers allongent cette épîtaphe ; ils la rapportent en ces ames: Ci git Julien, qui, après avoir conduit son mie au-delà de l'Euphrate, et jusque dans la Perse, andonné de la fortune, est revenu recesoir la sépulor sur les bords du Cydnus. Il fut à la fois excellent nece et vaillant guerrier. On n'est pas obligé de croire que saint Grégoire de Nazianze ne raconte que sur rapport dout il ne se rend pas garant, que les cenn de ce prince s'agitoient dans son sépulcre, et que ture, par une violente secousse, rejeta son corps a du tombeau. Quelques auteurs disent qu'il fut un la suite transféré à Constantinople. Vers la fin de mpire gree on montroit sa sépulture dans la galerie sutrionale de l'église des Saints-Apôtres, auprès de le de Jovien. Si cette tradition étoit plus assurée, un age du discours où Libanius s'efforce de prouver a l'intérêt de l'état demande la vengeance de la mort

8, c.G.

de Julien feroit soupçonner qu'on doit attribuer ce translation à Valentinien et à Valens. Dès que Proci eut rendu à son parent ce dernier devoir, il dispar et, quelque recherche que l'on pût faire pour découv sa retraite, il ne se montra que deux ans après, revi de la pourpre impériale.

L'empereur, après avoir donné à ses troupes le tem Zos. 1. 3. Suid. in de se rétablir de tant de fatigues, prit la route d'A LaGrazic. Cod. Th. 1. tioche. Il passa par Edesse, où il étoit le 27 de septemb 7, tit. 4, leg. Son armée, sans avoir été vaincue, sembloit an essuvé plusieurs défaites : aussi ne reçut-il sur son p sage aucun de ces témoignages de joie que des sui s'empressent de prodiguer à leur souverain. Il vint grandes journées à Antioche, où il fut l'objet des ra leries et des traits satiriques d'une populace insolen Il étoit même menacé d'une violente sédition, si préset Salluste, plus respecté que l'empereur, n'é travaillé à calmer les esprits.

Jusqu'ici nous avons vu Jovien uniquement occu Greg. or. 4. Lib. vit. et à terminer une entreprise dont il n'étoit pas l'autes Soc. 1.3, c. Si l'on blamesa conduite, on doit faire réflexion que Philost. 1. rien n'est si difficile que de suivre un projet con pliqué que l'on n'a pas conçu soi-même, et dont n'a pu combiner tous les incidens et préparer tout les ressources. Nous l'allons voir agir maintenant d'apr lui-même; sa bonté et sa prudence ne laisseront ne à désirer; et si sa retraite peu honorable fait pens qu'il a régné trop tôt, la sagesse de son gouverneme doit faire regretter que son règne n'ait pas été de pl longue durée. Le changement de souverain causoit da tous les esprits une agitation dangereuse. Les païens, fra pés de terreur, trembloient aux approches d'un prim qui dès le premier moment de son règne avoit annou son attachement au christianisme. Plusieurs d'entre en abandonnant leurs autels et leurs sacrifices, et redoutat les chrétiens plus que les Perses, prenoient la fuite, Falloient cacher dans les plus profondes retraites. La conduite du commun des chrétiens ne contribuoit pas à calmer ces alarmes. Les théâtres, les places publiques retentissoient de leur joie et de leurs menaces. Ils abattoint les autels, ils fermoient les temples; quelques-uns même, animés d'un faux zèle, formoient des projets sanminaires; et, s'il en faut croire Libanius, ce rhéteur n'évita d'être assommé que parce qu'il fut averti du complot tramé contre sa vie. C'étoit cet esprit de venpance si contraire aux maximes de l'Evangile que rouloit étouffer saint Grégoire de Nazianze, lorsque, après Moir montré les effets de la colère divine dans la punition de Julien, il exhortoit les fidèles à la douceur et au pardon des injures, et qu'il les invitoit à ne pas perdre par des représailles illégitimes le mérite de leurs souffrances. D'autre part, les diverses sectes hérétiques, qui étoient demeurées sans action tant qu'elles avoient été reserrées et pressées avec l'église catholique par une violence commune, s'agitant au premier moment de relâche, se divisoient de nouveau d'avec elle : réunies contre la vérité, elles se déchiroient mutuellement: chacune d'elle tâchoit de prévenir le prince et de le séduire.

Dans ce mouvement général de toutes les humeurs de Them. or. 5, l'empire, Jovien rassura les païens en déclarant par Eunap. in une loi qu'il laissoit à chacun le libre exercice de Mar. Suid. in a religion. Il fit rouvrir les temples. Il permit les sacri- 1.6 laissi fees; mais il défendit les enchantemens et les céremonies Joan. Ant. magiques. Cette liberté procura au christianisme un double avantage; elle ramena au sein de l'Eglise ceux qui a'enétoient sortis que par crainte, et elle laissa au paganisme ceux qui ne s'en seroient détachés que par hypocrisie. La conviction, unique sorte de contrainte que la relition connoisse, fit seule des chrétiens; elle n'en fit que de véritables; elle en fit en plus grand nombre, parce qu'elle n'ent poiút à combattre la haine et l'opiniâtreté qu'ins.

. Digitized by Google

HISTOIRE DU BAS-EMPIRE

spirent les persécutions et les supplices. Les philosophi voyant leur règue passé, s'étoient banuis de la courn'y regnerent plus en effet; mais Jovien leur permit reparoître , pourvu qu'il se dépouillassent de ce qu'i avoit de singulier dans leur extérieur. Il continua me de les honorer. Il est vrai qu'il ne put les mettre à o vert du mépris des courtisans, toujours pro fouler aux pieds les anciens favoris. Un ennemi de la nius conscilloit au prince de se défaire de ce rhéten ne cessoit de pleurer la perte de Julien. Un meil conseil fit entendre à Jovien que ces larmes impuis lui faisoient beaucoup moins de tort que n'en fen sa gloire le sang d'un malheureux sophiste. Ce que auteurs anonymes ou inconnus racontent du temple Trajan, brûlé dans Antioche par la femme et les co bines de Jovien, ne mérite pas une réfutation

Cod. Th. L.

La religion chrétienne monta avec lui sur le Ini pour n'en plus descendre. Jovien s'appliqua à guerir Theou. I. plaies dont Julien l'avoit affligée, et à lui rendre c. z, 4, 39. . wz. L. 6, c. splendeur. Il rappela d'exil tous les évêques bannis f Philon, L. 8, Constance, et que Julien n'avoit pas remisen posses de leurs siéges. Athanase sortit encore de ses déserts nt. 25, leg. reparut de nouveau dans Alexandrie. Les disgraces de Medaille. grand homme étoient celles de toute l'Eglise ; la foir ed soit avec lui et renaissoit à sa lumière. L'emperent chargea les églises des taxes dont elles étoient accablés rétablit leurs priviléges; il rendit aux clercs, aux vent aux vierges leurs immunités et tous les bienfaits de ce pereurs précédens. Il renouvela par une loi les distrib tions de blé instituées par Constantin, et que Julien as abolies. La disette, qui régnoitencore dans l'empired lai permit d'en rendre que le tiers; mais il promit del retablir en entier au retour de l'abondance. Il ordes aux gouverneurs des provinces de favoriser les assembles des fidèles, de veiller à l'honneur du culte divin d



hules dont il étoit accablé, un de ses premiers 1.4

OT. DE BAS-EMP. TOM. IL.

soins avoit été d'écrire à saint Athanase. Ne sach pas encore que ce prélat fût revenu, il le rappeloit le rétablissoit dans son siège. Sa lettre, qui s'est a servée jusqu'à nous, porte le sentiment de la plus p fonde vénération. Lorsqu'il se vit dans la suite exp à tous les artifices de tant de sectes diverses, pours fermir dans la foi, et ne point s'écarter du point de la croyance de l'église, il pria le saint évêque lui envoyer une exposition nette et précise de la d trine catholique. Athanase, de concert avec les pré les plus éclairés qui se trouvoient dans Alexandrie, tisfit au désir de l'empereur. Il lui développa la foi Nicée et tout le venin de l'arianisme. Jovien le fit ve à Antioche, pour puiser dans cette source de lumi des instructions plus étendues. Les ariens en prin l'alarme. Euxoïus, évêque arien d'Antioche. men grand chambellan Probatius et les autres eunuques palais. C'étoit par le canal de ces vils ministres, pres toujours pervers et corrompus, que l'hérésie s'étoit sinuée dans l'esprit de Constance. On fit venir d'Alex drie le prêtre Lucius, chef du parti arien dans d ville depuis la mort de George. Les catholiques de tèrent de leur côté pour rompre l'effet de ces intrig

Lucius à la tête de sa faction se présenta quatre su l'empereur. Il reprochoit au saint prélat que, des qu'il avoit repris les fonctions de l'épiscopaf, il étoit s'l'anathème, ayant été condamné pour des crimes des ne s'étoit pas justifié; qu'il avoit été plusieurs fois be par Constantin et par Constance; qu'il ne cessoit de se bler l'Egypte, et d'y entretenir la discorde et la sédit En conséquence, il demandoit un autre évêque, se l'empereur voudroit le choisir. Ces accusations étoi appuyées par les clameurs des autres ariens. Athan n'eut pas besoin de répondre. Le peuple catholique stint sa cause avec chaleur. L'empereur lui-même dec certa les calomniateurs par des questions pressantes

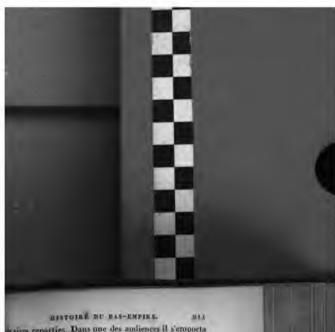

nives reparties. Dans une des audiences il s'emporta atre eux jusqu'à commander à ses gardes de les frapper; qui cependant ne paroit pas avoir été exécuté. Il les gedia honteusement; il traita surtout avec le dernier pris Lucius, dont la mauvaise mine égaloit la mésceté. Pour faire perdre aux ennuques le goût de ces frigues de religion, il les fit appliquer à la torture, menacant de traiter avec la même rigueur quiconque mit calomnier des chrétiens. Cette conspiration forcontre Athanase le rendit plus cher à l'empereur. relourna en Egypte avec un plein pouvoir de disposer pouvernement des églises.

L'empire, attaqué depuis long-temps du côté du sep- Amm. 1. 28, strion et de l'orient, commençoit à recevoir des alutes dans ses provinces méridionales. Ce vaste corps moit déjà les approches de la vieillesse. Affoibli par les ces qui lui faisoient perdre de son ressort, il se refroisoil peu à peu dans ses extrémités, et les gouverneurs provinces éloignées, plus attentifs à les piller qu'à défendre, laissoient aux barbares occasion de les enmer. Tandis que les Perses enlevoient aux Romains cinq provinces voisines du Tigre, les Austuriens en aque infestoient la Tripolitaine, qui s'étendoit entre deux Syrtes, dans le pays qu'on appelle encore le samme de Tripoli. Ces barbares, qui n'étoient connus e sor cette frontière, exercés à des incursions soues, vivoient de brigandage. On les contenoit depuis rique temps par un traité fait avec eux, lorsqu'un of de vengeance leur mit les armes à la main. Un stre eux nommé Stachaon, homme hardi, rusé, scieux, parcourant la province à la faveur de la paix, ont des intrigues secrètes pour y établir ses compa-On découvrit ses manœuvres : il fut brûlé vif. mot toute la nation prend l'alarme; ils sortent avec de leurs montagnes et de leurs déserts; ils accourent hinle devant Leptis avant qu'on puisse avoir des

nouvelles de leur marche. La force des muraille cette grande ville et le nombre des habitans la nue hors d'insulte, ils restent trois jours campés aux e rons, ruinant par le fer et par le feu ce territoire fei et massacrant les paysans qui s'étoient inutilement ca dans des cavernes. Après avoir brûlé tout ce qu'il purent emporter, ils s'en retournèrent avec un butin. traînant en esclavage Sylva, chef du conseil ville, qu'ils surprirent dans ses terres avec toute s mille. Les habitans de Leptis, effrayes de cette att imprévue, et craignant une nouvelle incursion, eu recours au comte Romain, envoyé depuis pen commander en Afrique; cet officier, dur et avare faisoit la guerre que pour s'enrichir. Il vint à la d'un corps de troupes; mais insensible aux larmes et prières des habitans, il demanda une prodigieuse que tité de vivres et quatre mille chameaux, déclarant ne marcheroit aux ennemis qu'à cette condition. En ces infortunés lui représentèrent que le ravage et l cendie de leur pays les mettoient dans l'impuissanc satisfaire à des demandes si exorbitantes; qu'ils n'éto pas en état d'acheter si cher un remède à leurs ma quoiqu'ils fussent extrêmes. Après avoir passé quari jours à Leptis, sans faire aucun mouvement pour l désense, il abandonna le pays à la merci des barbares L'équité de Jovien donne lieu de penser qu'il au

c. 10. Chron. Alex, puni cette cruelle avarice. Mais les plaintes des Les Soc. 65, c. tains n'arrivèrent qu'après sa mort. Croyant qu'il é Zon.t. s,p. nécessaire de se rapprocher de l'Occident, dont il recevoit aucune nouvelle, il résolut malgré la rigo de l'hiver, qui fut très-rude cette année, de regagner plus tôt Constantinople. Il partit d'Antioche au mos décembre, sans être arrêté par de prétendus pronost que l'événement rendit remarquables, mais qui ne po voient en effet alarmer que des païens superstitieux. ne voulut pas sortir de Tarse sans avoir rendu à Juli





BISTOIRE DU BAS-EMPIRE.

tant à la tête de la seconde compagnie des écurres donna à Viblien une place honorable entre les don tiques : ces deux corps faisoient partie de la garded prince. Il dépêcha sur-le-champ Arinthée aver lettre pour Jovin; il le louoit de sa fidélité, le conbes dans son emploi, et lui ordonnoit de punir l'auteur la sédition, de mettre aux fers les plus coupables, et les envoyer à la cour. Les députés de l'armée des Ga arrivèrent bientôt après : ils se présentèrent à Jor dans Aspunes, petite ville de Galatie. Il recut avec les protestations de leur zèle, leur fit des présens, et l renvoya dans leur province.

Le premier jour de janvier il célébra dans Ancyre céremonie de son entrée au consulat. Il avoit dése Varronien son père pour partager avec lui cette dignil Mais, ce vieillard étant mort avant le commences 1.8, de l'année, Jovien prit pour collègue son fils, qui pe P+ aussi le nom de Varronien. Il lui donna en même te

le titre de nobilissime. On rapporte que , lorsqu'on u lut, selon l'usage, asseoir cet enfant sur la chaise ou il v résista avec des cris opiniatres, comme s'il ent p senti son malheur. Thémistius, que Constance honoré d'une place dans le sénat de Constantine orateur sensé et vertueux, député avec plusieurs sénateurs pour complimenter l'empereur sur son sulat, prononça un discours en sa présence. Nous l'ar encore entre les mains; et nous y voyons que la verlui prince et celle de l'orateur ont ensemble beaucoup peine à défendre ce panégyrique de la contagion flatterie, qui fait presque toujours l'âme de ces ! de pièces. Quelques historiens prétendent que le dis dont nous parlons ne fut prononce qu'à Dadastans semaines après, et qu'il le fut encore à Constantin en présence du peuple, après la mort de Jovien-

n. L.s. Tout l'empire s'attendoit à goûter sous un gouve Eur. 1.10, ment équitable et pacifique le repos dont il avoit

Loogle

long-temps privé par la foiblesse et les soupçons injustes Vict. epit. de Constance, et par l'humeur guerrière de Julien. On Chrysost. ad faisoit à Constantinople les préparatifs de la réception de Philip. hom. l'empereur : Rome, qui se flattoit de jouir bientôt de sa Zo. 1.3. presence, frappoit déjà des monnoies pour célébrer la Soc. l. 5, c. joie de son arrivée. Jovien ne témoignoit pas moins d'em-Theod. l. 4, pressement. Il partit d'Ancyre par un temps très-froid, Sos. 1.4, c. qui sit périr en chemin plusieurs de ses soldats. Etant 6. Philost. 1. arrivé le 16 de février à Dadastane, petite bourgade de 8, c. 8. Chron. Alex. Galatie, sur les frontières de la Bithynie, il fut trouvé Zon. 1. 2, k lendemain mort dans son lit. Il étoit âgé de trente-p. 38, 39. Cedren. t. trois ans, et avoit régné sept mois et vingt jours. La cause 1, p. 308, de sa mort est restée dans l'incertitude. Selon l'opinion 309. Suid. in la plus commune, s'étant couché dans une chambre nou- 108/40/05. vellement enduite de chaux, il fut étouffé par la vapeur Médailles. du charbon qu'on y avoit allumé pour sécher les murailles et pour échauffer le lieu. Selon d'autres, sa mort fut l'effet d'une indigestion, ou de quelques mauvais champignons qu'il avoit mangés. Quelques - uns l'attribuent simplement à une apoplexie. Enfin on a dit qu'il avoit été empoisonné ou assassiné par ses propres gardes. Ammien Marcellin semble appuver ce dernier sentiment. par la remarque qu'il fait que sa mort ne fut suivie d'aucune information, non plus que celle de Scipion Emilien. Si ce soupçon avoit lieu, il ne pourroit tomber que sur Procope: Valentinien, comme le prouve l'histoire de son élection, n'avoit nulle prétention à l'empire. Le corps sur porté à Constantinople dans l'église des Saints-Andtres, sépulture ordinaire des empereurs depuis Constantin. Les païens le mirent au nombre des dieux; et les deux empereurs chrétiens qui lui succédèrent ne s'opposèrent pas à cette sorte d'idolâtrie, qui n'étoit plus regardée que comme une cérémonie politique. Sa femme n'eut pas la satisfaction de le voir empereur. Elle étoit en chemin pour le venir joindre avec toute la pompe d'une impératrice lorsqu'elle recut la nouvelle de sa mort. Elle

venoit de perdre en peu de temps et son père et son beau père; elle eut encore la douleur de survivre à son épour pendant plusieurs années, mourant, pour ainsi dire tous les jours, et tremblant sans cesse sur le sort de son fils, en qui la qualité de fils d'empereur pouvoit tenir lieu de crime auprès des successeurs. La mort seule fixa pour elle les honneurs dont la lueur rapide n'avoit brillé à ses yeux que pour disparoître aussitôt : elle eut sa sépulture à côté de son mari.



des écuyers de la garde. Leur voix fut appuyée d'un lettre du patrice Datien, qui avoit été consul en l'anné 358. C'étoit un vieillard d'une grande considération La rigueur de l'hiver l'avoit obligé de s'arrêter dan Ancyre, où Jovien avoit aussi laissé Valentinien, ave ordre de le suivre dans peu de jours. Des suffrages d'u si grand poids entraînèrent ceux de toute l'armée. Or dépêcha sur-le-champ des couriers à Valentinien pour prier de se rendre en diligence à Nicée. Pendant l'in terrègne, qui dura dix jours, Equitius, assez généres pour voir dans le nouveau prince, non pas un rivi heureux, mais un maître légitime, travailla de conce avec Léon, trésorier des troupes, à maintenir l'élection et à fixer l'inconstance naturelle des soldats. Ces des officiers étoient compatriotes et zélés partisans de l'em pereur désigné. Valentinien étoit né à Cibales en Pannonie. Se

art. 6, 7.

c. 7. Vict. epit. père Gratien , sorti de la plus basse naissance , s'étoit sa Soc. L. 4, c. connoître dès sa première jeunesse par une force d Till. Valent. corps extraordinaire. On dit que, portant une corde vendre, il résista à cinq soldats qui firent de vains el forts pour l'arracher de ses mains. Cette aventure le fit donner ensuite par plaisanterie le surnom de cordia Ayant embrassé la profession des armes, il se distingu dans les luttes militaires par une adresse égale à sa vi gueur. Sa bravoure lui mérita une place entre les gard du prince. Il devint tribun, et enfin comte d'Afrique. O le soupçonna de concussion, ce qui lui sit perdre cet dignité. Mais quelques années après on lui rendit l même titre avec le commandement des troupes dans Grande-Bretagne. S'étant retiré du service, il jouisse dans ses terres d'un repos honorable, lorsqu'il fut acces d'avoir donné retraite à Magnence, et dépouillé d'un partie de ses biens.

La réputation du père ouvrit au fils la carrière de honneurs. Bientôt les qualités personnelles de celui -





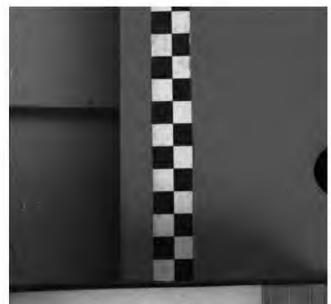

BISTOCKE DU BAS-EMPIRE.

998

and cris qu'il se nomme sur-le-champ un collègne, Zon. 16, . belones uns crorent alors que cette demande étoit philon. La opiree par les rivaux secrets de Valentinien, qui se c. 1. augeoient encore cette ressource. Mais le cri étoit général pour être la voix d'une cabale : c'étoit l'effet wel d'une impatience militaire. Les soldats, qui ment su périr trois empereurs dans l'espace de deux et quelques mois , vouloient s'assurer contre de si quentes révolutions. Le bruit croissoit de plus en o, et il étoit à craindre que cette première agitation produisit un dangereux orage. Valentinien, le plus pide de tous les princes, sentit que de céder des le emier pas à la volonté des soldats, c'étoit leur laisser prendre l'autorité qu'ils venoient de lui conférer. Monat donc un air assuré, après avoir imposé silence a plus turbulens, en les traitant de séditieux, il parla ces termes :

· Braves défenseurs de nos provinces, vous venez de a honorer du diadème. Je connois tout le prix de olle préférence, à laquelle je n'ai jamais aspiré. Toute mon ambition s'étoit bornée à me procurer la utisfaction intérieure qui couronne la vertu. Il déendoit de vous tout à l'heure de me choisir pour volre souverain; c'est à moi maintenant à décider des mesures qu'il faut prendre pour votre sûreté et otre gloire. Ce n'est pas que je refuse de partager ma vissance : je sens tout le poids de la couronne ; je reconnois qu'en m'élevant sur le trône, vous n'avez u me placer au-dessus des accidens de l'humanité. Mais votre élection ne se soutiendra qu'autant que rous me laisserez jonir des droits dont vous m'avez eretu. J'espère que la Providence, secondant mes bonnes intentions, m'éclairera sur le choix d'un colegue digue de vous et de moi. Vous savez que dans a vie privée c'est une maxime de prudence de n'adopler pour associé que celui dont on a fait une sérieuse

Digitized by Google



vertos de particulier, nulle qualité d'un prince. Il étoit Chron: Alex. chaste, fidèle et constant dans l'amitié; mais lent, pa-, Soc. 1.4, c. resseux, timide, avare; sans génie pour trouver par Philost. 1. 8, luimême des expédiens, quoiqu'il eût l'esprit assez juste Vales.inheb. pour discerner le meilleur conseil; sans usage des af-domo. faires, dont il avoit une aversion naturelle: sans con-not. 11. zoissance des lettres, ni même de l'art militaire. Il parut équitable, jusqu'à ce qu'il fut le maître de commettre impunément des injustices. Il faisoit consister la fermeté d'ane dans une dirreté sauvage, le zèle de la justice dens une colère souvent aveugle, la douceur du caractère dans la facilité à se laisser conduire par les flatteurs. Il avoit le teint hasané, un œil couvert d'une cataracte, la taille médiocre, un peu trop chargée d'embonpoint, les jambes de travers. Malgré les défauts de Valens, la tendresse fraternelle l'emportoit dans le œur de Valentinien sur l'intérêt de l'état. D'ailleurs il ne craignoit pas le parallèle; et il s'attendoit bien à conserver sa supériorité sur un tel collègue. Avant que de se déclarer, il auroit souhaité qu'on eût provoqué son choix en lui conseillant de jeter les yeux sur Valence. C'étoit dans ce dessein qu'il consultoit ses généraux. Cette ruse politique n'ent pas le succès qu'il espéroit. Tons gardèrent un profond silence; le seul Dagalaïphe osa lui dire : Prince, si vous chérissez votre famille, vous avez un frère; si vous aimez l'état, cherthez le plus capable. Cette franchise piqua vivement l'empereur; mais il sut dissimuler son chagrin, et partit pour Constantinople. En passant par Nicomédie, il donna à Valens la charge de grand-écuver, avec le titre de tribun. Le 28 de mars, peu de jours après son arrivée à Constantinople, il assembla toutes les troupes dans la place de l'Hebdome. Ce nom veut dire septième : on l'avoit donné à un hourg situé à sept milles de Constantinople vers le midi, au bord de la mer. Ce lieu étoit orné de beaux édifices, et d'une grande place



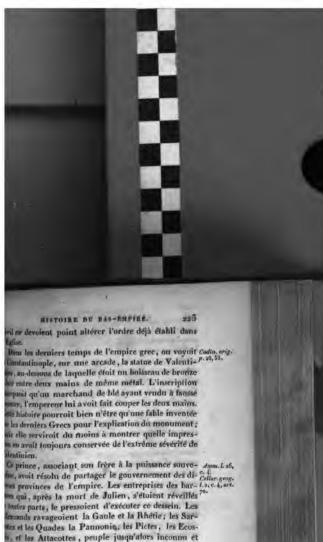

el les Attacottes, peuple jusqu'alors inconnn et at il n'est plus parlé depuis ce temps-là, alarmoient Grande-Bretagne par des courses continuelles ; les nuriens et d'antres nations manres insultoient l'Ape avec plus d'audace que jamais; la Thrace voyoit Ompagnes pillées par différens partis de Goths. Du de l'Orient le roi de Perse faisoit revivre d'anciens le sur l'Arménie : il prétendoit que la mort de ion, avec lequel il avoit traité, lui rendoit la liberté repremire ce pays, dont les anciens rois de Perse mi été en possession.

ne fièvre violente survenne en même temps aux dann. ibid.

ne empereurs les tint dans l'inaction pendant plusieurs de Lunap. in La mémoire de Julien leur étoit odieuse : ils Mar. in repondèrent les amis de ce prince d'avoir employé me eux des malefices : ces craintes frivoles leur étoient Till. Falent. MUT. BU BAS-EMP. TOM. II.

inspirées par les favoris de la nouvelle cour, qui avoien soin de les répandre parmi le peuple de Constantinople La prévention alla si loin, que les empereurs ordonnèrent à ce sujet des informations juridiques, dont il chargèrent le questeur Juventius et Ursace, grand maître des offices: celui-ci étoit un Dalmate dur et cruel Valentinien en vouloit surtout à Maxime: il n'avoit pa oublié les mauvais services que ce philosophe fanatique lui avoit rendus auprès de Julien. Maxime fut don amené prisonnier à Constantinople, avec Prisque, qui avoit partagé avec lui les bonnes grâces du défunt empereur. Après un sévère examen, Prisque fut reconnt innocent, et renvoyé dans l'Epire sa patrie. Mais k peuple et les soldats étoient déchaînés contre Maxime Il fut appliqué à la torture ; et quoiqu'on n'eût découver aucun indice du crime qu'on lui imputoit, cependant, comme on le soupçonnoit d'avoir profité de sa faveur passée pour amasser de grandes richesses, on le condamna, selon Eunape, à une amende que toute la philosophie de ce temps-là n'auroit pu acquitter. On fot obligé de la réduire à une somme modique. Pour recueillir, on lui permit de retourner en Asie. Les prestiges de ces prétendus magiciens qui avoie

Amm. l. 26, Hieron.vit. Hilarionis. Cassiod. Cod. Theod. l. 9, tit. 16, l. 11, l. 13; tit. 15, 17, 21, tit. 28, leg.

peuplé la cour de Julien avoient répandu dans to l'empire un soupçon de sortilége. On attribuoit à la m Var. 1.3, ep. gie les accidens les plus naturels. On recherchoit av empressement la connoissance d'un art si merveilles Apronien, que Julien, étant en Syrie, avoit envoye Rome pour y exercer la charge de préfet, ayant per tit. 2, 3, 4, un œil dans ce voyage, se persuada que c'étoit l'é d'un maléfice. Prévenu de cette idée, il n'eut pas plus appris la mort de Julien, qu'il fit une exacte recherd Cod. Jul. 1.1, de tous ceux qui étoient soupconnés de magie. Il manqua pas de trouver beaucoup de coupables. Il les arrêter et appliquer à la torture au milieu de l'ampli théâtre, à la vue du peuple, toujours avide de ces sped

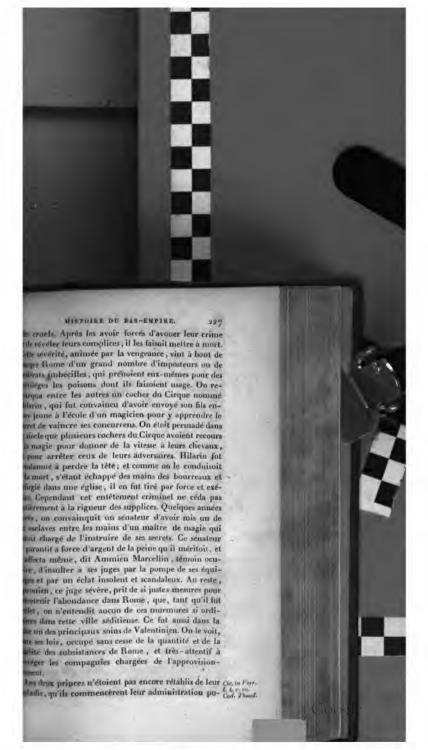

leg. vim. leg. 2, leg. 10.

1. 8, us. 15, blique par deux lois très-sages. La première avoit été en vigueur dans l'ancienne république; l'avarice l'avoit peu à peu abolie. Ils défendirent aux officiers des magistrats L. 11, tit. 12, d'acheter aucun fonds, ni même aucun esclave, dans la les. 3. L. 13, tit. province où ils étoient employés. Valentinien dans la L. 16, tit. suite, comprit dans cette défense tous les biens meubles et immeubles, et il l'étendit sur les magistrats mêmes, de quelque ordre qu'ils fussent, et sur tous ceux qui étoient chargés d'une fonction publique. Il déclara que ces ventes seroient nulles; que la chose, soit qu'elle sût demeurer au pouvoir de l'acheteur, soit qu'elle eût passé en d'autres mains à quelque titre que ce fût, seroit rendue au premier vendeur, sans qu'il sût obligé de restituer l'argent qu'il en avoit reçu, et que, si celui-ci différoit pendant cinq aus de faire ses diligences pour le recouvrement, son droit seroit dévolu au fisc. Ce prince pensoit, ainsi que les anciens Romains, que tout achat est un brigandage lorsque le contrat n'est pas parfaitement libre de la part du vendeur. La seconde loi tendoit à préparer les fonds necessaires pour soutenir la guerre contre tant de barbare qui menaçoient l'empire : elle déclaroit que nul négociant ne seroit exempt de la taxe imposée sur ceux qui faisoient commerce par eux-mêmes ou par leurs commis; qu'il n'y auroit sur ce point aucun privilége, ni pour les officies de la maison du prince, ni pour les personnes élevées en dignité, qui devoient donner l'exemple du zèle à subvenir aux besoins de l'état, ni pour les clercs, qui font une profession particulière de contribuer au soulagement des misérables : ce sont les termes de la loi. Constance avoit exempté de cet impôt les ecclésiastiques, parce que, disoit-il, leur gain retournoit au profit des pauvres : Valentinien tira du même principe une conséquence tout opposée; il crut que l'aumône en est plus belle quand elle prévient la misère, et que c'est un plus grand merite de soulager ses concitoyens en partageant leur fardeau que d'attendre à les relever lorsqu'ils en seront

accablés. Il déclara même dans la suite que les exemptions de cette taxe, fondées sur des rescrits des princes précédens, seroient censées nulles, et qu'on n'y auroit accun égard.

Vers la fin d'avril, les empereurs partirent de Constan- Amm. 1. 26, tinople, et prirent le chemin de l'Illyrie. Ils séjournèrent c,5.

Andrinople jusqu'au milieu du mois de mai. Comme Theod. L. 3, a Andrinopie jusqu'au innicu du mos de le c. s. ils étoient suivis de leurs troupes, Valentinien, très- Soz. l.6, c. exact à faire observer la discipline, fut averti, en ap-6. prochant de Sardique, que les soldats ne se contentoient c.8. prochant de Sardique, que les soluais un se contentions.

Pagi in Bapas de l'étape, mais qu'ils exigeoient sur leur passage ron. an. 365.

des contributions arbitraires. Il réforma sur-le-champ not. 4.

cet abus par une loi adressée à Victor, maître de la Cod. Theod.

17, tit. 4, milice, et qui fut publiée par tout l'empire. Ils arrivè-les, 12. rent au commencement de juin à Naïsse, où ils s'arrè
Lib. 10, tit.
19, leg. 7.
tèrent près d'un mois. Ce fut dans le château de Médiane, Lib. 13, tit.
à une lieue de cette ville, qu'ils firent le partage des pro
Lib. 15, tit. vinces. Valentinien laissa à son frère celles qu'avoit d'abord 1. leg. 13. possédées Constance, c'est-à-dire l'Egypte, toute l'Asie et la Thrace; ce qui fut appelé l'empire d'Orient. Il se réserva tout l'Occident, qui comprenoit l'Illyrie dans toute son étendue, l'Italie, l'Afrique, la Gaule, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Il y avoit alors dans l'empire plusieurs habiles généraux, qui s'étoient formés sous les ordres et par les exemples de Julien. Valentinien prit à son service Jovin, général des troppes de la Gaule, Dagalaiphe, général de la cavalerie, et Equitius, qu'il fit commandant des troupes d'Illyrie. Il donna à Valens, Victor, Arinthée, tous deux grands capitaines, et Lupicin, qu'on croit différent de celui qui avoit été dans la Gaule lieutenant-général de Julien. Sérénien, cet officier perfide qui avoit contribué à la perte de Gallus son bienfaiteur, rentra pour lors dans le service militaire. Il s'éwit tenn caché sous le règne de Julien, dont il ne devoit allendre que des supplices. Il n'avoit d'autre mérite auprès des nouveaux maîtres de l'empire que d'être comme

eux né en Pannonie. C'en fut assez à Valens pour l'atti cher à sa personne ; il lui conféra la dignité de comte de domestiques. Les empereurs partagèrent aussi les troupe et les officiers du palais. Avant que de partir de Naïsse ils songèrent à réparer le mal que Julien avoit voulu fait au christianisme en interdisant aux chrétiens l'instruc tion publique. Toutes les personnes que leur science jointe à la régularité des mœurs, rendoit capables d'in struire la jeunesse, eurent la permission d'ouvrir de not velles écoles, ou de rentrer dans celles qu'on les avo obligés de quitter. Pour arrêter les courses des barbare ils envoyèrent ordre à Tautomède ou Tentomer, capi taine franc, qui commandoit les troupes de la Dace se les bords du Danube, de réparer les tours qui servoient couvrir de ce côté-là les frontières de l'empire, et d'en fait construire de nouvelles dans les lieux où elles seroient né cessaires : ils lui déclaroient que, si, le terme de son con mandement expiré, il laissoit ces ouvrages en mauva état, il seroit obligé de les faire rétablir à ses propri dépens. S'étant ensuite rendus à Sirmium, où ils pas sèrent six semaines, ils se séparèrent vers le milieu d mois d'août. Valentinien prit la route de Milan, et Va lens celle de Constantinople. Salluste étoit préfet du pri toire d'Orient, Mamertin d'Italie et d'Illyrie, et Ger manien des Gaules.

purement volontaires. Valentinien les exigea à titre de Lib. 15, tit. contribution; il n'est dispensa que les sénateurs, déjà 15, leg. unic. chargés de taxes encore plus onéreuses. Il régla par pluseurs lois la conduite des juges et des gouverneurs; il leur enjoignit de prononcer leurs jugemens en public, a portes ouvertes, parce qu'il étoit à craindre que dans les audiences secrètes l'intrigue ne prévalût sur la justice. Il voulut qu'ils se rendissent populaires par leur facilité à se laisser aborder, par leur désintéressement, par une équité incorruptible qui ne fit aucune acception de personnes, et non pas en donnant au peuple des fêtes et des spectacles, qui leur feroient perdre en amusemens frivoles un temps et des soins qu'ils devoient à des fonctions sérieuses. Les gouverneurs, en faisant la visite de leur province, prenoient leur logement dans les maisons les plus commodes et les plus délicienses des particuliers. Valentinien défendit cet abus ; il ne leur permit de loger que dans les maisons publiques qui se trouvoient sur leur passage; et il déclara que toute autre habitation dans laquelle ils auroient été recus seroit vendue au profit du fisc. Il leur recommanda de visiter dans leurs tournées tous les villages et toutes les métairies, et de s'informer exactement de la conduite des officiers chargés du recouvrement des deniers publics, déclarant qu'il puniroit de mort ceux qui seroient convaincus d'extorsions et de vexations injustes. Ayant appris que des bandes de voleurs désoloient la Campanie, l'Applie et les contrées voisines, il ne permit qu'à certaines personnes de monter a cheval dans ces provinces, et défendit le port des armes à tous ceux qui n'en avoient pas obtenu la permission expresse. Il réforma plusieurs abus dans les jugemens et dans l'usage de la course publique. Il fit de nouveaux règlemens pour ranimer dans les villes l'ordre municipal. Pendant tout le cours de son règne, il ne perdit jamais de vue ces objets, qu'il regardoit comme très-importans. Ces sages dispositions firent l'occupation de Valentinien

pendant les mois de septembre et d'octobre, qu'il pass dans les villes d'Emone, aujourd<sup>1</sup>hui Laubach en Carniole, d'Aquilée, d'Altine et de Vérone.

Il se rendit à Milan vers le commencement de no c.5. Cod. Theod. vembre. Cette ville ancienne, grande, penplée, situé l. 11, tit. 30, dans un territoire fertile, et célèbre par ses écoles, qui Grut. inser. dès le temps d'Antonin, lui avoit mérité le nom de nouvelle Giann. Hist. Athènes, étoit alors la capitale du vicariat d'Italie. Vade Naples, l. leptinien la choisit préférablement à la ville de Rom pour le lieu de sa résidence, tant qu'il seroit dans ce contrées, parce qu'elle étoit placée comme au centre de son empire. A son arrivée, il tronva le peuple divisé pa un schisme. Ce prince, moins éclairé que zélé pour le concorde, prit d'abord le manvais parti. Comme il s'étoi prescrit pour règle de ne point se mêler de disputes de religion, son histoire est presque entièrement dégage des affaires ecclésiastiques. Pour l'en détacher tout-àfait, je vais présenter ici sous un seul point de vue la conduite qu'il a tenue pendant tout son règne par rapport au christianisme en général, et à l'église catholique en particulier.

Valentien étoit sincèrement attaché à la religion chré-Amm. 2. 30, tienne, à laquelle il avoit sous Julien sacrifié sa for-Sym. 1. 10, tone. Mais, persuadé que les consciences ne sont paint Liban. de du ressort de la juridiction impériale, il n'entreprit templis. Cod. Theod. pas de les contraindre; il n'étendit son pouvoir sur les 1.9, tit. 16. affaires de religion qu'autant que celles-oi rentroient Zio. 10, tit. dans l'ordre politique. D'ailleurs il se voyoit à peu pre Lib. 12, tu. dans les mêmes circontances où Constantin s'étoit trouve 1, leg. 60, à son avénement à l'empire. Ce prince et ses enfans Lib. 15, tit. avoient travaillé, mais avec ménagement et circonspec-3, leg. 7, 8. tion, à la destruction de l'idolâtrie. Julien l'avoit rele-Lib. 16, tit. vée de ses ruipes : le règne de Jovien avoit été trap court 1, leg. 1. pour l'abattre de nouveau. Ainsi le paganisme, encore enivré du sang des martyrs qu'il avoit fait couler pendant le règue de Julien, avoit repris asser de forces



sorte de bannissement ceux qui s'étoient distingués pa des vertus conformes à leur profession. Comme le chrétiens étoient en grand nombre, et qu'il étoit craindre qu'ils ne se vengeassent par quelque violenc des maux que les païens leur avoient fait souffrir d temps de Julien, on prenoit la précaution de place aux portes des temples une garde de soldats. Valentinie fit défense d'employer à cette fonction des soldats cha tiens; ce que les magistrats, la plupart païens, su tout à Rome et dans l'Italie, affectoient de faire pot avilir la religion chrétienne. Dès le temps que les des empereurs étoient dans le château de Médiane, i avoient ordonné que les hiens-fonds dont Julien ave enrichi les temples fussent appliqués au domaine in périal.

£. 2.

Soc. 1. 4, c. Lorsque Valentinien vint à Milan, saint Hilaire, Soz. 1.6, c. se trouvoit dans cette ville, soutenoit la foi de No 7. Hist. misc. contre l'évêque Auxence. Le peuple étoit partagé. L'es pereur se voyoit obligé ou d'assister hors de l'église assemblées des catholiques, ce qui lui sembloit peu co Ambr. ep. venable à la majesté impériale, on d'ôter l'église Cod. Theod. Auxence, contre la résolution qu'il avoit prise de t 1.16, tit. 5, point user de violence. Elevé dans la croyance orten leg. 5, tit. 6. point user de violence. leg. 1. Pa-doxe, il ne s'en écarta jamajs : cependant son amos lent. art. 3. pour la paix en imposa pour lors à sa religion. Troms Idem, vie de S. Hilaire, par une déclaration équivoque, où l'hérésie d'Auxes étoit déguisée, il se joignit à la communion de cet en eccles. L. 16, que; et, tonjours attaché à la foi catholique, il fit sort de Milan saint Hilaire, qui en étoit le plus zélé dess seur. Ce ne fut qu'à regret qu'il interposa son autori dans cette dispute. Il avoit clairement expliqué ses de positions avant que d'arriver en Italie. Les évêque d'Hellespont et de Bithynie lui ayant député un d'ent eux pour lui demander la permission de tenir un ce cile : Je ne suis qu'un loic, répondit l'empereur, // dois entrer pour rien dans les offaires de doctrin

mus êtes chargés de ce soin, assemblez-vous où vous jugnez à propos. Saint Ambroise rapporte de lui cette parole: Qu'il ne lui appartenoit pas d'être juge entre lu évêques. On lui reproche même de n'avoir pas profité de l'autorité qu'il conserva toujours sur son frère pour amêter la persécution que Valens fit aux catholiques. Mais ce qui le justifie du soupçon d'indifférence sur le logme, c'est qu'il défendit aux manichéens de s'assembler, aux donatistes de réitérer le baptême; et que, vers la fin de son règne, voulant mettre un frein aux fureurs le Valens, il écrivit aux évêques d'Asie et de Phrygie lour leur ordonner de faire prêcher dans leurs diocèses l'foi catholique, et leur défendre d'inquiéter ceux qui la faisoient profession.

Quoiqu'il ne crût pas devoir se mêler de questions Chrysost, in héologiques, il ne se dispensa pas du respect que les gen. homil. Mus puissans princes doivent à la religion. Constantin Soz. l. 6, c. moit défendu de faire le dimanche aucun acte judi- 29. Baron. in ine; Valentinien ajouta la défense d'exiger ce jour-là an. 371. the chrétiens les contributions publiques. Plein de véné-art. 3, 4. ation pour la fête de Pâques, qu'il honoroit comme la l. 2, tit. 1, the de la délivrance du genre humain, il ordonna que leg. 1.
Lib. 8, tit. lans ce szint jour on donneroit la liberté aux prison-8, leg. 1.

iers; il en excepta ces criminers dont l'impunité seroit Lib. 9, tit.

iers; il en excepta ces criminers dont l'impunité seroit 58, leg. 5, 4;

rinicieuse à la société; les sacriléges, les magiciens, tit. 40, leg. Bempoisonneurs, les adultères, les ravisseurs, les homi- Lib. 11, tit. ides et les conpables du crime de lèse-majesté. Constantin Lib. 12, tit. 12, tit. 12 vit pu abolir dans la ville de Rome les spectacles 1, leg. 9, et gladiateurs, Valentinien défendit de condamner à Lib. 13, tit. s combats cruels les chrétiens convaincus de quelque 10, leg. 4, 6, et ibi God. time que ce fût. Les acteurs de théâtre étoient alors de Lib. 15, tit. Indition servile; il ne leur étoit pas libre de renoncer 4, 8, 9, et ibi leur profession: l'empereur ordonne dans ses lois, God. Lib. 16, tit. pe les comédiens qui, étant en péril de mort, recevront 2, leg. 17, 18, baptême et l'eucharistie, ne pourront être forcés à 20,21,22,et lonter de nouveau sur le théâtre, s'ils reviennent en

Digitized by Google

santé; mais il veut qu'on examine avec atten de leur maladie, qu'on en informe les magistre du soin des spectacles, et qu'on ne leur adm sacremens, avec la permission des évêques, q cas où le danger de mort seroit évident. Ces pr qui rendoient l'entrée de l'église plus dif comédiens, sont blamées par de graves auteur les justifient par des profanations ordinaires gens de théâtre, qui ne demandoient souvent mens que pour se délivrer de leur servitue retournoient ensuite à l'idolatrie. Les filles diennes étoient assujettiès à la profession de le le prince ne permit d'y contraindre que cel déshonoroient par la débauche. Gratien et nien u suivirent l'esprit de cette loi; ils affi du théâtre les comédiennes qui embrasseroier tianisme, pourvu qu'elles menassent une vie Valentinien voulut que les amendes qui seroie dans les causes ecclésiastiques fussent unique pliquées au soulagement des pauvres. Il témo jours beaucoup de respect pour les évêques; noit de leur rien prescrire, ni de rien innove règles de l'Eglise, lors même que ces règles s pouvoir être changées avec avantage, persuad résorme excédoit son pouvoir. Par des lois sont pas conservées jusqu'à noûs, il avoit ord dans les causes qui concernoient la foi ou l'Eglise, les évêques ne fussent jugés que pa ques. Il rendit aux ecclésiastiques et aux m les priviléges dont le paganisme, rétabli par avoit dépouillés; mais il leur interdisoit en mé toute liberté scandaleuse, tout manége d'intér désendit, sous peine de bannissement, de fréque maisons des venves et des orphelines. Il décl et dévolues au fisc les donations qu'une fe feroit de son vivant ou par testament, et il

Digitized by Google







avec furent, elle inonda ses rivages, renversa quantit d'édifices dans les villes voisines, submerges des milliers d'hommes et de bestiaux, et porta des vaisses bien loin dans les terres. Ammien Marcellin rapport qu'en passant, plusieurs années après, par le territois de Méthone, aujourd'hui Modon, dans la Morée, il vit la carcasse d'un navire que la violence des est avoit poussé à deux milles du rivage. La Sicile souffit beaucoup de ce tremblement. En Arabie, les mon d'Aréopolis, nommée, dans l'Ecriture sainte. Ar et Rob both-moab, autrefois capitale du pays des Moabites tombérent en une poit.

Valentinien, ayant passé un an en Italie, partit pos

la Gaule dans le mois d'octobre, et arriva à Paris Sext. Rufus. commencement de novembre. Pendant qu'il étoit en Theod. 1.2, core en chemin, il recut en un même jour la nou 2. 285. Mem, acad, velle d'une incursion des Allemands dans la Gaule. 2.8, p. 403. de la révolte de Procope en Orient. Les Allemand avoient envoyé des députés à la cour; mais, au lie des présens réglés depuis long-temps par l'usage, on a leur avoit donné que des choses de pen de valeur; et sur le refus qu'ils avoient fait de les accepter. Ursace maître des offices, naturellement emporté et brutal, k avoit traités avec beaucoup de hauteur et de duret Toute la nation, se croyant outragée en leur personne prit les armes, et envoya des partis au-delà du Rhin Mais, sur la nouvelle que Dagalaiphe venoit les che cher, ils prévincent sa rencontre, et se retirèrent. L'en pereur, qui s'étoit avancé jusqu'à Reims, revint Paris, où il passa l'hiver à prendre des mesures por la défense de la province. Il rassembla des troupes. mit de fortes garnisons dans les places situées a Rhin. Ce fut peut-être dès cette année que fit une nouvelle division de la Gaule. A partagée en six provinces : Dioclétien.

la puissance des gouverneurs en resse



où il attendoit la fin des chaleurs pour entrer en Cili cie, lorsque Sophronius, un de ses secrétaires, qu s'étoit échappé de Constantinople, vint lui annonce que Procope avoit pris le titre d'Auguste, et qu'il étoi maître de la capitale de l'empire.

Amm. 1. 26. Zos. l. L.

Procope, né et élevé en Cilicie, étoit parent de Basi line, mère de Julien. Une alliance si illustre jets d Themist. or. l'éclat sur sa personne dès ses premières années, et so Philost. l. 9, intelligence dans les manéges de cour le fit parvenit auprès de Constance, à la dignité de secrétaire du prin et de tribun. Il étoit assez bien fait, d'une taille avants geuse, mais un peu courbé, toujours les yeux baiss vers la terre. Il n'y avoit point de grade auguel il pût aspirer lorsque Constance mourut. Cet événemen loin de renverser sa fortune, éleva encore plus hauts espérances. Julien lui donna le titre de comte. La régi larité de ses mœurs le faisoit estimer, mais son hume sombre et taciturne inspiroit de la défiance. Cependa Julien se sentoit trop de supériorité sur lui pour craindre : il le laissa en Mésopotamie à la tête d'e corps de troupes considérable. On disoit même, com nous l'avons déjà raconté, qu'il lui avoit donné ord de prendre la pourpre, s'il apprenoit que l'empere fût mort dans la guerre de Perse. En effet, sa conduite l'égard de Julien, qu'il ne secourut pas, peut faire pe ser qu'il avoit quelque intérêt à le laisser périr. Si le s est véritable, sa criminelle politique fut trompée. Jovie ne fut pas plus tôt monté sur le trône, que Procope se gea à se mettre à couvert de ses soupcons. Il s'etc répandu un faux bruit que Julien, en mourant, av désigné Procope pour son successeur. Il n'en falloit p tant pour alarmer le nouveau prince, qui venoit de fai périr un des plus braves officiers, parce que dans l'éle tion il avoit eu quelques voix en sa faveur. Proco prit donc occasion des funérailles de Julien, dont il f chargé, pour s'éloigner de la cour-et se tenir caché,



commandant d'une cohorte. Pétrone étoit tout à cou parvenu au rang de patrice, la première dignité de l'en pire après le souverain. C'étoit un homme aussi mals d'esprit que de corps, sans honneur, sans pitié, sa humanité. Le rang que tenoit Albia Dominica sa fil lui persuadoit qu'il étoit au-dessus même de l'empereu dont il traitoit les suiets comme ses esclaves. Pour a souvir son insatiable avarice, il recherchoit les dett du fisc depuis le règne d'Aurélien, faisant valoir d titres surannés et prescrits : également incapable d' conter et de rendre des raisons, il inventoit de no velles tortures; il arrachoit aux misérables ce qu'ils devoient pas; il se repaissoit de leurs larmes; on le plusieurs fois pleurer lui-même de dépit parce qu étoit forcé de renvoyer quelqu'un absous sans l'ave déponillé. On le comparoit aux Séjans, aux Cléandre aux Plautiens, et à tous ces ministres détestés que postérité compte au nombre des crimes de leurs m tres. On souffroit de grands maux, on en attendoit e core de plus grands : les nobles étoient ruinés; le pe ple et les soldats écrasés; tous gémissoient de concer et, pénétrés d'une douleur d'autant plus vive qu'elle et plus contrainte, tous adressoient en secret des vœux ciel pour être délivrés par quelque heureuse révolui d'un gouvernement si tyrannique. Les écrits out geans qu'une vengeance impuissante répandoit sous m contre l'empereur et son beau-père portèrent alors V lens à rendre un édit rigoureux contre les libelles dif matoires: il condamnoit à mort non-seulement le teurs, mais encore ceux qui oseroient publier de part écrits, ou même les garder.

Amm.ibid. Zos. l.4.

La disposition des esprits fit concevoir à Procope dessein supérieur à son génie encore plus qu'à sa stune. Il crut que le désespoir général lui rendroit saci exécuter ce que le sien lui suggéroit. N'ayant à risqu'une vie plus déplorable que la mort, il résolut

périr ou de se rendre maître de l'empire. Il se découvrit d'abord à un ennuque de la cour nommé Eugène, disgracié depuis peu, et très-capable par son ressentiment et par ses richesses de le seconder avec zèle et avec succès. Eugène lui promit de sacrifier tout pour une si noble entreprise. On voyoit alors tous les jours passer par Constantinople des troupes qui filoient vers l'intérienr de la Thrace pour garnir les bords du Danube. Deux cohortes venoient d'arriver, et devoient sjourner dans la ville pendant deux jours. Procope, qui connoissoit plusieurs de leurs officiers, les gagna par ses promesses; ils s'obligèrent par serment à le

La révolution fut rapide. Dès la nuit suivante ses Amm. ibid. partians vont saisir les magistrats dans leurs lits; ils 7.

trainent les uns dans les prisons; ils font aux autres une Zos. 1.4.

Hier. chron. prison de leur maison même. Au point du jour, le vingtldace.
huitième de septembre, Procope se rend aux bains d'A3 Soc. 1. 4, c. nastasie, où les deux cohortes étoient logées. C'étoit un Till. Valens, raste édifice qui avoit pris le nom d'une sœur de Condantin. Les conjurés, qui pendant la nuit avoient engagé dans leur complot leurs camarades et les soldats, le recoivent avec joie au milieu d'eux, et forment sa garde. Comme on ne trouvoit pas de quoi lui faire les ornemens impériaux, on l'habilla de plusieurs pièces qui lui donnoient l'air d'un empereur de théâtre. En cet état on l'éleva sur un pavois pour le montrer aux troupes. Le nouvel Auguste soutint fort mal sa dignité; pâle et tremblant comme un criminel, il remercia avec basesse les auteurs de son élévation, leur promettant plus de richesses et d'honneurs qu'il n'en auroit pu donner, supposé même qu'il fût devenu jamais paisible possesseur de l'empire.

Dans ce ridicule appareil il sortit escorté d'une garde Amm. itiel. nombreuse. Les soldats sous leurs enseignes marchoient Themist.or. en ordre de bataille; et, pour jeter l'effroi, ils frappoient Zos. 1. 4.

à grands coups de javelots leurs boucliers, qu'ils te noient élevés sur leurs têtes, afin de se mettre à couver des pierres et des tuiles dont on auroit pu les accable du haut des toits. Entre les premiers de la ville, k uns étoient déjà arrêtés; les autres, surpris de cet événe ment imprévu, se tenoient rensermés sans savoir que parti prendre. Le peuple, sortant dans les rues, ne té moignoit d'abord qu'une curiosité froide et indifférent Cependant la haine universellement répandue contr Pétrone, jointe aux charmes de la nouveauté, rendoi agréable à la plupart cette révolution subite. Les es claves, la vile populace, les bas-officiers du palais, le vieux soldats qui avoient obtenu leur congé, se joignes de gré aux rebelles, ou sont entraînés par force. Les ha bitans d'une condition plus honnête et d'un esprit plu sensé s'échappent de la ville, passent le Bosphore, e vont avec empressement se rendre au camp de Valens Procope à cheval traversoit la foule, affectant un ai affable et un sourire populaire à travers lequel on démé loit aisément ses craintes. Etant arrivé près de la sall du sénat, il monta sur le tribunal; et comme l'assemblée nombreuse dont il étoit environné, au lieu de acclamations ordinaires demenroit dans un morne silence, il se crut au dernier moment de sa vie ; un tremble ment universel le saisit, et il resta long-temps debout sans pouvoir proférer une parole. Enfin, faisant un elfort, il commenca d'une voix foible et entrecoupée parler de son alliance avec la famille des derniers empereurs. Ses partisans le tirèrent d'embarras en l'interrompant par un murmure flatteur, suivi aussitôt de acclamations confuses du peuple, qui le proclama empereur. Plus heureux qu'il n'avoit espéré, il entre dans le sénat, où, n'ayant trouvé aucun sénateur, mais une poignée de gens sans aveu, il va en diligence prendre possession du palais impérial. Il attire le peuple par toutes les amorces que les tyrans ne manquent pas de

présenter d'abord pour gagner les esprits : il promet d'abondantes largesses et la réduction des impôts. Il fait ouvrir le trésor public, les magasins, les arsenaux; il commence lui-même le pillage, et abandonne le reste à l'avidité du peuple.

Pour animer la confiance des habitans par une vaine Amm.L sc, apparence de succès, il faisoit secrètement partir de Themist.or. Constantinople des conrriers, qui, rentrant bientôt après 7 Zos. 1. 4. converts de sueur et de poussière, feignoient d'apporter des nouvelles de l'Orient, de l'Illyrie, de l'Italie, de la Gaule. Ils débitoient hardiment que Valentinien étoit mort, que tout plioit au nom du nouveau prince: et. equ'on auroit peine à croire, si la chose n'étoit attestée par un auteur contemporain. Procope se faisoit présenter publiquement des députés supposés de la Syrie, de l'Egypte, de l'Afrique, de l'Espagne, qui venoient lui offrir les hommages de ces provinces éloignées, comme si par enchantement ils eussent été tout à coup transportés des extrémités de l'empire. Il falloit paroître dupe d'un artifice si grossier, pour éviter d'être mis aux fers et jeté dans les prisons. Tout étoit plein d'émissaires et de délateurs qui observoient l'air du visage, les paroles, le silence même.

Il destitua les magistrats établis par l'empereur, et mit en leur place ses créatures. Salluste Second avoit enfin obtenu la permission de quitter la préfecture du prétoire. Nébride qui lui avoit succédé, et Césaire, préfet de Constantinople, furent enfermés dans des prisons séparées, afin qu'ils ne pussent avoir ensemble autune communication. Le tyran les força d'écrire dans les provinces tout ce qu'il voulut. Il conféra la charge de préfet de la ville à Phronème, et celle de maître des offices à Euphrase, tous deux Gaulois, tous deux fort versés dans l'étude des lettres; mais la faveur du lyran fait peu d'honneur à leur probité. Gumoaire et Agilon furent rappelés au service, qu'ils avoient quitté

et chargés du commandement des troupes. Araxe beau-père d'Agilon, obtint par ses basses flatteries et par le crédit de son gendre la dignité de préset de prétoire. Quantité d'autres achetèrent à prix d'argent les offices du palais et les gouvernemens des provinces quelques-uns en furent pourvus malgré eux : c'étoil dans toutes les fortunes un bouleversement général : on voyoit des hommes de néant s'élever de la poussière, et des personnes de la plus haute naissance tomber dans les dernières disgrâces. Le comte Jule étoit à la téte des armées de Thrace: Procope n'espéroit pas de gagner un officier si brave et si fidèle; il crafgnoit bien plutôt qu'à la première nouvelle du soulèvement il m vint rompre ses mesures. L'usurpateur l'ayant attiré à Constantinople par une lettre qu'il contraignit Nébride de lui écrire comme de la part de Valens, s'assura de sa personne. Cette fourberie le rendit sans coup férir maître de toute la Thrace, dont il tira se principales forces.

Il fit répandre de grandes sommes d'argent parmi les troupes, qui se rendoient de toutes parts dans cette province pour gagner les bords du Danube: et les ayant reunies en un corps et enivrées de magnifiques promesses, il leur fit prêter serment en son nom avec d'horribles imprécations. Afin de les attacher davantage à sa personne, il avoit pris le nom de Constantin; et portant entre ses bras la fille de Constance, âgée de trois ans, il leur présentoit les larmes aux veux ce dernier rejeton d'une famille qu'ils avoient respectée : il leur répétoit sans cesse qu'il étoit parent et héritier de Julien : il leur montroit une partie des ornemens de la dignité impériale, que Faustine, veuve de Constance, lui avoit remise. Comme il étoit important pour lui de s'emparer de l'Illyrie, parce qu'il interrompoit par ce moyen la communication entre les deux empires, et qu'il mettoit une barrière entre lui et Valentinien, il envoya à cel



en disant que Procope n'étoit que son ennemi et celuid Valens, mais que les Allemands étoient les ennemis à l'empire. Il s'en tint à cette idée; et lorsque dans la sui son frère l'eut averti des progrès de Procope, il lui lais le soin de se défendre. Il se contenta de prendre des pri cautions pour mettre à couvert l'empire d'Occident. Cai gnant que Procope ne formât quelque projet sur l'Afri que, il y envoya Néothérius, un de ses secrétaires, Ma saucion, officier de ses gardes, instinit de l'état du pay où il avoit été élevé par le comte Crétion son père, un de ses écuyers nommé Gaudence, dont il connoissi depuis long-temps la fidélité.

Valens étoit sur le point de sortir de Césarée pot c. 7. Sueton. in entrer en Cilicie lorsqu'il apprit la révolte de Procon Claud.c. 35. Il retourna aussitôt en Galatie. A mesure qu'il avançai les progrès du tyran faisoient croître ses alarmes. À l nouvelle de ce qui s'étoit passé à Constantinople, cet prit timide tomba dans le même abattement où la n volte de Scribonien avoit autrefois plongé l'emperat Claude: il ne songeoit plus qu'à déposer le diadens et il eut besoin de toute la fermeté de ses officiers pot soutenir sa foiblesse. Enfin, sur leurs remontrance, se détermina à désendre sa couronne, et fit prendre ! devans à deux légions renommées, avec ordre d'attagel l'ennemi partout où elles le rencontreroient. A leur 4 proche. Procope, arrivé depuis peu près de Nicée, 4 vança en Phrygie jusque sur le hord du fleuve Sast rius. Déjà les deux corps étoient en présence, et les ficts commençoient à voler de part et d'autre, lorsque Prom poussant son cheval entre les deux troupes, fixases regul sur un officier ennemi nommé Vitalien : et, comi s'il l'efit connu, il l'invita en langue latine à s'approcha L'étonnement que cansoit cette démarche imprévi suspendit le combat. Procope, ayant abordé Vitalia avec politesse: « Voilà donc (lui dit-il) à quoi se termis « cette antique fidélité des armées romaines! voila les





rette perte. Cyzique, capitale de l'Hellespont, étoit alors Zos. 1.4. Soz. 1.5, c. remplie de richesses. Vénustus, chargé du paiement de 14. putes les troupes de l'Orient, y avoit dès le commen-c.6. ment des troubles transporté la caisse militaire, comme lans la place la plus sûre; c'étoit d'ailleurs un des plus riches dépôts des trésors de l'empire. Deux classes nombreuses d'habitans étoient sans cesse occupées, l'une à la fabrique de la monnoie, l'autre aux ouvrages d'une célèbre manufacture pour l'habillement des soldats. La place étoit renommée dès le temps des guerres de Mithridate, tant par l'avantage de sa situation que par la force de ses murailles. Mais ce qui faisoit alors sa foiblesse, c'est qu'elle étoit défendue par Sérénien, chef d'une garnison aussi foible que son commandant. Procope la fit assiéger par terre et par mer sous la conduite du général Marcel, son parent. Les attaques n'eurent d'abord aucun succès. Les assiégeans étoient accablés d'une grêle continuelle de traits, de pierres, de javelots, qui rendoient les approches très-meurtrières. L'unique moven de prendre la ville étoit de forcer l'entrée du port : mais elle étoit fermée d'une grosse chaîne de fer, que les vaisseaux, malgré les plus violens efforts, ne purent pmais rompre. On essaya en vain de la couper à grands coups de hache. Les soldats, les officiers, épuisés de fatigue, ne demandoient qu'à lever le siége, lorsqu'un tribun, nommé Alison, obtint qu'on lui permît de faire me dernière tentative. Pour entrer dans le port il falloit tourner le dos aux murs de la ville : le tribun, ayant joint ensemble trois navires, s'en servit comme d'une plateforme pour y établir quatre rangs de soldats les uns dertière les autres : le premier rang restoit debout, et les trois autres s'inclinoient de plus en plus, en sorte que le quatrième se tenoit sur les genoux. Leurs boucliers, qu'ils rejetoient en arrière, étant carrés et exactement rapprochés par les bords, formoient un talus, sur lequel les sièches et les pierres lancées du haut des murs cou-





-même tenu lieu de mérite. Arbétion, ce politique ompu dont nous avons parlé tant de fois, ne s'étoit int encore ouvertement déclaré : aux fréquentes inviions du tyran il répondoit en s'excusant sur ses malaet sur les infirmités de sa vieillesse. Procope fit enler tous les meubles de la maison qu'Arbétion possédoit Constantinople : elle étoit remplie de trésors, fruits crimes d'une longue vie. Par cette violence il sonled contre lui un homme qui n'avoit jamais été un ami ile, mais qui fut tonjours un ennemi dangereux. Peutre lui auroit-on pardonné cette injustice exercée aux pens d'un injuste ravisseur; mais il ne ménagea perone. Sans aucun égard pour les priviléges des sénaers, il imposa sur tous les sujets des contributions exnives; il exigea dans l'espace d'un mois le tribut de ex années; et les habitans de Constantinople, qu'il sil séduits par tant de magnifiques promesses, se rent en peu de temps réduits à une extrême misère. n rechercha ceux qu'on soupçonnoit d'être attachés à mpereur. L'impie Aëtius, qui vivoit à Lesbos, fut à Re occasion en danger de perdre la vie. Il se rendit à raslantinople, où peu après il mourut de maladie. a philosophies n'avoient pas sujet de se louer de Valens; pendant Procope les accusa d'intelligence avec ce rince; et quoiqu'il prétendit lui-même aux honneurs la philosophie, et qu'il se fût décoré d'une longue sele, il les força par ses mauvais traitemens à détester

a usurpation.
La rigueur de l'hiver suspendit pour quelque temps donn.ibid.

Digitized by





Greg. Nys. néraux : Agilon, aussi perfide que Gumoaire, voyant le combat engagé, court à toute bride se jeter dans l'armé de Valens. Son exemple entraîna des bataillons entiers qui, baissant leurs enseignes, passent leurs boucliers son leurs bras, ce qui étoit un signe de désertion, et se res dent à l'empereur. Procope, abandonné, prend la fuite il gagne les bois et les montagnes voisines, suivi de deu de ses officiers, Florence et Barchalba, que la nécessite plutôt que l'inclination avoit engagés dans son parti. Il errèrent toute la nuit, toujours dans la crainte dets poursuivis et reconnus à la clarté de la lune. Enfin Pro cope, abattu de fatigue et de douleur, descend de cheva et se jette au pied d'un rocher. Là , plongé dans une tris tesse mortelle, il déploroit son infortune et la perfidit de ses officiers, lorsque ses deux compagnons, craignan de partager avec lui ses derniers malheurs, le saisissent l'attachent avec les courroies de son cheval, et, au pois du jour, l'amènent au camp et le présentent à l'empercut Ce malheureux, sans proférer une parole ni lever k veux, attendit le coup mortel qui lui trancha la têtes abattit en niême temps la rébellion. Valens, dans le pre mier accès de sa colère, fit massacrer Florence et Barchalba, dont la trahison, quoique odieuse, ne meritai pas la mort, si Procope n'étoit qu'un traître et un re belle. Ainsi périt Procope, âgé de près de quarante-u ans. Sur la foi des astrologues, il s'étoit flatté de parveni au comble de la grandeur : après sa mort, ces imposteur pour sauver l'honneur de leur science chimérique, pa blièrent qu'ils avoient entendu le comble des maux. non pas de la fortune.

Marcel, parent de Procope, commandoit la garnise de Nicée. Zosime rapporte que le tyran lui avoit mi Zos. L. 4. entre les mains un manteau de pourpre aux même conditions qu'il en avoit lui-même reçu un de Julier Dès que ce général eut appris la mort de Procope, il s tuer Sérénien, qu'il tenoit prisonnier. Ce meurtre saux

h vie à beaucoup d'innocens, que Valens, par les conrils de ce méchant homme, qu'il écontoit volontiers. n'auroit pas manqué d'immoler à une aveugle vengeance, Après cette exécution, Marcel courut à Chalcédoine, où le fit proclamer empereur par une troupe de désespérés. Il comptoit sur trois mille Goths qui venoient de passer m Asie pour secourir Procope. D'ailleurs il n'appréhenloit rien du côté de l'Illyrie, où la mort du tyran étoit more ignorée. Mais un pouvoir si foiblement appuvé ut détruit sans peine. Il n'en coûta à Valens que d'enroyer une troupe de soldats braves et hardis, qui enlerèrent Marcel comme un criminel, et le jetèrent dans m cachot. On l'en tira peu de jours après pour lui faire ndurer de cruels tourmens, et le mettre à mort avec ses pmolices.

La conduite de Valens à l'égard des partisans de Pro- Amm. ibid.

ppe est un problème historique qu'il n'est pas aisé de Themist.or. esoudre. Ammien Marcellin et Zosime font une affreuse 7.
Liban. vit. rinture des rigueurs qui furent exercées à cette occasion. et or. 14, 15. klon ces auteurs, non-seulement on fit la recherche de bus ceux qui avoient prêté du secours au rebelle, qui Moient participé à ses conseils, qui avoient eu connoisance du complot sans en donner avis, mais on n'épargna nème ni leurs parens ni leurs amis, quelque innocens p'ils fussent. On ne distingua ni l'âge ni la dignité. l'empereur prêtoit l'oreille avec empressement à cette bule de scélérats, toujours prêts à dénoncer ceux dont ls espèrent les dépouilles. On épuisa la cruauté des ourreaux. Ceux que le prince traita avec plus d'indulence furent proscrits, exilés : on vit des personnes illusres par leur massance et par leurs emplois passés réduites lvivre d'aumônes. Le sang ne cessa de couler que quand empereur et ses courtisans furent rassasiés de confiscaions et de carnage; et la victoire de Valens devint une alamité publique. D'un autre côté, Thémistius, dans in discours qu'il prononça peu de temps après, fait le

plus grand éloge de la clémence de Valens à l'égard de vaincus. Il est vrai qu'un panégyriste ne mérite guen d'en être cru sur sa parole, surtout lorsqu'il parle devant le prince, dont la présence anime la flatterie et déconcerte la vérité : mais avec Thémistius s'accorde Libanius dont l'autorité est ici d'un tout autre poids que dans le louanges qu'il prodigue à Julien. Ce sophiste ne devoit pas aimer Valens, déclaré contre sa cabale, et qu'il ac cuse même d'avoir cherché l'occasion de le faire périr Cependant, et dans l'histoire qu'il a laissée de sa propo vie, et dans deux discours composés après la mort d Valens, il lui rend ce témoignage, qu'il épargna les ami du tyran, et qu'il ne marqua aucun ressentiment contr la ville de Constantinople, quoique cette ville, avan outragé le prince par des écrits et par des décrets iniv rieux, ne dût s'attendre qu'à des châtimens. Il attribo même la mort de son disciple Andronic à tout autre qu'i l'empereur.

Liban. vit. et or. 28.

Andronic, gouverneur de Phénicie, s'étoit rendu re commandable par son désintéressement, par sa douceur par sa justice. Lié d'amitié avec Procope, le tyran l'avoi appelé auprès de lui, et lui avoit confié le gouvernemen de la Bithynie, et ensuite de la Thrace. Quoiqu'il ne s'êt qu'à regret dans un parti dont il prévoyoit la ruin prochaine, il servit fidèlement Procope, et, dans so désastre, il crut indigne de lui de trahir un ami mal heureux. Il ne voulut pas même se soustfaire par la fuit à la vengeance du vainqueur, qui auroit été, dit Libanius, assez généreux pour lui pardonner, si le courtisa Hiérius, animé contre Andronic par une ancienne in mitlé, n'eût sollicité son supplicé.

Amm. 1. 26, Ce qui peut encore beaucoup adoucir les couleurs dot Ammien Marcellin s'est étudié à peindre en général le cruautés de Valens, c'est que cet historien, amateur de détails, ne désigne en particulier aucun de ceux que furent les victimes de cette prétendue inhumanité. Il m

cite que trois rebelles, qui étoient en effet les plus coupables; mais ces trois exemples prouvent plutôt la clémence que la cruauté de Valens. Araxe, préfet du prétoire, obtint grâce de la vie à la prière de son gendre Agilon; il sut seulement relégué dans une île, d'où il revint même bientôt après. Valens envoya à Valentinien Euphrase, maître des offices, et Phronème, préfet de Constantinople, pour décider de leur sort. Euphrase obtint le pardon; Phronème fut exilé dans la Chersonèse: et la différence de traitement dans deux causes pareilles doit être attribuée, selon Ammien Marcellin, à l'amitié dont Julien avoit honoré Phronème. Cet historien, toujours zélé pour la gloire de Julien, dont il avoit fait son héros, et mécontent de Valentinien et de Valens, qui le laissèrent sans emploi, suppose que ces deux empereurs haïssoient ce prince parce qu'ils ne pouvoient l'égaler, et qu'ils poursuivirent sa mémoire dans la personne de ses amis. aussi-bien que dans ses établissemens, qu'ils prenoient à tâche d'abolir.

Valens avoit juré qu'il détruiroit les murs de Chalcé- Themist. or. doine. Ils étoient de la plus belle structure, bâtis de larges 11, 6, c. pierres carrées. Il donna ordre de les démolir. Cependant 8. il se laissa sléchir aux prières des députés de Constanti- 9.

Zon. t. 2. nople, de Nicomédie et de Nicée. Mais, pour ne pas p. 32. manquer à son serment, il y fit faire plusieurs breches Cedren.t. 1, p. 510. qu'on referma de blocage. Les pierres de ces démolitions, transportées à Constantinople, servirent à la construction des thermes de Carose. Valens leur, donna ce nom, qui étoit celui d'une de ses filles. Il fit aussi bâtir un aqueduc qui, réunissant plusieurs sources de la Thrace, conduisoit à Constantinople une grande quantité d'eau. Le bruit se répandit, sans doute après la mort de Valens, que sur une des pierres tirées des murs de Chalcédoine s'étoit trouvée une inscription qui annonçoit d'avance, en termes clairs, l'invasion des Goths et la fin tragique de Valens.

· Digitized by Google

Avant la défaite de Procope, Equitius, voyant que Plun. l. A. c. tout l'effort de la guerre se portoit du côté de l'Orient, Suid. in entra dans la Thrace par le défilé de Sucques, et alla Suid. in Δάλαι πόλις. mettre le siège devant Philippopolis. Cette ville, nommée d'abord Eumolpiade, réparée ensuite et agrandie par Philippe, père d'Alexandre, avoit reçu de ce prince le nom de Ponéropolis, c'est-à-dire la ville des méchans, parce qu'il avoit ramassé pour la peupler tou les vagabonds et les scélérats de ses états. Elle unitu bientôt ce nom peu honorable pour prendre celui d son restaurateur. On la nommoit aussi Trimontium à cause des trois montagnes sur lesquelles elle étoit bâtie. Elle subsiste encore aujourd'hui sous le nom de Phi lippopoli. C'étoit une place importante qui pouvoit fermer le passage à Equitius, dont le dessein étoit de traverser la Thrace pour marcher au secours de Valens Elle soutint le siège, et ne se rendit qu'à la vue de la tête de Procope, que Valens envoyoit à son fren dans la Gaule. Equitius, naturellement dur et impitoyable, traita les habitans avec beaucoup de rigueur.

Amm. l. 27, c. 1,2 Zos. l. h. Alsat. illust. p. 415, 416.

Valentinien reçut la tête de Procope lorsqu'il venoit de remporter, par la valeur de Jovin son général, trois victoires sur les Allemands. Cette nation que Julien avoit tant de fois vaincue, ayant rétabli ses force pendant une paix de quatre années, envoya dès le mois de janvier plusieurs corps de troupes qui passèrent le Rhin sur les glaces, et se répandirent dans le pays, où ils firent beaucoup de ravage. Charietton, dont nou avons raconté les aventures, commandoit alors dans le deux Germanies avec le titre de comte. Il rassembla se meilleures troupes, et se joignit au comte Sévérien, qui étoit en quartier à Châlons-sur-Marne avec deux cohortes. S'étant réunis, ils marchèrent en diligence et, après avoir passé un ruisseau sur un pont, ils aperçurent l'ennemi qui, sans leur laisser le temps de se

nettre en bataille, fondit sur eux avec tant de violence, pue les Romains, culbutés dans le ruisseau, se débankèrent et prirent la fuite. Sévérien, vieillard sans force, int abattu de cheval, et tué par un cavalier ennemi. Charietton perdit aussi la vie pendant qu'il s'efforçoit, et par ses reproches et par son exemple, d'arrêter d'une part les fuyards, de l'autre la fougue des vainqueurs. Les Allemands enlevèrent l'enseigne des Bataves, et emportèrent dans leur camp, en exprimant leur joie par des danses et des chants de victoires. C'étoit pour ux un glorieux exploit, et dans les batailles suivantes la portèrent cette enseigne comme un trophée, jusqu'à re qu'on l'eût arrachée de leurs mains.

L'empereur, qui s'étoit avancé jusqu'à Reims, n'eut as plus tôt appris cette fâcheuse nouvelle, qu'il se renlit au lieu du combat. Ayant rallié ses soldats dispersés, l s'informa avec soin du détail de l'action. Il reconnut me la cohorte des Bataves avoit été la première à fuir. l ordonna aussitôt à toute l'armée de prendre les rmes; et, l'ayant assemblée dans une plaine voisine, près avoir déchargé sa colère sur les Bataves par des eproches sanglans, il leur commanda de mettre les rmes bas; il les déclara esclaves, et permit à quionque voudroit de les acheter et de les transporter où l jugeroit à propos. Les Bataves, consternés et couverts l'opprobres, restoient immobiles. Alors toute l'armée e prosterne aux pieds de l'empereur; elle le supplie le ne pas éterniser par cet affront la mémoire de leur Maite. Tous les soldats protestent pour eux et pour les Balaves qu'ils sont prêts à laver leur honte dans e sang des ennemis. Valentinien se laissa fléchir, et, a sommant de leur parole, il mit à leur tête Jovin, gérial de la cavalerie, avec ordre d'aller chercher les Memands, qui s'étoient divisés en trois corps séparés on de l'autre.

Jovin n'avoit pas moins de circonspection et de pru-

dence que de bravoure et d'activité. Marchant en ord de bataille, toujours attentif à couvrir ses flancs, da la crainte de quelque embuscade, il arriva près de Sci ponne. Ce n'est maintenant qu'un hameau, nome Charpeigne, à une lieue au-dessus de Pont-à-Mousse Il y suprit les ennemis, qui n'eurent pas le temps de mettre en défense, et, par une attaque prompte et goureuse, il détruisit entièrement ce corps de troup Profitant du premier succès, il s'avança vers un aul corps, qui, après avoir pillé les villages voisins, car poit près de la Moselle. S'en étant approché au travi d'un vallon couvert de bois, il trouva les Alleman dispersés sur les bords du fleuve ; les uns se baignoies les autres peignoient leur longue chevelure, et trava loient à lui donner, selon leur coutume, une coule rousse et ardente; la plupart s'amusoient à boire e semble. Il fait à l'instant sonner la charge; et tan que les ennemis, poussant des cris menacans, courent leurs armes, et s'empressent de former leurs bataillot il fond sur eux et les taille en pièces. Il ne s'en sau qu'un petit nombre à la faveur des défilés et des ford Ces deux corps étant entièrement défaits, il en rest un troisième beaucoup plus nombreux, qui, ayant p nétré plus avant dans le pays, étoit campé près de Ch lons-sur-Marne. Jovin, pour achever sa victoin marche promptement de ce côté-là, et trouve les e nemis bien préparés à le recevoir. S'étant campé avai tageusement, il fait reposer ses soldats. Dès que le jo paroît, il range son armée en bataille. Elle étoit inf rieure en nombre; mais le général sut, par la disp sition de ses troupes, masquer ce désavantage. Au sign donné les deux armées s'ébranlent. Les Allemands p rurent d'abord effrayés à la vue des enseignes de le nation, qu'ils apercevoient dans l'armée romaine; s'arrêtèrent: mais bientôt le désir de vengeance les et flammant d'un nouveau courage, ils en vinrent at

mains. On se battit tout le jour. La victoire n'auroit pas été si long-temps disputée sans la lâcheté du commandant des troupes légères, nommé Balchobaude, officier aussi fanfaron hors de l'action que poltron dans l'action même. Dans le fort du combat, il se retira avec sa troupe. Un si mauvais exemple pouvoit rendre cette journée funeste à l'empire; mais les autres corps continuèrent à combattre avec tant de valeur, qu'ils tuèrent aux ennemis six mille hommes, et en blessèrent quatre mille; ils en eurent de leur côté douze cents de tués et deux cents de blessés.

La nuit fit cesser le carnage. Les vainqueurs avant pris du repos, Jovin les fit sortir du camp aux approches du jour. Voyant que les barbares s'étoient retirés à la faveur des téfièbres, il se mit à leur poursuite. lis avoient pris trop d'avance, et quelque diligence qu'il fit, il ne put les atteindre. Comme il revenoit sur ses pas, il apprit qu'une cohorte, qu'il avoit détachée pour aller piller le camp des Allemands, v avoit surpris le roi de cette nation peu accompagné, et que, s'en étant saisi, elle l'avoit pendu à un gibet. Indigné contre le tribun, il alloit le condamner à mort, si cet officier n'eût été disculpé par les soldats mêmes, qui protestèrent que c'étoit sans ordre et par un emportement militaire qu'ils avoient usé de cette vengrance. Jovin, après tant de glorieux succès, revint à Paris, où l'empereur étoit déjà retourné. Valentinien alla au-devant de lui, et le nomma consul pour l'année suivante. Il y eut encore pendant celle-ci, contre divers partis d'Allemands, plusieurs actions moins considérables, et que l'histoire n'a jugé dignes d'aucun détail. Cette campagne fit respecter à ces barbares les limites de l'empire, et mit la Gaule à couvert de leurs incursions. L'empereur passa l'hiver à Reims, pour être plus à portée de veiller à la sûreté de la fronlière











te la seule église qu'ils possédoient dans l'enceinte de flome, ils continuèrent de s'assembler en particulier hors de la ville. En l'année 371 Valentinien permit i Ursin de sortir de son exil, et de se retirer où il voulioit, pourvu qu'il se tînt éloigné de Rome à la disance de cent milles. Cet esprit brouillon profita encore le cette indulgence pour se joindre aux ariens et exciter le nouveaux troubles, qui ne furent tout-à-fait étouffés pien 381, après le concile d'Aquilée. Gratien, sur la emontrance du concile, bannit Ursin à perpétuité. Le spe Damase n'avoit point pris de part aux violences pe le zèle outré de ses défenseurs leur avoit fait competire. Ce fint un prélat aussi illustre par ses vertus que ar sa doctrine; et sa mémoire est en vénération dans Eglise, qui l'a mis au nombre des saints.



Digitized by Google







## MISTOIRE DU BAS-EMPIRE.

conjure, une affection constante pour ce jeune prince. que je confie à votre fidélité, et qui va croître à l'ombre de vos lauriers. » Les acclamations se renouvelèrent : on accabloit de louauges les deux empereurs. Les grâces du jeune prince, la vivacité qui brilloit dans ses yenx, attiroient tous les regards. Il méritoit les éloges que lui woit donnés son père, et il auroit égalé les empereurs les plus accomplis, s'il eût vécu plus long-temps, et si sa verfu eût pu acquérir assez de maturité et de force pour n'être pas obscurcie par les vices de ses courtisans. Valentinien lui conféra le titre d'Auguste, sans l'avoir fait passer, selon la contume, par le degré de César. Il en avoit usé de même à l'égard de son frère Valons. L. Verns étoit le seul jusqu'alors qui , sans avoir été César, eut été élevé au rang d'Auguste.

Dans cette brillante proclamation, Eupraxe de Césarie en Mauritanie, employé pour lors dans le secrétariat de la cour, eut l'avantage de signaler son zèle. Il fut le premier à s'écrier : Gratien mérite cet hanneur ; il promet de ressembler à son airal et a son père. Ces paroles lui procurérent la questure, diguite beaucoup plus éminonte alors qu'elle n'avoit été du temps de la république, qui renfermoit une partie des fonctions attribuées Paroni nous au chancelier de France: Eupraxe n'étoit ependant rien moins que flatteur. Il laissa au contraire grands exemples d'une franchise inalterable. Plein de roiture, attaché inviolablement aux devoirs de sa di-Pulé, il fut aussi incorruptible que les lois, qui parlent loujours le même langage , malgre la diversité des perones; et ni l'autorité, ni les menaces d'un prince boln, et qu'il étoit dangereux d'irriter, ne lui firent mais trahir les intérêts de la vérité et de la justice.

L'empereur étoit en chemin pour se rendre à Trèves dun briqu'il apprit que les barbares qui habitoient la partie 6,5. plentrionale de la Grande-Bretagne étoient sortis de l'acat. urs limites, qu'ils portoient partout le fer et le feu, symm, le 10,

Digitized by

HISTOIRE DU BAS-EMPIRE.

consularu Honorii

Claud. in qu'ils avoient tué le comte Nectaride, qui commande sur la côte maritime, et surpris dans une embuscade général Fullofaude. Il fit sur-le-champ partir Sesèn comte des domestiques ; mais l'ayant presque aussil rappelé, il y envoya Jovin, qui manda à l'empereur m le peril étoit plus grand qu'il ne pensoit , et que la pri vince étoit perdue, si l'on n'y faisoit passer au plus ! une nombreuse armée. Toutes les nouvelles qui venoir de cette ile confirmoient ce rapport. Pour remédie ces désordres, Valentinien jeta les yeux sur un offici déjà connu par ses services. Il s'appeloit Théodose, E pagnol de naissance et d'une famille illustre. Sa vale jointe à une longue expérience , étoit encore relevée p sa bonne mine, par une éloquence vive et militaire, par une noble modestie. Des qu'il eut la commissi de l'empereur, il se vit à la tête d'une brave jeune qui s'empressoit à servir sous ses ordres. L'activité et une des qualités de Théodose. Il arrive à Boulogue passe sans danger a Rutupies, le port le plus prod dans la Grande-Bretagne. Quatre cohortes des plus r nommées y abordent à sa suite : c'étoient les Batave les Hérules, les Joviens, et ceux qu'on appeloit les l'a queurs. Il marche aussitôt vers Londres, ville aucient et des-lors capitale du pays. Comme il avoit divise armée en plusieurs corps séparés, il rencontra en di min diverses troupes d'ennemis qui ravageoient la ca pagne et emmenoient avec eux grand nombre d'homm el de bestiaux. Il tombe sur cux , les met en fail enlève leur butin, et le rend aux habitans, qui lui abandonnent volontiers une partie pour récompen la bravoure de ses soldats. Il entre ensuite comme triomphe dans Londres. Cette ville , auparavant remp d'alarme, et qui ne s'attendoit pas à un secour prompt et si efficace, reçut avec joie son libératus Théodose s'y instruisit de l'état de la province: il app que les Pictes, qui se divisoient en deux peuples, les

Digitized by GOOGLE

lédoniens et les Vecturions s'étoient joints aux Ecossois, venus d'Hibernie, et aux Attacottes, autres nations trèsbelliqueuses; et que tous ces barbares, dispersés par pelotons, embrassoient dans leurs ravages une grande étendue de pays. Théodose sentoit tout l'avantage que des troupes réglées avoient sur des brigands indisciplinés; mais il n'étoit pas question de bataille rangée : pour venir à bout de joindre et de battre ces ennemis. il lui falloit partager son armée en un grand nombre de petits corps qui se répandissent au loin ; et il avoit besoin de beaucoup de troupes. Il fit publier une amnistie en faveur des déserteurs qui reviendroient à leur drapeau, et rappela les vieux soldats qui, ayant eu leur congé, s'étoient dispersés dans le pays. En même temps, pour l'aider dans cette expédition, il demanda à l'empereur Dulcitius, officier d'une capacité reconnue; et pour assurer ensuite le repos de la province par un sage gouvernement, il pria qu'on lui envoyât Civilis en qualité de vicaire des préfets. C'étoit un homme d'un caractère vif et ardent, mais plein de droiture et de justice. Après avoir pris de prudentes précautions, il partit de Londres avec une armée considérablement augmentée. et vint à bout de délivrer le pays, prévenant partout les ennemis, leur dressant des embuscades à tous les passages, les enveloppant, et taillant en pièces leurs partis les uns après les autres. Ce qui assuroit le plus ses succès, c'est qu'étant infatigable, il se trouvoit partout, payant lui-même de sa personne, et que dans toutes les opérations militaires il ne commandoit rien dont il ne donnât l'exemple. Ayant donc rechassé les barbares dans leurs forêts et leurs montagnes, il rétablit les villes et les forteresses; il garnit de troupes les frontières, et rendit à ce pays désolé par tant de ravages une tranquillité durable. La Grande-Bretagne étoit divisée en quatre provinces: des pays reconquis sur les barbares il en forma une cinquième; et pour honorer la famille de l'empereur, il lui donna le nom de Valentia. C'ex l'Ecosse méridionale : elle fut ensuite gouvernée par un consulaire.

Amm. l. 28, c. 5. Zos. l. 4.

Le cours de cette expédition fut traversé par une conspiration qui auroit déconcerté tous les projets d'un capitaine moins actif et moins prudent. Un Pannonien nommé Valentin, beau-frère de Maximin, que nous verrons bientôt vicaire de Rome et préfet du prétoire, avoit été condamné pour crime et relégné dans la Grande-Bretagne. Cet homme superbe et turbulent résolut de s'emparer de la province et d'y prendre le titre d'empereur. Il étoit surtout animé contre Théodose, qu'il croyoit le seul capable de faire échouer ses perpicieux desseins. Il avoit déjà gagné les autres exilés, et un assez grand nombre de soldats, lorsque Théodose en fut averti. Ce général, prompt et intrépide, s'étant aussitôt saisi de Valentin et de ses plus zélés partisans, les livra entre les mains de Dulcitius pour les faire mourir. Mais par un trait de prudence il défendit de les appliquer à la question, de crainte de donner l'alarme aux autres coniurés, et de faire éclater le complot, que le supplice des chefs ne manqueroit pas d'étouffer. On avoit établi depuis long-temps dans la Grande-Bretagne, ainsi que dans le reste de l'empire, des stationnaires chargés de veiller sur les monvemens des barbares, et d'en avertir les généraux romains. Ils furent convaincus d'avoir, pat une trahison criminelle, servi d'espions aux ennemis, qui leur faisoient part de leur butin. Théodose chassa tous ces surveillans perfides, et laissa aux habitans le soin d'informer eux-mêmes les commandans des sujets de leurs alarmes.

Amm. ibid. Après avoir réprimé les incursions des barbares qui et l. 27, c. 8. ravageoient l'extérieur de la Grande-Bretagne, il voulut consulatu en mettre les côtes en sûreté contre les courses des ibi Barth. Es Saxons. Cette nation avoit originairement habité le pays Parat. Pa- qu'on nomme aujourd'hui la Holsace, et une partie du neg. c. 5.





Inexorable sur des objets qui méritoient plus d'indul- Amm. 1.27. gence, il fit brûler vif pour des fautes légères Dioclès, c. 8. ncien trésorier général de l'Illyrie. Il condamna au Zos. 1. 4. Hieron. ep. même supplice ceux qui, par une lâcheté devenue pour 49-Sulp, Sever. brs assez ordinaire, se coupoient les doigts pour se sous-dial. 2, c.6. traire à la milice. Etant en Gaule, il fit désendre l'en-Zon. t. 1, trée de son palais à saint Martin, que le seul motif de Cod. Theod. tharité y conduisoit pour intercéder en faveur des l. 7, tit. 15, leg. 4, 5, l. 9, malheureux. L'innocence même fut plus d'une fois la tit. 40, leg. ndime de ses emportemens. Un certain Diodore, qui Lib. 13, tit. woit été agent du prince, étant en procès avec un 10, leg. 5. comparoître devant le vicaire Iltalie. Le comte partit pour la cour, et se plaignit au Fince de cette audace. Sur cette plainte, l'empereur, uns autre examen, condamna à la mort et Diodore et rois sergens qui s'étoient chargés de la signification. L'arrêt fut exécuté à Milan. Les chrétiens honorèrent leur mémoire ; et le lieu où ils furent enterrés fut aprele le sépulcre des innocens. Quelque temps après, un Pannonien nommé Maxence, qui étoit apparemment n saveur auprès du prince, sut condamné dans une faire dans laquelle trois villes étoient intéressées. Le juge hargea les décurions de ces villes d'exécuter promptement la sentence. Valentinien, l'ayant appris, entra dans me violente colère; il ordonna qu'on fit mourir ces écurions: et rien ne les auroit sauvés sans la noble ardiesse du questeur Eupraxe : Arrêtez, prince, lui lit-il; écoutez un moment votre bonté naturelle : songez ru les chrétiens honorent en qualité de martyrs ceux The vous condamnez à la mort comme criminels. Florence, préfet du prétoire de la Gaule, imita dans une tutre rencontre cette généreuse liberté, aussi salutaire ux princes qu'à leurs sujets. L'empereur, irrité contre plusieurs villes pour une faute digne de pardon, commanda qu'on fit mourir dans chacune trois décurions. El que fera-t-on, lui dit Florence, s'il ne se s'en trouve



fint rependant ime loi pour moderer dans la Gaule dureté des impositions; elle doquoit à ceux qui se tro voient trop chargés le temps de porter leurs plaintes a inges des lieux, et de leur demander une taxation plu conforme à l'état de leur fortune.

Il étoit inntile aux accusés de s'adresser à l'empereu pour obtenir des juges équitables ; rualgré les plus juste motifs de recusation, il ne manquoit pas de les res voyer devant leur juge ordinaire, quoique celui-cill leur ennemi personnel. Jamais il ne sut adoucir les pu nitions, jamais il n'accorda de grâce à ceux qui étoir condamnés. C'étoit devant lui presqu'une même cho d'être accusé et d'être coupable. Les tortures qu'il en ployoit pour avérer les crimes égaloient la rigueur de supplices. Il répétoit sans cesse que la sévérité est l'ade la juxilire, et que la justice doit être l'aime de la puis sance sonveraine. Il ne choisissoit pas de dessein prendite des hommes cruels et inhumains pour gouverne les provinces ; mais, forsqu'il avoit mis en place dus ficiers de ce caractère, loin de les contenir , il les ani moit par des loranges, il les exhortoit par ses lettre punir rigoureusement les moindres fautes. Ces fune encouragemens durent coûter la vie à plusieurs inme

Digitized by GOOGLE



## HISTOIRE DU BAS-EMPIRE.

sons Saint Jérôme raconte fort au long l'histoire d'une pome de Verceil, faussement accusée d'adultère, qui, ant été condamnée à mort, et frappée plusieurs fois a coup mortel, ne fut sauvée que par un miracle. Il woit cependant qu'il ent quelques égards pour les séateurs de Rome. Ils étoient soumis à la juridiction du refet de la ville. Valentinien se réserva par une loi la mnoissance de leurs causes en matière criminelle.

Cette loi est adressée à Prétextat, préfet de Rome, Anna, La-n étoit bien capable de l'avoir inspirée au prince, l'ads, a soqu'elle tendit à la diminution des droits de sa [and Thond. orge. Ge magistrat, auquel on ne peut reprocher que ( ) 5 a zèle pour le paganisme, ne donnoit à Valentinien Heischreit. le des conseils de clémence. Il sut lui-même, dans c. 830 mercice de sa préfecture, trouver ce juste tempéraent de donceur et de fermeté qui concilie l'amour et crainte dans le cœur des inférieurs. Son auforité réblit dans la ville le calme que le schisme d'Ursin avoit onblé. Son attention vigilante pour la sureté publique manifesta par plusieurs règlemens utiles. Il fit abattre ras les balcons en saillie, qui s'étoient multipliés a ome, au mépris de l'ancienne police. Il ordonna de sser un espace libre entre les maisons des particuliers les murs des temples et des églises, pour empêcher communication des incendies. Suivant une loi anone tous les édifices publics devoient être isolés. is cette loi étoit oubliee. Il fit établir dans tous les artiers de Rome de nouveaux étalons pour fixer les ids et les mesures, et contenir la mauvaise foi des rchands. Dans les jugemens il ne fit jamais rien en e de plaire, et il plut a tous les citoyens. Un rapporte e cette année ou vit dans l'Artois des flocons de laine nber avec l'eau de la pluie. Je ne sais quelle foi l'on t ajouter à ce phénomène.

Pandis que Valentinien défendoit avec succès l'Occi- fing un un it contre les barbares, son frère Valens, devenu, par Hier, cheon.

Digitized by GOO



HISTOIRE DU BAS-EMPIRE.

Oros.1.7, c. la mort de Procope, paisible possesseur de l'Orien, Soc. 1. 4, c. allumoit deux guerres funestes , l'une contre les Gol 1, 6, 6, 11. l'antre contre les catholiques. C'étoit le caractère Sec. 1. 6, c., par la séduction des femmes. Albia Dominica, pr cupée de cette erreur, n'ent pas de peine à la com niquer à son mari : et lorsque , se préparant à man contre les Goths, il voulut par une sage précani recevoir le baptême, elle l'engagea à se faire bapti par Eudoxe, évêque de Constantinople et chef du p hérétique. Dans cette sainte cérémonie, ce prélat posteur abusa de l'autorité du moment pour joi aux vœux sacrés du christianisme un serment impo il engagea Valens à jurer qu'il demeureroit irren blement attaché à la doctrine d'Arius, et qu'il ploieroit tonte sa puissance contre ceux qui y sen opposés. Valens ne fut que trop fidèle à ce funeste gagement. L'arianisme étoit alors dans un état de co Les demi-ariens, rebutés de l'insolence des anon qui les persécutoient, avoient fait des démarches ét tantes auprès du pape Libere , lorsqu'il vivoit ener ils avoient accédé à la doctrine de Nicée. L'église d'0 cident leur avoit ouvert les bras avec joie; et, Orient même, dans un concile tenu à Tyane, ils avonent indiqué un second à Tarse, où ils devoient deux mois se rendre de toutes parts pour consont l'ouvrage de la rénnion par un acte authentique. L doxe, alarmé de ce dessein, communiqua ses crainte Valens. L'empereur défendit aux évêques de s'assemble a Tarse. Il confondit d'abord dans une proscription nerale les catholiques, les demi-ariens et les novalis anssi opposes aux dogmes d'Arius que les catholique Mais les novatiens se mirent bientôt à couvert par erédit d'un de leurs prêtres nommé Marcien, que Valo avoit place auprès de ses filles Anastasie et Carose, por leur enseigner les belles-lettres.

Digitized by Google

L'empereur avoit envoyé dans les provinces des Soc. 1.4, c. ordres précis de chasser tous les évêques qui, ayant 12. de bannis sous le règne de Constance, étoient rentrés 12. m possession de leurs églises sous celui de Julien. Ces 49.

Wita Ath.

ordres contenoient de terribles menaces contre les offiapud Phot.
ciers, les soldats, les habitans des lieux où ils ne seroient Vita Ath. in
edit. bened.

pas exécutés. Depuis quarante ans qu'Athanase remPagi apud
plissoit le siége d'Alexandrie, il avoit eu l'honneur
370. detre toujours la première victime que les ennemis de l'Eglise sacrifioient à leur fureur : et les coups portés act illustre prélat étoient devenus le signal de la perzeution générale. Tatien, préset d'Egypte, entra dans Alexandrie, et y fit publier un édit contre les orthodoxes. Les fidèles, déterminés à tout souffrir eux-mêmes, prirent l'alarme pour leur évêque'; ils représentèrent qu'Athanase n'étoit pas dans le cas exprimé par les ordres de l'empereur, puisque Julien, loin de le rétablir, l'avoit chassé de nouveau. Tatien, ne se rendant pas à ces raisons, le peuple se disposoit à la défense; on étoit à la veille d'une sanglante sédition. Le préfet suspendit cet orage en demandant le temps d'instruire l'empereur et de recevoir de nouveaux ordres. Les esprits étant un peu apaisés, Athanase, trop éclairé pour me pas pénétrer les intentions du préfet, et ne voulant ps être une occasion de désordre, sortit secrètement de la ville, et se déroba également à ses ennemis et à ramis. Tatien, qui n'avoit cherché qu'à amuser les Alexandrins, voulut aussi profiter de ce calme pour exétuter sa commission. Il se transporta pendant une nuit avec une nombreuse escorte à la maison de l'évêque; mais il ne l'y trouva plus. Athanase s'étoit renfermé hors de la ville, dans le tombeau de son père, où il se lint caché pendant quatre mois. Les tombeaux, surtout en Egypte, étoient alors des bâtimens assez étendus pour y loger. Cette évasion causoit autant d'alarme aux ennemis d'Athanase qu'à son troupeau. Valens



craignoit que son frère, comme avoit fait autei Constant, ne pril en main la défense de ce prélat repecté de tout l'empire. Eudoxe et sa cabale n'appréndoit pas moins qu'un génie si fécond en ressource evint à bout de se métager à la cour de Valens la môn faveur qu'il avoit quelquefois trouvée auprès de Catance. Cette crainte prévalut sur lenr haine; ils foules premiers à solliciter son retour. Valens envoya môn de le rétablir dans son église, où ce généreux alhait signalé par lant de condiats, cinq fois banni et cinque rappelé, loujours persecuté avec l'Eglise et triomphes avec elle, demeura paisible pendant les six deruiers nées de sa vie.

La persécution de Valens déchiroit le sein de l'Este sans mellre l'empire en danger. Mais la guerre m commença cette aumée contre les Goths attira, par enchaînement de causes dépendantes les unes des tres, la ruine de la puissance romaine en Occident.la Goths, quelquefois vainqueurs, souvent vaincus, m fournissant toujours à de nouvelles guerres par leur nondrable multitude, avoient pendant six-vington exercé les armes romaines. Dominés depuis trenleses ans par Constantin, tranquilles sous le règne de Costance, ils entretenoient avec les Romains un libreco merce par le Danube. Plusieurs d'entre eux s'éloidévoués au service des empercurs , et étoient parmi aux principales dignités de la cour et de l'armée. Com c'est iei que commencent les grands événement changerent la face de l'empire, il est à propos de do une îdec plus claire de leur origine et de leurs propo autant qu'il est possible de percer les ténèbres dont b première histoire est enveloppée.

Januarit, de Lorigine des Golls se perd, comme celle de tamrels gra, les nations celèbres, dans la muit de l'antiquité. Les brandiales migrations et leurs conquêtes sont cause que les auxpres de lell, auteurs les ont confondus avec les Scythes, les Sarmate

Digitized by Google

les Grecs et les Daces. Eutre les modernes, les plus ha-Cluv. ant. Germ. 1. 3, biles critiques se partagent à leur sujet en deux senti-c. 34, 46. mens. Suivant les uns, ils sont nés dans la Germanie, Grot. in pro-leg, ad hist. st ce sont ceux que Tacite appelle Gothons, qui habi-goth. wient le territoire de Dantzic, aux embouchures de la Vistule. Selon une autre opinion, plus généralement reque, et qui me paroît mieux fondée, cet établissement se fut que leur seconde habitation. Plus de trois cents aux avant l'ère chrétienne, ils étoient sortis de la Scandinavie, cette grande péninsule qu'on a crue être une île isque dans le sixième siècle, et que les anciens ont applée la source et la pépinière des nations. On voit encore à trace de leur origine dans la Suède, dont une grande province a conservé le nom de Gothie. Ils s'emparèrent d'abord de l'île de Rugen, et de la côte méridionale et orientale de la mer Baltique jusque dans l'Estonie. Les Ruges, les Vandales, les Lombards, les Hérules n'étoient que diverses peuplades des Goths qui se séparèrent du pros de la nation, et se firent en Germanie des établisemens particuliers. Ceux qui conservèrent le nom de Goths quittèrent, au commencement du second siècle, les bords de la Vistule; et, ayant traversé les vastes plaines de la Sarmatie, ils se fixèrent sur les hords des Palus-Méotides. Une partie d'entre eux, refusant de suivre leurs compatriotes; demeurèrent à l'occident de h Vistule: on les nomma Gépides, mot qui, dans leur langue, signifioit paresseux. Ces Gépides, quelque temps après, vers le temps de Claude le Gothique, après avoir vaincu les Bourguignons, s'avancèrent sur les bords du Danube, où ils commencèrent à inquiéter les Romains.

Des Palus-Méotides les Goths envoyèrent divers essains dans le pays des anciens Gètes, vers les embouchures du Danube, et ils anéantirent peu à peu cette nation. Ils remportèrent de grandes victoires sur les Vandales, les Marcomans et les Quades. Ils commencèrent à se rendre redoutables à l'empire sous le règne de

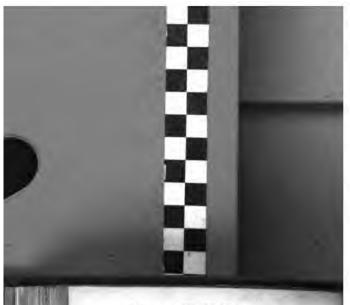

988 HISTOIRE DU BAS-EMPIRE.

Caracalla, réduisirent les Romains à leur payer pensions considérables pour acheter la paix avec e Ils la rompirent toutes les fois qu'ils crurent trom plus d'avantage dans la guerre. Souvent on les vitpas le Danube, et mettre à seu et à sang la Mossie et Thrace. Ils battirent et tuèrent l'empereur Dèce Tre bonien Galle leur paya tribut. Sous Valérien et sous G lien ils portèrent le ravage jusqu'en Asie, où ils entrrent par le détroit de l'Hellespont, après avoir p l'Illyrie, la Macédoine et la Grèce. Ils brûlèrent lette ple d'Ephèse, ruinèrent Chalcédoine, pénétrèrent ju qu'en Cappadoce; et dans leur retour, cette nation bet bare, nee pour la destruction des monumens antique ainsi que des empires, renversa, en passant, Troir Ilion, qui se relevoient de leurs ruines. Ils forent bath à leur tour par Claude, par Aurélien, par Tacite. Prob les força à la soumission par la terreur de ses am Leur puissance étoit deja rétablie sous Dioclétien servirent fidèlement Galère dans la guerre contre Perses. Ils étoient devenus comme nécessaires aux a mées romaines, et nulle expédition ne se fit alors leur secours. Constautin employa leur valeur con Licinius: ils s'engagerent avec lui, par un traité, à for nir aux Romains quarante mille hommes toutes les la qu'ils en seroient requis. Ce traité, souvent interrong par les guerres qui survinrent entre eux et l'empir etoit toujours renouvelé au rétablissement de la par il subsista jusque sons Justinien; et ces troupesauliaires étoient nommées les confédérés, pour faire o noître que ce n'étoit pas à titre de sujets, mais d'alle et d'anns qu'ils suivoient les armées romaines,

Free de let . Ce peuple, né pour la guerre, n'étoit curieux que combit. L'e helles armes. Ils se servoient de piques, de javelots, de source de l'échet eu fleches, d'épies et de massues. Ils combattoient à pour let . L'e de de le cheval , mais plutôt à cheval. Leurs divertissement le le l'échet. Le consistoient a se disputer le prix de l'adresse et de le l'éche.

Digitized by Google



HISTOIRE DU BAS-EMPIRE.

289

force dans le maniement des armes. Ils étoient hardis et Grot. in millans, mais avec prudence; constans et infatigables leg. ad historial political de la constant lans leurs entreprises ; d'un esprit pénétrant et subtil. Leur extérieur n'avoit rien de rude ni de l'arouche : c'éaient de grands corps, bien proportionnés, avec une bevelure blonde, un teint blanc et une physionomie gréable. Les lois de ces peuples septentrionaux n'étoient point, comme les lois romaines, chargées d'un détail pointilleux, sujettes à mille changemens divers, et si ombreuses, qu'elles échappent à la mémoire la plus lendue. Elles étoient invariables, simples, courtes, bires, semblables aux ordres d'un père de famille. lusi le code de Théodoric prévalut-il en Gaule sur dui de Théodose; et Charlemagne transporta dans ses pitulaires plusieurs articles des lois des Visigoths. Les ois des Goths fondèrent le droit d'Espagne : elles en fumi la source. Celles des Lombards ont servi de base aux Institutions de Frédéric 11 pour le royaume de Naples de Sicile. La jurisprudence des fiels en usage parmi int de nations doit son origine aux coutumes des Lomards; et l'Angleterre se gouverne encore par les lois des ormands. Tous les habitans des côtes de l'Océan ont lopté le droit maritime établi dans l'île de Gorland . ont composé un droit des gens. La forme même de la rislation chez les Goths communiquoit à leurs lois le solidité inébrantable. Elles étoient discutées par le luce et par les principaux personnages de tous les ors; rien n'échappoit à tant de regards pénétrans; on stiquoit avec zèle et avec constance ce que le consentent commun avoit établi. Pour les charges publis, ces peuples ne connoissoient point les titres pureat honorifiques et sans fonction; chez eux tout étoit etion. Dans toutes les villes et jusque dans les hourgs ent des magistrats choisis par le suffrage du peuple, rendoient la justice, et faisoient la répartition des its. Chacun se marioit dans son ordre : un homme ST. DU BAS-EMP. TOM. II.

Digitized by



comme le privilége de leur nation: ils en étoient si jaloux que selon un auteur de ces temps-là, punissant la fernication dans leurs compatriotes, ils la pardonnoient aux Romains, comme à des hommes foibles et incapables d'atteindre au même degré de vertu. Nous aurons occasion de parler ailleurs de leur religion.

Du temps de Valens, leur puissance s'étendoit depuis Jornand. de les Palus-Méotides jusque dans la Dace située au-delà du Grot.in pro-Danube. Ils s'étoient rendus maîtres de cette vaste progoth.
vince après qu'Aurélien l'eut abandonnée. Les Peucins, Trebell.Pol.
in Claudio, les Bastarnes, les Carpes, les Victovales, et les autres c.6. barbares de ces cantons, étoient ou exterminés ou incorporés avec eux. Ils étoient divisés en deux peuples, les Ostrogoths, c'est-à-dire les Goths orientaux, nommés aussi Gruthonges, qui habitoient sur le Pont-Euxin et aux environs des bouches du Danube; et les Visigoths, on Goths occidentanx, appelés encore Thervinges, établis le long de ce fleuve. C'est ici que l'histoire commence à distinguer clairement les deux branches de cette nation. Il est cependant parlé des Ostrogoths sous le règne de Claude le Gothique; et les meilleurs écrivains présument que cette distinction étoit établie dès l'origine : en effet, elle subsiste eucore dans la Suède. Ces deux peuplades avoient des princes différens, issus de deux races célèbres dans leurs annales; celle des Amales, qui réenoit sur les Ostrogoths, et celle des Balthes sur les Visigoths. Ils ne donnoient à leurs souverains que le nom de juges, parce que le nom de roi n'étoit, selon eux, qu'un titre de puissance et d'autorité; au lieu que celui de juge étoit un titre de vertu et de sagesse.

Dès le commencement du règne de Julien, les Goths, Themist. or. se voyant méprisés par ce prince, avoient songé aux 8, 10. moveus de relever leur réputation. Depuis sa mort la 18. frontière étoit mal gardée; les soldats romains, presque sans armes et sans habits, étoient aussi sans force et sans courage. Leurs commandans en avoient congédié la plu-

Digitized by Google

part pour profiter de leur solde. Les forteresses tomboien faute de réparations. Cette négligence favorisoit les entreprises des Goths. N'osant encore faire une guerre ou verte, ils envoyoient des partis au-delà du fleuve, remportoient tonjours un butin considérable. La petit Scythie étoit la plus exposée à leurs incursions. Le Da nube, s'élargissant vers son embouchure, inondoit un grande étendue de terrain, qu'on ne pouvoit traverser pied à cause de la profondeur de la vase, ni dans des ba ques, parce que les caux y étoient trop basses. Les barbare se servant de petits bateaux plats, venoient faire le des dans les îles et sur les bords du fleuve ; et ils étoient rem barqués et hors d'insulte avant qu'on eût pu accourir a seconrs. On fut réduit à leur payer des contributions pour racheter la province de ces ravages. Lorsqu'ils surent qu Valens s'éloignoit, et qu'il prenoit le chemin de la Syrie toute la nation se mit en mouvement ; et l'empereur le obligé de détacher une graude partie de ses troupes pon aller defendre la frontière. Soit que les Goths ne fussent pas encore assez prepares, soit qu'ils voulussent laisse les Romains se ruiner eux-mêmes par une guerre civile ils se contenterent alors d'envoyer à Procope un secono de trois mille hommes. Ceux-ci, ayant appris la defall el la mori du tyran lorsqu'ils marchoient pour le joindre, reprirent le chemin de leur pays, pillant et rave geant tout sur leur passage. Mais, avant que d'avoir pu regagner les bords du Danube, ils furent enveloppes forces, malgré leur fierté, à mettre bas les armes, et ditribués comme prisonniers de guerre dans plusieurs ville de la Thrace.

Zus. I. V. Kumpa p.

C'étoit des sujets d'Athanaric, prince des Visigolts, dont Constantin avoit tellement aimé et honoré le pets qu'il lui avoit fait ériger une statue dans Constantinople Athanaric envoya des grands de sa cour pour se plainar du traitement fait à ses soldats, et pour les redemande Valens, de son côté, députa le général Victor pour entre



cette condition en assistant Procope; que, s'ils s'étoient trompés, c'étoit une erreur excusable. Il insistoit à demander qu'on relâchât ses soldats, qu'il avoit envoyés sur la foi d'un serment. Victor répliqua que le serment d'un rebelle n'étoit pas un engagement pour l'empereur, et que Valens étoit en droit de traiter en mpernis ceux qui étoient venus lui faire la guerre. On e sépara sans rien conclure.

Valens avoit deja consulte son frere, dont il prenoit doum l. 27, n tout les avis, excepte lorsqu'il s'agissoit de religion. Thomas, m. u retour de Victor, il assembla son armée. Sa pru- "Zov. l. 4. lente économie dans le règlement de sa maison avoit empli ses trésors. Pour fournir aux dépenses nécesires , il supprimoit les superflues ; en sorte qu'an lien imposer de nouveaux tributs au commencement de fte guerre, il se vit en état de remettre un quart des npositions précédentes. Cette libéralité lui gagna tous cœurs; une ardeur nouvelle embrasoit ses soldats: il en auroit trouvé autant qu'il avoit de sujets. Ses nnes intentions furent pleinement secondees par axone, préfet du prétoire. Ce magistrat ajonta un nveau prix à la générosité du prince par l'équité du pervrement, ne permettant de rien exiger an-dela ce qui étoit dû, et réprimant les vexations des safternes. Cette modération ne l'empêcha pas de aplie tous les engagemens de son ministère. Tant e durs la guerre, l'armée ne manqua ni de vivres,

Digitized by Go

ni d'autres provisions. Il les faisoit transporter par le Pont-Euxin dans les places situées sur les bords du Danube, qui servoient de magasins.

Au milieu du printemps, Valens partit de Constantinople, et alla camper sur le Danube, près du Iduce. Château de Daphné, bâti par Constantin. Il passa le Soc. l. 4, c. fleuve sans opposition sur un pont de bateaux. Les Soz. l. 6, c. Goths, épouvantés d'un appareil si formidable, avoient abandonné le plat pays, et s'étoient retirés dans les montagnes de Serres, escarpées et inaccessibles à une armée. Tout le fruit de cette campagne se horna à des pillages. Arinthée, à la tête de divers partis, enleva grand nombre de familles, qu'il surprit dans le plaines avant qu'elles eussent en le temps de gagner les montagnes et les défilés; et l'armée romaine, sans avoir fait aucune perte ni aucun exploit mémorable, revint à Marcianople, dans la basse Mœsie. Valens y passa l'hiver à exercer ses soldats et à faire les préparatifs de la campagne prochaine. Cette année il tomba, le 4 de juillet, à Constantinople, une grêle d'une singulière grosseur, qui tua plusieurs habitans. L'année suivante, sous le second consulat de Valen-

Mmm. ibid.

Themist. or. tinien et de Valens, le débordement du Danube retint 8. Greg. or. 10. l'empereur en Mæsie. Etant resté inutilement pendant Suc. 1. 4, c. tout l'été campé sur les bords du fleuve, il retourns Soz. 1, 6, c. vers la fin de l'automne à Marcianople, où il célébra, selon l'usage, la solennité de la cinquième année de son règne. Il y fit venir son fils, qui n'avoit pas encore deux ans accomplis, et le désigna consul pour l'année 369 avec le général Victor. A l'occasion des quinquennales et de ce nouveau consulat. Thémistius, dejà nommé précepteur du jeune prince, prononça deux discours. L'un convenoit à un courtisan: il contenoit l'éloge de l'empereur. L'autre est l'ouvrage d'un politique ingénieux. Ce sont des instructions adressées au fils, élève de l'orateur, mais qui pouvoient alors être utiles au père. Elles sont présentées avec tons les agrémens d'une éloquence délicate et fleurie. Il est vrai que Valens, pour en profiter, étoit obligé de les faire traduire. Car ce prince, quoique régnant sur des Grecs, n'entendit jamais la langue grecque. Pendant que les rivières du nord sortoient de leur lit ordinaire, un autre fléau, produit peut-être par la même cause, affligeoit la Bithynie. Nicée, déjà ébranlée par les tremblemens précédens, fut entièrement renversée le 11 d'octobre, onze ans après la destruction de Nicomédie; et la ville de Germe, dans l'Hellespont, fut presque minée.

La guerre que Valentinien porta cette année en Alle- Amm. L. 27, magne fut plus sanglante que celle de Valens contre les Alsat. illust. Goths; mais elle fut aussi plus glorieuse et plus promp- p. 417. tement terminée. Résolu de réduire, par un dernier effort, des ennemis opiniâtres, qui, suppliant et menaçant tour à tour, n'avoient tant de fois demandé la paix que pour la rompre, Valentinien fit à loisir des préparatifs extraordinaires. Ses soldats ne témoignoient pas moins d'empressement à se délivrer d'une nation qui les fatiguoit sans cesse. Ayant donc mis sur pied une nombreuse armée, et formé ses magasins, il manda le comte Sébastien avec les troupes d'Illyrie et d'Italie. Il voulut être accompagné dans cette expédition par son fils Gratien pour lui faire voir l'ennemi, et l'accoutumer de bonne heure aux fatigues de la guerre. Ce jeune prince n'avoit encore que neuf ans, mais il donnoit déjà les plus heureuses espérances. L'empereur passa le Rhin à la fin de l'été sans éprouver de résistance, et fit marcher ses troupes sur trois colonnes. Il se mit à la tête de celle du centre: Jovin et Sévère commandoient celles de la droite et de la gauche, toujours en garde contre les surprises. L'armée, conduite par de bons guides, précédée de batteurs d'estrade, faisoit sans précipitation de longues marches, et brûloit d'impatience de

rencontrer l'ennemi. Au bout de quelques jours, comme il ne paroissoit point, on mit le feu aux campagnes, en réservant avec soin ce qui pouvoit servir à la subsistance des troupes. On continuoit d'avancer, avec le mêmes précautions, lorsque les coureurs unrent avertir qu'ils avoient aperçu les barbares. On fit halte près de Sultz sur le Nèkre.

Les Allemands, contraints d'abandonner le pays ou d'en venir à une action, avoient réuni toutes leurs forces : et . pour couper le passage à l'armée romaine, ils s'étoient postés sur une montagne escarpée, qui n'étoit accessible que du côté du septentrion. Les Romains, ayant planté en terre leurs enseignes, demandoient le signal de la bataille ; ils vouloient, en arrivant, monter aux ennemis : et . malgré la bonne discipline que l'empereur maintenoit dans ses troupes, on eut peine à les contenir. Sébastien fut placé à la descente de la montagne, vers le septentrion, avec ordre de faire main basse sur les Allemands lorsqu'ils prendroient la fuite. Gratien fut laissé sous la garde des joviens, qui formoient la réserve. L'armée étant en ordre de bataille. Valentinien parcourut les rangs. S'étant ensuite séparé de ses officiers, sans leur communiquer ce qu'il alloit faire, il prit avec lui cinq ou six soldats de confiance; et, pour n'être pas reconnu des ennemis, il s'approcha, la tête nue, au pied de la montagne. Son dessein étoit de la reconnoître, et d'en considérer lui-même toutes les approches, persuadé que le chemin découvert par ses coureurs n'étoit pas le seul qui conduisit au sommet. C'étoit le caractère de ce prince de ne s'en rapporter qu'à ses propres yenx, et de se flatter d'être toujours plus clairvoyant que les autres. Comme il traversoit un terrain qu'il ne connoissoit pas, il s'engagea dans un marais, où il alloit être accablé par une troupe qui sortit d'une embuscade, si sa force et celle de son cheval ne l'eût promptement tiré de ce mauvais pas. Il

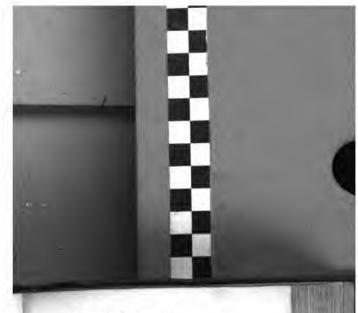

HISTOIRE DU BAS-EMPIRE.

297

sjøregagna son armée à toute hrîde; mais îl fut si près de macérir, qu'il y perdît son casque garnî d'or et de pierremories. Son écuyer; qui le portoît à ses côtés, fut enve-um oppé et tué par les barbares.

Après avoir donné à ses troupes le temps de se repower et de prendre quelque nourriture, il fit sonner la harge. Deux officiers de la garde, Salvius et Lupicin, mi narchoient à la tête; et, affrontant le péril avec une assurée, ils montérent les premiers. Leur intrépidité attira après eux tonte l'armée, qui, combattant à la fois et la résistance des barbares, et la Mifficulté du terrain, grimpa à travers les roches, les menissons, les pertuisanes eunemies; et, faisant pied à m erre reculer les Allemands, gagua enfin le sommet de gga montague. Ce fut un nouveau champ de bataille où e choc devint terrible. Les piques dans le ventre, se pressant les uns les autres de tout le poids de leurs basillons, renversant et renversés tour à tour, ils abatpoient, ils tomboient : ce n'étoit que cris, horreur et arnage. D'un côté, la bravoure et la scieuce militaire. e l'autre une fureur désespérée : la victoire balança ong-temps. Enfin , le nombre des Romains croissant onjours à mesure qu'ils parvenoient au sommet, les allemands sont enfoncés, tout se confond; ils reculent a désordre, et, toujours pressés, ils tournent le dos: n les poursuit sans relâche, on les taille en pieces, on a pousse jusque sur la pente de la montagne. Les uns bes ou mortellement blesses tombent en roulant dans es précipices; les autres faient à perte d'haleine par le hemin dont Sébastien occupoit l'entrée; ils y trouvent ennemi et la mort. Quelques-uns échappent et se sauent dans les forêts d'alentour. Cette victoire coûta esucoup de sang aux Romains. Ils perdirent Valérien, premier des domestiques; et Natuspardon, un des fficiers de la garde, si renommé par sa valeur, que a siècle le comparoit à tous ces anciens guerriers

Digitized by Goo



leg. 2.

ett. 3. 03. tourna à Trèves: il avoit choisi cette ville pour son se dann at ordinaire dans la Gaule. Il y triompha avec son file Soc. I. A. c. fut vers ce temps-la qu'il répudia Sévéra sa premi Jum. de femme, et mère de Gratien, pour épouser Justin regn Chron Alex, veuve de Magnence et fille de Juste, qui, sous le ren nion dece. du Sever de Constance, avoit été gouverneur du Picénum. On dial. s. c. dial. s. dial. s. dial. s. dial. dial. s. dial. s. dial. dial. s. dial. dial. s. dial. dial. dial. dial. s. dial. Zon. C. 2. p. an-dessous de sa valeur, Valentinien, indigné de 50. Cod Thend. sa femme abuser ainsi de l'autorité de son rang, ren la maison à l'ancien possesseur, et chassa Sévéra de palais. Quelques historiens ont imaginé à ce sujet intrigue amoureuse, plus digne d'un roman frivoles de la gravité de l'histoire. Ce second mariage étoits traire aux lois de l'Eglise, mais non pas aux lois ron nes. Justine avoit deux frères, Constantin et Cem qui furent successivement revêtus de la charge de gra écuver. Tant que Valentinien vécut , elle renfermada son cœur l'hérésie d'Arius, dont elle étoit infectée D se contentoit d'éloigner de l'empereur, autant que le ponvoit, les prélats catholiques. Elle étoit be adroite, impériense; mais elle connoissoit trop la mete de sou mari pour entreprendre de le séduireou le vaincre. Ce prince, loin de prêter son bras aux per cuteurs, ne permettoit de troubler aucune des religie etablies dans l'empire; et , respectant le culte divin même qu'il étoit défiguré par l'illusion et le mensu il defendit par une loi de donner des logemens aux dats dans les synagogues des Juifs. Cod. Jul. 1.

Le trait de justice auquel on attribue la disgrice cod. no. h. . di. b. leg. Sevéra n'est pas constaté par un témoignage asses thentique: il ne se trouve que dans la Chronique d'à lexandrie. Mais on ne peut refuser à Valentinen louange d'avoir montre une aversion extrême pour lou







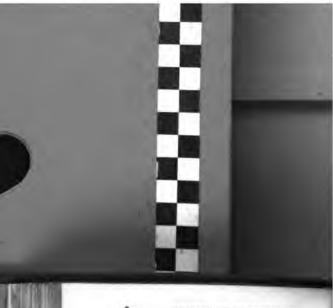

300

## HISTOIRE DU BAS-EMPIRE.

dangereux qu'un ami hienfaisant : timide devante qui osoient lui résister; fier et superbe avec ceux qui redoutoient; languissant et sans force hors des dignite n'ayant d'ambition qu'autant que lui en inspire ses proches, qui abusoient de son pouvoir; non assez méchant pour rien commander de criminel, m assez injuste pour protéger dans les siens les crimo plus manifestes : soupçonnant tout; ne parden rien; dissimulé; caressant ceux qu'il vouloit perdre, comble de la plus haute fortune toujours agité, toni dévoré d'inquiétudes qui altérèrent sa santé. On p tend que l'historien a noirci ce portrait par un effet prévention contre un chrétien si zélé; mais il fauté nier aussi les actions qu'il attribue à Probe, et que raconterons dans la suite; elles s'accordent avec peinture; et d'ailleurs pourquoi le même histor auroit-il dans le même temps rendu justice à Ohla qui n'étoit pas moins attaché à la religion chrétien Olybre, qui avoit encore les noms de Q. Clo Hermogéniamus, succéda cette année à Prétextat de la presecture de Rome, qu'il exerça pendant treis Il avoit été consulaire de la Campanie et procon d'Afrique Il fut dans la suite prefet du prétoire PIllyrie et de l'Orient : il parvint au consulat en l Dans le gouvernement de Rome il veilla au mainti de la tranquillité de l'état et de l'Eglise, toujours troil par les partisans d'Ursin. L'histoire loue sa douce son humanité, son attention à n'offenser personne, dans ses actions, ni dans ses paroles. Ennemi deda des délateurs, il étoit fort éloigné de profiter de la malice pour enrichir le fisc. Il avoit autant de dreim que de discernement et de lumières. Mais il étoit m adouné à ses plaisirs; et quoiqu'il sût les accorder au les devoirs de sa charge, et qu'ils n'eussent rien deur minel aux yeux des païens, cependant cette vie volu queuse étoit opposée à la religion qu'il professoil

Amm. 1. 28, v. 4. Grut, inser, eccent, 2, Till, Valent, art. 20. Immien Marcellin même la censure comme indécente lens un grand magistraf. Après la bataille de Sultz, Valentinien avoit fait un Amm. 1, 28,

puveau traité avec les Allemands. Les deux nations Alsat. illust. létoient engagées à ne point entrer sur les terres l'une p. 418. le l'autre. La convention étoit réciproque; mais les Allemands vaincus étoient les seuls qui eussent donné les otages. La suite va faire voir que la parole des Romains n'étoit pas une caution suffisante. Drusus avoit intrefois fait bâtir sur les bords du Rhin un grand nombre de forteresses: elles étoient tombées en ruine. Julien en avoit construit plusieurs. Valentinien, ne roulant pas que la sûreté de la Gaule dépendit de la bonne foi des barbares, entreprit de border le fleuve de tours et de châteaux, élevés de distance en distance, depuis la Rhétie jusqu'à l'Océan : ce fut à ces travaux m'il employa toute l'année, pendant laquelle Valentinien Galate, fils de Valens, et Victor, étoient consuls. Il ne se fit pas de scrupule d'empiéter en quelques endoits sur le territoire des Allemands. Il construisit sur les bords du Nèkre une forteresse que les uns croient être Manheim, les autres Ladenbourg. Mais, crajgnant que la violence des eaux qui venoient en frapper le pied ne la détruisit peu à peu, il résolut de détourner le cours du Nèkre. On passa plusieurs jours à lutter contre le fleuve. Enfin la constance des travailleurs. plongés dans l'eau jusqu'au col, surmonta tous les obstacles. Il en conta la vie à plusienrs soldats; mais l'onvrage fut achevé, et la forteresse mise en sûreté.

C'étoit déjà une infraction du traité. Le succès fit pousser plus loin l'entreprise. La montagne de Piri, située quelques lieues au-dessus, vers l'endroit où est anjourd'hui Heidelberg, étoit un poste avantageux. L'empereur forma le dessein de la fortifier. Il envoya un gros détachement de son armée avec le secrétaire Syagrius, chargé de la direction des ouvrages. On com-

Ax. 369.





MISTOIRE DU BAS-EMPIRE.

505

sait sarti de la préfecture. Celui-ci condamna Rhodane: l'empereur, en conséquence, ordonna la restitution des bens; mais l'eunuque, loin d'obéir, prit à partie Salste lui-même. Par le conseil du patrice, la veuve alla e jeter aux pieds de l'empereur pendant qu'il assistoit ax jeux du Cirque, et l'instruisit avec larmes de l'opiillreté de son persécuteur. Rhodane étoit debout aures du prince. Valentinien, transporté de colère, le fit musitôt précipiter dans l'arène, et brûler vif aux yeux spectateurs, tandis qu'un crieur publicit à haute bix son crime et sa désobéissance. Tous les biens du supable furent abandonnés à Bérénice. Le sénat et le uple, quoique saisis d'horreur, applaudirent à cette écution terrible : la renommée la publia avec effroi ns tout l'empire ; mais la colère de ceux qui gouverat, n'étant qu'un mouvement passager, ne produit que timpressions de même nalure, et l'injustice trembla is se corriger.

la guerre contre les Goths se termina cette année. Les Amm Laza ix du Danube, qui avoient tenu les campagnes subrgées pendant toute l'année précédente, s'étant enfin rées, les Romains passèrent le fleuve à Nivors sur pont de bateaux, et, étant entres sur les terres des bares, ils les traversèrent jusqu'aux frontières des thonges, ou Ostrogoths. Athauaric, après quelques s combats, vint a la rencontre de Valens avec une breuse armée; mais il fut défait, et prit la fuite. Foths n'osèrent plus paroître en campagne : retirés leurs marais, ils se contentoient de faire des courses lérobée, et de harceler les Romains. Valens, pour s fatiguer ses troupes, les retint dans le camp, et pya à la recherche de ces fuyards que les valets de ée, avec promesse d'une certaine somme pour chate qu'ils apporteroient. Ceux-ci, animés par l'esce du gain, devintent des partisans redoutables. villoient les bois et les marais, et firent un grand f. DU BAS-EMP. TON. II.

Digitized by GO



carnage. Les barbares, voyant le pays înondé de ler sang, Valens, obstiné à les détruire, et l'extrême misère où les réduïsoit l'interdiction du commerce avec le Romains, viorent à mains jointes demander la pais.

L'empereur rebuta plusieurs fois leurs ambassadons Enfin il se rendit, non à leurs prières, mais aux instante du sénat de Constantinople, qui le supplioit par ses de ontés de terminer la guerre, et de se reposer de tant de fatigues. Il envoya donc à son tour Victor et Arinthe. pour entrer en négociation avec Athanaric. Ces des généraux lui ayant mandé que les Goths acceptoire les propositions, on convint d'une conférence entre le deux princes. Athanaric, soit par fierté, soit par déflans refusoit de passer le Danube, sous prétexte que son po l'avoit engagé par serment à ne jamais mettre le pir sur les terres des Romains. Valens ne pouvoit se rende auprès du prince des Goths saus avilir la majesté im périale. Il fut décidé que les deux souverains s'avant roient chacun sur une harque avec leurs gardes, et qu' s'arrêteroient au milieu du fleuve, Quoique la forme rette entrevue, dans laquelle Athanaric sembloit trotte d'égal à égal avec l'empereur, parût donner quelque atteinte à l'honneur de l'empire , cependant la vie deux armées rangées sur les hords du Danube formal pour Valens un speciacle flatteur; il voyoit d'une per briller ses enseignes, et ses troupes montrer la fierté turelle à ceux qui imposent la loi : sur l'autre bord pe roissoient les enuemis dans une contenance moins for plus hontens qu'abattus de leurs défaites. Les deux prises fixoient aussi eux sur tous les regards; on observeil silence leurs gestes, leurs mouvement; chacun croentendre leurs discours : c'étoit un des plus beaux pa de l'année ; le soleil dardoit alers ses rayons avec les Malgre la grande chaleur, Valens et Athanarie demo rèrent debout sur le tillac depuis le matin jusqu'au so Le prince des Goths n'avoit rien de barbare que le la



acheva cette année une magnifique citerne, qu'il avoit commencée dans sa première préfecture, sous le règne de Julien. Elle porta son nom dans la suite.

Amm. l 27. Pendant que les forces de l'empire d'Orient étoient c. 9. Eunap. in occupées à la guerre contre les Coths, les Isaures, des-Prohames. Suid. in cendus par troupes de leurs rochers, s'étoient répandus Muséries. dans la Pamphylie et dans la Citicie, mettant les villes

dans la Pamphylie et dans la Citicie, mettant les villes à contribution et pillant les campagnes. Musonins étoit alors vicaire d'Asie. Il avoit enseigné la rhétorique dans Athènes; mais, jaloux de la gloire de Prohérèse, qui effaçoit la sienne, il quitta son école, et se livra aux affaires. Il réussit d'abord, et s'acquit une si grande considération, que le proconsul d'Asie, quoique supérieur en dignité, lui cédoit le pas lorsqu'ils se rencontroient ensemble. Il recueillit les tributs de son diocèse sam donner aucun sujet de plainte. Mais, ayant appris les ravages des Isaures, et voyant que les commandans de la province, endormis dans une molle oisiveté, ne se mettoient pas en devoir de les arrêter, il se crut par malheu grand homme de guerre. A la tête d'une poignée de sol dats mal armés, il marche vers une troupe de ces brigands, s'engage dans un défilé, et périt avec tons le siens dans une embuscade. Les Isaures, enflés de ce suc cès, et courant avec plus de hardiesse, rencontrères enfin des troupes réglées, qui en tuèrent plusieurs et re poussèrent les autres dans leurs montagnes. On les y tin assiégés; on leur coupa les vivres, et on les força pa famine à demander une trève, pendant laquelle les bi bitans de Germanicopolis, capitale de ces barbares obtinrent la paix pour toute la nation. Ils donnèrent de otages, et demeurèrent en repos pendant six ou sept an

otages, et demeurerent en repos pendant six ou sept an Amm. l. 28. La Syrie éprouvoit aussi d'horribles ravages. Les hi vales. bitans d'un bourg fort peuplé nommé Maratocupre près d'Apamée, avoient formé entre eux une sociéte d voleurs, et s'étoient rendus redoutables. Ils employoies la ruse autant que la force. Déguisés, les uns en marchand

les autres en soldats, ils se répandoient sans bruit dans les campagnes; et, s'introduisant séparément dans les villages et dans les villes, ils se réunissoient pour les saccager. Comme ils ne suivoient aucun ordre dans leurs courses. et qu'ils se transportoient rapidement dans des lieux fort éloignés, on ne pouvoit prévoir leur arrivée. Aussi avides de sang que de butin, ils égorgeoient ceux qu'ils avoient dépouillés, arrachant la vie lorsqu'ils ne trouvoient plus rien à enlever. Ils se faisoient un jeu du brigandage, et ils poussèrent l'insolence jusqu'à s'exposer au milieu d'Apamée. Un d'entre eux se déguisa en gouverneur de la province, un autre en receveur du domaine ; le reste de la troupe prit des habits de sergens et d'archers. Le gouverneur avoit droit de condamner à mort, et le recevenr du domaine de saisir les biens de ceux qui avoient été condamnés. En cet équipage, ils entrent sur le soir dans Apamée, précédés d'un crieur qui publioit la sentence de condamnation d'un des plus riches habitans. Ils forcent la maison, massacrent les maîtres avec les domestiques, qui n'eurent pas le temps de se mettre en désense, enlèvent l'argent et les meubles, et se retirent précipitamment avant le jour. Le bourg qui servoit de retraite à ces brigands fut bientôt rempli de toutes les richesses de la province. Enfin, par ordre de l'empereur, on rassembla des troupes, on alla les assiéger. Ils furent tous passés au fil de l'épée; et pour détruire la race, on mit le feu à leur habitation. Les femmes qui se sauvoient avec leurs enfans à la mamelle furent repoussées dans les flammes. Rien n'échappa à l'incendie; et les cruautés de ces scélérats furent punies par une vengeance aussi ernelle.

## LIVRE DIX-HUITIÈME.

Les entreprises de Sapor avoient détérminé Valens. Hier chron. dès la seconde année de son règne, à s'approcher de la Chron. Alex. Perse; mais la révolte de Procope et la guerre contre les Goths l'avoient arrêté pendant cinq ans. Au commen-Soz. 1.6. c. cement de l'an 370, étant consul avec son frère pour la Philost. L 9, troisième fois, il reprit son premier dessein. Après avoir Vita Ath. assisté le q d'avril à la dédicace de l'église des Saints-Apòapud. Phot. tres, nouvellement rehâtie, il partit de Constantinople, et prit le chemin d'Antioche. Ce voyage fut encore interrompu par une autre sorte de guerre : c'étoit celle que Valens avoit déjà déclarée à l'Eglise catholique, et qu'il recommença pour lors avec plus de fureur. A peine étoitil arrivé à Nicomédie, qu'il apprit la mort d'Eudoxe, son théologien, entre les mains duquel il avoit juré un attachement inviolable à la doctrine d'Arius. Les ariens remplirent aussitôt le siège de Constantinople par l'élection de Démophile, cet évêque de Bérée qui avoit fait preuve de son zèle pour l'arianisme en travaillant à seduire le pape Libère. D'autre part, les catholiques, profitant de l'absence de l'empereur, choisirent Evagre. Le parti hérétique, plus hardi et plus nombreux, se préparoit à exercer les dernières violences, lorsque l'empereur, craignant les suites d'une sédition, envoya des troupes avec ordre de chasser Evagre. Dans ces circonstances, il n'osa s'éloigner, et demenra pendant plusieurs mois dans la Bithynie et sur les bords de la Propontide. d'où il revint à Constantinople.

Soc. 1.4, c. Il fit bien voir qu'en prévenant les troubles il n'avoit 14. Sos. 1.6, c. pas eu dessein de ménager les orthodoxes : il favorisoit 14, 20. par lui-même et par ses officiers toutes les poursuites de leurs ennemis. Les outrages, les confiscations de biens. les chaînes, les supplices étoient leur partage. Valens avoit rapporté de la Mœsie une haine plus envenimée contre eux. Il prétendoit avoir reçu un affront de Brétannion, évêque de Tomes, capitale de la petite Scythie: en voici l'occasion. L'empereur, s'étant rendu dans cette ville, entra dans l'église, et voulut engager le prélat à communiquer avec les ariens dont il étoit accompagné: mais Brétannion, après lui avoir répondu avec fermeté qu'il ne connoissoit pour orthodoxes que teux qui étoient attachés à la foi de Nicée, se retira dans une autre église. Il y suivi de tout le peuple, et Valens demeura seul avec sa suite. Dans le premier uvement de sa colère. il fit saisir le prélat et l'envoya en exil. Peu de jours après, intimidé par les murmures des habitans, tous guerriers, et qui pouvoient donner la main aux barbares. dont ils n'étoient séparés que par le Danube, il leur rendit leur évêque. Mais il conserva dans son cœur un vif ressentiment, qui éclata dans la suite, surtout contre le clergé.

Les catholiques de Constantiple ne pouvoient se per- Soc. L 4, e. suader que le prince fût l'auteur des traitemens inhu-15. Sos. L.6, c. mains qu'ils éprouvoient. Ils se flattèrent de l'espérance 14. Theod. 1.4, d'en obtenir quelque justice, et députèrent à Nicomédie c. 22. quatre-vingts ecclésiastiques des plus respectables par Zon. 1. 2, leur vertu. Valens écouta leurs plaintes et dissimula sa Cedr. 1. 1, p colère; mais il ordonna secrètement au préfet Modeste 311. Suid, in de les faire périr. Le préset, craignant que toute la ville Ouzant. ne se soulevât si on les mettoit publiquement à mort, prononça contre eux une sentence d'exil, à laquelle ils se sommirent avec joie, et il les fit embarquer tous dans le même navire. Les matelots avoient ordre d'y mettre le seu lorsqu'ils seroient hors de la vue du rivage. Dès qu'ils furent arrivés au milieu du golfe d'Astaque, l'équipage sauta dans la chaloupe, laissant le vaisseau embrasé. Il sut poussé par un vent impétueux dans une





Rome pour être chargé de l'intendance des vivres. I se conduisit d'abord avec modération : c'étoit un serpent qui rampoit sous terre, jusqu'à ce qu'il eût aqui assez de force pour pénétrer au grand jour et porte des coups mortels. De plus, il s'étoit mêlé de nécro mantie, crime irrémissible auprès de Valentinien; d'comme il avoit un complice, il vécut long-temps des de perpétuelles inquiétudes. Enfin, s'étant défait de témoin, il se livra désormais sans crainte à son indination malfaisante et cruelle, et il en saisit la premier occasion.

Chilon, qui avoit été vicaire des présets, et sa semme Maxime, accuserent trois personnes d'avoir attenté leur vie par des maléfices. Olybre, préfet de Rome, qui la connaissance de cette affaire appartenoit, etal tombé malade, ils demandèrent pour juge l'intenda des vivres; et l'empereur, pour procurer une pur prompte expédition, souscrivit à leur requête. Arm de ce pouvoir, Maximin donna libre carrière a cruauté naturelle. Il fit appliquer à la question le : cusés, et, sur leurs dépositions vraies, ou fausses, il mi à la torture un grand nombre de personnes. Chaque in terrogatoire produisoit de nouvelles charges, et l nombre des prétendus coupables se multiplioit à in fini. Des trois premiers accusés, Maximin en sit expire cieux sous les coups de lanières chargées de balles plomb, parce que, pour les engager à révéler km complices, il leur avoit juré qu'il ne les seroit perir par le fer ni par le fen : comme il n'avoit rien iure troisième, il le condamna à être brûlé vif. Ce barbe commissaire, jaloux d'étendre sa juridiction sur têtes les plus distinguées, fit entendre à l'empereur qui falloit redoubler de rigneur pour découvrir tant d forfaits et pour en tarir la source; et Valentieu, tot jours prêt à s'enflammer, déclara que les crimes de cel espèce seroient traités comme ceux de lèse-majeste;

en conséquence nulle dignité, nul privilége n'exempvit de la torture. Afin d'augmenter le pouvoir de gimin, il le nomma vicaire des préfets; et comme z n'étoit pas assez de cette âme farouche, il lui donna r adjoint le secrétaire Léon, monstre aussi altéré ang, auparavant gladiateur en Pannonie, et depuis stre des offices. Le nouveau titre de Maximin. et nion d'un collègue si bien assorti, le rendirent plus butable. Il s'attribua la connoissance de toutes les tes de crimes, et s'érigea en inquisiteur général. l'out l'Occident étoit consterné: l'innocence ne voyoit le ressource contre des procédures précipitées, où la ine n'attendoit pas la conviction. Entre tant de malmeux l'histoire ne distingue qu'un petit nombre des » remarquables. Hymèce, qui avoit été vicaire de me sous le règne de Julien, étoit estimé pour sa vertu. roit qu'il étoit oncle de sainte Eustochinm, si connue les éloges que lui donne saint Jérome. Lorsqu'il vernoit l'Afrique en qualité de proconsul, il disbua aux habitans de Carthage, dans un temps de nilité, le blé qu'on destinoit à la subsistance de Rome. rendit ce blé au prix d'un son d'or pour dix boismx. La récolte qui suivit ayant été fort abondante, racheta la même quantité de blé sur le pied d'un sou pour trente boisseaux, remplit les greniers, et ren-7º au trésor du prince le profit qui résultoit de cette tration. L'empereur devoit des récompenses à un si et désintéressement; il aima mieux soupçonner Hyke de malversation, et confisqua une partie de ses ms. L'injustice n'en demeura pas là. Un délateur inaccusa secrètement Amantins, devin alors fort tommé, d'avoir prêté son ministère à Hymèce pour rer des maléfices. Le devin, appliqué à la torture, mistoit dans la négative, lorsqu'on trouva dans ses

piers un billet de la main d'Hymèce. Celui-ci le prioit employer les secrets de son art pour adoucir la colère de l'empereur, et il laissoit échapper quelques traits tiriques sur l'avarice et la durelé du prince. On n'es mina pas la vérité de ce billet. Frontin, assesseur proconsul, accusé d'avoir trempé dans cette intrigobscure, s'avoua coupable dans les tourmens de la quition, et fut relégué dans la Grande-Bretagne. Anatius fut mis à mort. On conduisit Hymèce à Ocriculus pour y être jugé par Ampélius, préfet de Rome, et ple vicaire Maximin. Comme il se voyoit sur le pod'être condamné, il en appela à l'empereur. Le princenvoya au sénat la connoissance de cette affaire. Apune exacte révision du procès, on se contenta d'esi Hymèce dans l'île de Bua, en Dalmatie; et Valentini se montra fort offensé qu'on l'eût condamné à une pei si légère.

Pour apaiser sa colère, le sénat lui députa Préte tat, Vénustus et Minervius. Ces trois sénateurs, disti gués par leur mérite et par leurs anciens services, supplièrent de vouloir bien proportionner les punitie à la nature des crimes, et ne pas dépouiller le sénat ses anciens priviléges en assujettissant les sénateurs torture, lorsqu'il ne s'agissoit pas du crime de lèse-m jesté. Valentinien les rebuta d'abord, disant qu'il n'an jamais donné de pareils ordres, et que c'étoit une lomnie. Mais le questeur Eupraxe, toujours ferme de les intérêts de la justice et de la vérité, lui représe avec respect que les remontrances du sénat étoient bi fondées. Cette liberté ramena le prince à de sages s flexions: il rétablit le sénat dans ses droits: mais il n'é pas à Maximin le pouvoir de continuer ses procédu cruelles. Lollien, fils de Lampade, ce préfet de Ra dont nous avons parle ailleurs, étoit encore dans la pe mière jeunesse; il fut convaincu d'avoir copié un lis de magie. Comme on alloit prononcer contre lui la se tence d'exil, son père lui conseilla d'en appeler à l'en pereur. On le conduisit à la cour, où, loin de trous indulgence que son âge devoit espérer, il fut mis entre mains de Phalangius, gouverneur de la Bétique, ni, plus barbare encore que Maximin, le fit mourir ar la main du bourreau. Les femmes même ne furent as épargnées. On en fit mourir plusieurs de la plus aute naissance pour cause d'adultère ou de prostitution. ly en eut une des plus qualifiées qui sut traînée toute et au supplice; mais le bourreau fut brûlé vif, en puition de cette insolence, qui ne lui étoit pas commandée. Jamais les calomniateurs ne manquèrent quand la ibmnie sut écoutée. Cependant Maximin, comme s'il il appréhendé que les passions humaines ne pussent Blournir par elles-mêmes assez de matière à sa cruauté, aployoit la ruse pour faciliter et multiplier les accutions. On dit qu'il tenoit une corde pendue à une des nètres de sa maison pour la commodité des délateurs. mi, sans se faire connoître, venoient de nuit y attacher urs billets. Le simple énoncé tenoit lieu de preuve. Il voit des émissaires secrets, qui, dispersés dans la ville, fectuient de gémir de l'oppression générale, exagéroient l'harbarie du vicaire, et répétoient sans cesse que l'uique ressource des accusés étoit de nommer au nombre eleurs complices des hommes puissans qu'on n'osepit condammer; que les foibles et les petits, s'attahant à eux comme dans un naufrage, pourroient se suver avec eux. Ces funestes artifices épouvantoient sus les nobles : c'étoit en quelque sorte mettre leurs têtes prix; ils s'humilioient devant cet homme superbe; ils ele saluoient qu'en tremblant; ils reconnoissoient la trilé de ses paroles, lorsque, faisant vanité de sa propre palice, il disoit insolemment : Personne ne doit se aller d'être innocent quand je veux qu'il soit couable.

En effet, ni le crédit, ni la noblesse, ni la plus haute stune, ne pouvoient se défendre de ses attaques meurières. Aginace sortoit d'une famille ancienne et illustre.

318. Il avoit été gouverneur de la Byzacène, et sous la pr fecture d'Olybre il étoit vicaire de Rome. Offensé de préférence que l'empereur avoit donnée dans l'affai de Chilon à Maximin, magistrat subalterne, il réso de renverser la fortune noissente du nouveau fave Maximin portoit déjà l'arrogance jusqu'à mépri Probe, préfet du prétoire, et le plus grand seigneur l'empire. Aginace tâcha d'exciter la jalousie de Prol il lui offrit ses services pour écarter un aventurier perbe qui osoit se mesurer avec un homme de son n rite et de son rang. Probe, en cette occasion; donna li à des soupçons qui le déshonorèrent : on prétendit qu avoit sacrifié Aginace à sa foible politique, et qu'il av en la lâcheté de mettre entre les mains de Maximin

lettres d'Aginace. Maximin, résolu de prevenir celuine s'occupa plus que des moyens de le perdre; et s ennemi, plus vif et plus ardent que prudent et d conspect, ne lui en fournissoit que trop d'occasion Victoria, confident de Maximia, venoit de momi laissant par testament à son ami des sommes consid rables. Aginace publicit qu'il n'en laissoit pas end assez; que ce n'étoit qu'une petite portion des prof que Victorin avoit faits, en vendant par un infa trafic les sentences de Maximin : il inquiétoit Anepsi veuve de Victorin, la menacant de la dépouiller d'u fortune si mal acquise. Anepsie, pour s'appuyer d'u protection puissante, fit encore présent à Maximio trois mille livres pesant d'argent, feignant que son m l'avoit ainsi ordonné par un codicile. Mais ce magistra aussi avare que sanguinaire, n'eut pas honte de luid mander la moitié de toute la succession, et, pour enval

le reste, il lui proposa le mariage de son fils arce fille de Victorin, ce qu'Anepsie n'osa resuser. Les choses étoient dans cet état, lorsque Valentine rappela Maximin à la cour, et le nomma préfet du pr toire de la Gaule. Il lui donna Ursicin pour successi





sique dans l'oppression, étoit livré au luxe et à tous vices qui en sont la suite: Ampélius entreprit de le ormer. Il publia à cet effet plusieurs règlemens, qu'il ut pas la fermeté de faire exécuter.

les mœurs se corrompoient jusque dans leur source. Cod. Theod. astruction publique, ce premier germe de vertu et leg. 1. bonne discipline dans les états, s'altéroit de plus en Rap. L.1, c. s. Plongés dans la débauche, les jeunes gens ne ve- s. Aug. conf. lent plus aux académies de Rome que pour satisfaire 1. 5, c. 8. s formes de l'usage. Ils ne fréquentoient que les jeux, spectacles, les fenimes de mauvaise vie. Le cours des ides étoit devenu un cours de libertinage et de désor-La matricule des professeurs étoit encore remplie. lis leurs lecons étoient abandonnées. Les plus habiles Mtres, au milieu de leurs écoles froides et solitaires, lignant d'éloigner leurs disciples par une régularité E l'autorité publique n'auroit pas soutenue, et de mpler à leurs dépens les académies de province, se byoient forcés de tolérer les dérèglemens, de pardonl'ignorance, et de passer tout, hors la soustraction leurs honoraires. Valentinien sentit la nécessité de la home sur un objet si important, et donna, dans cette e, une constitution célèbre. Il ordonne que les jeunes uqui viendront étudier à Rome apporteront des letde congé expédiées par les magistrats de leur prose, où seront énoncés leur nom, leur patrie, leur issance, les titres de leurs pères et de leur famille; ien arrivant à Rome ils présenteront ces lettres au gistrat chargé de la police de la ville, et qu'ils déclatont à quel genre d'étude ils ont dessein de s'applier; que ce magistrat sera instruit de leur demeure, allentif à examiner s'ils s'occupent réellement des les auxquelles ils ont déclaré qu'ils se destinoient; de éclairera leurs démarches; qu'on observera s'ils fréquentent pas des compagnies criminelles ou danlenses, s'ils n'assistent pas trop souvent aux spectacles, TIST. DE BAS-EMP. TOM. II.

s'ils ne passent pas le temps en festins et en partie de plaisir. Pour ceux qui, par leur mauvaise conduite, déshonorent les études, il ordonne au magistrat de la châtier publiquement, et de les renvoyer aussitôt du les lieux d'où ils sont venus. Il ne permet aux étudian des provinces de demeurer à Rome que jusqu'à l'àge d vingt ans : ce terme expiré, il enjoint au préset de la ville de les obliger par force, s'il en est besoin, de me tourner dans leur patrie; et afin que rien n'échappe al vigilance publique, il veut au'ils s'inscrivent tous le mois sur un registre où seront marqués leur nom, le qualité, leur patrie, leur âge, et que tous les ans cel matricule soit envoyée au secrétariat de l'empereu qui, s'instruisant de leurs progrès et de leur métil tiendra une note de ceux dont l'état pourroit tirer que que service dans les différens emplois. Cette consist tion étoit vraiment digne d'un grand prince, si l'on d tenu la main à l'exécution. Mais dans les maladies pol tiques, la vue des maux fait multiplier les remèdes. le défaut de vigueur et de constance dans l'usage de remèdes rend à la fin les maux incurables. Cepeula une loi si sage ne fut pas entièrement sans effet; et que ques années après, saint Augustin quitta l'Afrique pa aller enseigner à Rome, où les écoles, quoiqu'il y reg plusieurs abus, étoient, dit-il, mieux disciplinées qu Carthage.

Cod. Theod. Valentinien crut que le mélange des barbares cont l.3, tit. 14; buoit encore à la corruption des mœurs. Les bords leg. unic. et l'étiend. Rhin et du Danube, dans toute l'étendue de leur cou étoient couverts de nations féroces, qui, habitant e pays incultes et sauvages, regardoient comme une ét tune de s'établir au-delà de ces fleuves, sur les terres l'empire. Il s'en introduisoit un grand nombre dans armées romaines, et surtout dans les troupes qui s' doient les frontières. La garde même des empereurs contenoit des corps entiers. Ils s'unissoient aux Roma



ror et la manvaise foi qui degradoient les Romains, qui les faisoient dégénérer de leur ancienne noblesse, Chron-Hier. Mos de scrupule à violer les traités, plus de précautions our voiler du moins la perfidie. Une multitude de fum finne. isons, portée sur des harques légères, vint se jeter Till Lacon. ans la Gaule sur la côte de l'Océan, et, s'avançant le foi ing du Rhin , désoloit toute la contrée. Le comte Nanien , chargé de défendre cette frontière, accourut avec qu'il avoit de tronpes. C'étoit un guerrier expérienté : mais , comme il avoit affaire à des ennemis dérminés et opiniatres, ayant perdu dans les fréquentes ocontres une partie de ses soldats, et'se voyant blesse i-même, il envoya demander du secours à l'empereur, il étoit à Trèves. Le général Sévère vint à la tête d'un rps considérable, et se rangea en bataille. La vue d'un grand nombre de troupes, leur belle ordonoance, clat de leurs armes et de leurs enseignes, jetérent Groi parmi les barbages: ils demandérent la paix. brès une longue délibération, on consentit à leur acrder une trève. Selon la convention qu'on fit avec x, on incorpora aux troupes romaines l'élite de leur messe, et on permit aux autres de retourner dans leur vs. Pendant qu'ils se disposoient a partir , on détacha eur insu un corps d'infanterie pour leur drewer une ibuscade et les tailler en pièces dans un vallon qui se pavoitsur leur passage au-dela du Rhin , pronde Duits ,









sur le territoire ennemi, qu'il ravagea dans une étenda de cinquante milles, et revint à Trèves, fort méconten d'avoir manqué une occasion ménagée avec tant de pré cautions. Les Allemands qui habitoient au-delà du Rhia vis-à-vis de Mayence, s'appeloient Bucinobantes. Pou ôter à Macrien l'espérance de rentrer dans ce pays, l'es pereur y établit pour roi Fraomaire. Le canton étoit tel lement ruiné, que celui-ci aima mieux aller dans la Grande-Bretagne commander, en qualité de tribua une cohorte d'Allemands qui s'étoit mise au service de l'empire, et qui se distinguoit par sa valeur. Valentinien donna aussi quelque commandement dans ses trospes à Bithéride et à Hortaire, seigneurs allemands. Mais, peu de temps après, Hortaire, accusé d'entretenir de secrètes intelligences avec Macrien, fut appliqué à la torture: et sur l'aveu qu'il fit de sa trahison, il fut brûk vif.

La rigueur de Valentinien croissoit tous les jours e.s. Hier, chron. Maximin, préfet des Gaules, aigrissoit de plus en plus son naturel dur et impitoyable. Les accès de sa colère devenoient plus fréquens, et se marquoient dans leton de sa voix, dans l'altération de son visage, dans le déordre de sa démarche. Ceux qui jusqu'alors avoient, pas leurs sages remontrances travaillé à modérer ses emportemens, n'osoient plus ouvrir la bouche. Il n'écoutoit que Maximin. Il fit assommer un de ses pages pour avoir, dans une chasse, découplé un chien plus tôt qu'il ne falloit. Un chef de fabrique lui ayant présenté une cuirasse de fer très-bien travaillée, s'attendoit à en être récompensé : il fut mis à mort, parce que la cuirasse pesoit un peu moins que Valentinien n'avoit ordonné. Octavien, qui avoit été proconsul d'Afrique, encourut la disgrâce du prince. Un prêtre chrétien chez qui il se tenoit caché, n'ayant pas voulu le découvrir, eut la tête tranchée à Sirmium. Constantin, écuyer de l'empereur, fut lapidé pour avoir changé sans sa permission



350

DISTOIRE DU BAS-EMPIRE.

Cod. Thund. p. 48. 19.

Ces traits d'inhumanité, qui font horreur, étoientle 7, th. 15, effets af un caractère fougueux et violent, et non pa Lib. 1, at. d'une suspidité brutale. Ce prince avoit des lumières la has, m. fil cette année et la suivante plusieurs lois, tant pou the first conserver l'honneur des familles que pour régler l'orde n. les estra : redeparent: politique. Pour défendre les jeunes veuves de races fa-Lab. radii, torienne contre leur propre foiblesse, il ordonna en 8, celles qui seroient au-dessous de vingt-cinq ans se pourroient contracter un second mariage sans le cosentement de leur pêre, ou de leurs parens, si les père étoit murt; que, si leurs parens s'opposoient à les desir, et qu'ils proposassent un autre parti, les jus civils en décideraient; et qu'en cas d'égalité entre la deux partis, on preféréront celui qui seroit du choix a la fomme; que, supposé que la venve eût lien de soi conser que ses proches parens, devant être ses bérition si elle monroit sans enfans, voulussent par un mol d'intérét empécher ce second mariage, elle s'en rapporteroit au jugement des parens plus éloignes, qu n'auroient rien a prétendre sur sa succession. Il écartai par cette loi le manege de seduction, qui altéroit le sa des plus nobles familles par des alliances mal assorbe et souvent deshonorantes. Une autre loi , par laquelled modéroit la rigueur de celle de Constantin contre la batards et les concubines, ne fut pas si généralement approuvée; il déclara que, si un homme laissoit de beritiers ch ligne directe, il pourroit legner à ses mfans unturels et à leur mère le douzième de ses bien. et le quart, s'il ne laissoit que des herritiers collaterant Valens rejeta d'abord cette loi , mais il Padopta dans la suite, Valentinion régla les rangs entre les grandes de gnités; les préfets de Rome, les préfets du prétoire, le deux généraux de la cavalerie et de l'infanterie, étoire au même degré. Après eux les questeurs, le maître do offices, les deux comtes des largesses, c'est-à-dire l'intendant des finances et l'intendant du domaine, les pro-

Digitized by GOOGIC

msuls, les quatre chefs du secrétariat du prince, les omtes qui commandoient les troupes dans les provinces 'au-delà de la mer, les vicaires des préfets. Tel étoit ordre des grandes charges de l'état. Les empereurs nivans y firent quelques changemens, et ajoutèrent lusieurs autres dignités. Dans ce dénombrement je ne vis pas le comte des domestiques, quoique ce fût une ignité déjà ancienne, et que Constance le nomme dans ne loi avant le maître des offices. La raison en est peuttre que c'étoit une charge du palais, et non pas une lignité de l'empire.

Au milieu des rigueurs que Valentinien exerçoit sur Zos. l. f. se peuples, l'Eglise étoit tranquille. Valens, au conraire, avoit jusqu'alors épargné ses sujets dans ce qui Till. Valens. egardoit le gouvernement civil, mais il affligeoit l'Eglise. not. 10. è prince prit pour la troisième fois la résolution d'aller Antioche, et partit de Constantinople vers le mois de nai. En traversant l'Asie, il y trouva les traces funestes les maux qu'avoient causés la famine et le tremblement le terre. Les provinces, désolées et languissantes, ne se epeuploient qu'à peine. L'empereur donnoit audience ux députés qu'on lui envoyoit de toutes parts, et leur ecordoit les grâces qu'ils venoient lui demander. Il se proposoit deux objets : de rétablir le pays, et d'y faire tominer l'arianisme. Il relevoit les villes abattues; il noutoit aux autres de nouveaux embellissemens, ou stendoit leur enceinte. On nettoyoit les ports bouchés par les sables, ou comblés de vase; on travailloit à rendre les grands chemins plus praticables. Tout sembloit ranimé par la présence du prince. Il partagea plu-neurs provinces: Tyane, de int métropole de la seconde Cappadoce, et Icone de la seconde Pisidie. Quelques auteurs lui attribuent la nouvelle division de la Palestine, de la Cilicie, de la Syrie, de la Phénicie et de l'Arabie. Mais d'autres prétendent, avec plus de vraisemblance, que ces provinces ne furent partagées, les

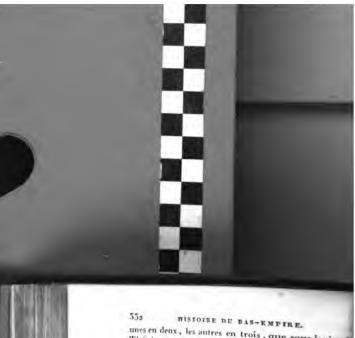

unes en denx, les autres en trois, que sons le règne la Théodose ou d'Arcadius. Nous avons déjà observé que cette multiplication de départemens aggravoit le farde des peoples en multipliant les officiers.

Greg. Naz.

Valens, après avoir fait quelque séjour à Ancyre, pas or, 36. Greg. Nyss. en Cappadoce. Devant lui marchoit le préfet Modeste malue en apparence pour disposer ce qui étoit nécessaire a la monum. Thom. 1, 4, réception de l'empereur, mais en effet pour prépare, Soc. 4.c. un triomphe à l'arianisme, qui s'établissoit dans toute Sor. 1. 6, c. lieux où passoit Valens. On chassoit les évêques orthodoxes; on les exiluit; on confisquoit lettrs biens; et installoit en leur place des hérétiques, dont l'emperer Basil. spitt. avoit à sa suite une nombreuse recrue. C'étoit un orse sorti de la Propontide, qui traversoit la Bithynie, la Galatie, et venoit fondre sur la Cappadoce. Basile dol assis depuis peu sur le siége de Gésarée, capitale de conprovince. L'empereur avoit en vain employé les pla puissans du pays pour traverser son élection. Ce prése fut un rempart inébranlable, contre lequel viurent se briser toutes les forces de l'hérèsie. Valens, en approchat de Gésarée, envoya Modeste pour l'intimider et l'oblige a recevoir les ariens dans sa communion. Le prefet manda Basile, et d'un ton fier et menaçant il lui reprocha d'abord son opiniâtreté à rejeter la doctrineque l'emperent avoit embrassée. Comme il le voyoit inflaible Ne savez-vous done pas, lui dit-il, que je suis li maitre de vous dépouiller de vos biens , de vous exile, de vous ôter même la vie? Celui qui ne possède nes répondit le prélat, ne peut rien perdre, à moins q vous ne vouliez peut-être m'arracher ces misérable velemens, et un petit nombre de livres qui font tout ma richesse : quanta l'exil, je ne le connois pas leule la terre est à Dieu : elle sera partout ma patrie, ou pluis le lieu de mon passage : la mort me sera une grace, elle me fera passer dans la véritable vie ; il y a même long temps que je suis mort à celle-ci. Ce discours, anime de

Digitized by GOOGIC







Soc. l. 4, c. la-moitié. Des soins plus importans occupoient Valent

6. Théod. 1.4. Il se partageoit entre les préparatifs de la guerre de Pers et le dessein qu'il avoit formé de détruire dans ses état la foi de Nicée. Pour rendre la persécution moins odieux il permit l'exercice de toutes les superstitions. Les sacri fices se renouvelèrent : on célébroit publiquement le fêtes de Jupiter, de Cérès, de Bacchus; la liberté n'étoi refusée qu'aux catholiques. Mélèce fut banni pour te troisième fois. Les fidèles de sa communion, exclus de églises où ils s'assembloient, étoient contraints de célébre les saints mystères hors de la ville. Poursuivis partoute chassés par les soldats, ils changeoient tous les jours de retraite. Plusieurs expirèrent dans les tourmens; un grand nombre fureut précipités dans l'Oronte. Ces rigueurs loin de les abattre, animoient et fortifioient leur zele Les moines accouroient de leurs solitudes pour soutenir le courage de leurs frères. Un jour Valens, se promenant dans une galerie de son palais qui donnoit sur l'Oronte, vit passer au bord du fleuve un homme mal vêto et courbé de vieillesse. On lui dit que cétoit le moine Aphraate, respecté de tous les catholiques d'Antioche: Où vas-tu? Iti dit l'empereur, tu devrois te tenir renfermé dans ta cellule. Prince, lui repartit le vieillard, vous embrasez l'église de Dieu ; et quand le feu est à la maison, il faut sortir pour travailler à éteindre l'incendie. On dit que l'Eglise eut alors obligation à Thémistius. Cet orateur, déiste dans le cœur, quoique idolâtre dam la pratique, représenta à l'empereur qu'il en étoit de la religion comme de tous les arts, qui se perfectionnent par la dispute : que les diverses sectes étoient autant de différentes voies qui toutes aboutissoient au même terme. c'est-à-dire à Dieu même : que la contrariété des opinions sur la nature divine entroit dans les vues de l'Etre suprême, qui a voulu se cacher aux hommes; et que la diversité de cultes, loin de lui déplaire, lui étoit aussi agréable que la différence du service l'est dans une





558 HISTOIRE DU BAS-EMPIRE.

des femmes, il se flattoit de tourner à son gré l'ap de la reine. Il en obtint sûreté pour lui et pour Artaba ils se rendicent tous deux dans la place. Ils prins d'abord le ton menaçant; ils conseilloient à la mi d'apaiser par une prompte sommission la colère d' prince impitoyable. Mais la princesse, plus habileq ces deux traitres, lenr fit une peinture si touchante ses malheurs et des cruantés exercées sur son mari; e lour fit valoir avec tant de force ses ressources et avantages qu'ils trouveroient eux-mêmes dans son par qu'attendris à la fois et éblouis de nouvelles espérano ils se déterminérent à trabir Sapor à son tour. Ilses vinrent que les assiégés viendroient à une certaine bei de la nuit attaquer le camp, et promirent de leur lie les troupes du roi. Ayant confirmé leur promese s un serment, ils retournèrent au camp, et publice qu'ils avoient accorde deux jours aux assiégés pour liberer sur le parti qu'ils avoient à prendre, Cette pension d'armes produisit du côté des Perses la néglige et la sécurité. Pendant que les assiégeans étoient plot dans le sommeil, une troupe de brave jeunesse son la ville, s'approche saus bruit, pénètre dans le car egorge les Perses, la plupart ensevelis dans le somm et n'en laissent échapper qu'un petit nombre. Olym ne fut pas plus tôt delivree, qu'elle fit sortir de lapl son fils Para, et l'envoya sur les terres de l'emp Valens lui assigna pour asile la ville de Néoces dans le Pont, on il fut traite avec tous les égarde de son rang et aux auciennes alliances de sa famille l'empire.

Cylace et Artabane, espérant fout de la général l'empereur, le prièrent par leurs députés de leurrent Para leur roi légitime, avec un secours capable à maintenir. Valons, qui ne vouloit pas donner à 5 occasion de lui reprocher d'avoir le premier roupe traité, se contenta de faire reconduire le printe





exécution de ses ordres. Il lui commanda de dissiper esséditieux à coups d'épées, s'ils étoient désormais assez ardis pour s'assembler. Modeste, devenu depuis sa guéison moins vif pour les intérêts de l'arianisme, fit serètement avertir les catholiques; il vouloit les sauver la massacre dont ils étoient menacés. Dès le lendemain sus accoururent au même lieu avec plus d'ardeur que amais. Le préset, dans la triste alternative ou de réandre du sang, ou de s'attirer la disgrâce du prince, rit le parti d'obéir, et de se transporter dans la plaine. In y allant il apercut une femme dont les cheveux et es vêtemens en désordre montroient assez son empresement; elle traînoit un enfant par la main, et se faivit passage à travers les soldats dont le préfet étoit acmpagné. Modeste l'ayant fait arrêter pour lui demander ni elle couroit avec tant de hâte, elle répondit qu'elle raignoit d'arriver trop tard à l'assemblée des fidèles, ni nous allons, dit-elle, recevoir le martyre. Et pourpuoi, lui dit le préset, menez-vous cet enfant? C'est mon fils, repartit-elle, je veux qu'il soit couronné avec nous. Modeste retourna aussitôt rendre compte à l'empereur de la résolution des catholiques; et Valens, conraincu que la violence tourneroit à sa honte et à leur ploire, révoqua ses ordres, et sortit d'Edesse.

Il s'approcha du Tigre sans rencontrer d'ennemis. Il n'ent à combattre que les incommodités du climat, dont les chaleurs excessives produisirent dans son armée beaucoup de maladies. Il se fit aimer de ses soldats par le vif intérêt qu'il prit à leur soulagement. On loua mrtout ses soins infatigables pour rétablir la santé du plus distingué de ses généraux. On croit que c'étoit le comte Victor. Dans le cours de cette expédition, il réduisit, sans tirer l'épée, une tribu de Sarrasins. Il retourna ensuite passer l'hiver à Antioche.

Les deux empereurs prirent l'année suivante le con- An. 373. sulat pour la quatrième fois. Valens entroit le 28 de Idace.
Them. or.

549 DISTOIRE DU BAS-EMPIRE.

Symm. Los mars dans la dixième année de son régne; Valentina Zorl. j. y unit entre un mois anparavant. Pour honorer les decennales, le sénat de Rome leur envoya un prése considérable. Les princes reçurent encore des province selon l'usage, de l'or, de l'argent, des étoffes précieus De leur part ils remirent cette antiée une partie de tive imposée sur les terres. Valens exigea de Thémisi nne harangue, qui fut prononcée en sa présence, app remuent a Hieraple, où il avoit contume de pass la saison du printemps, pendant qu'il fit son séjour

Anno L. in

Des que les armées purent tenir la campagne, Sap envoya des troupes en Mésopotamile. Il méprisoit l Romains depuis la retraite de Jovien, et se promette une victoire assuree. Valens fit partir le comte Trais et Vadomaire à la tête d'une belle armée, avec un de se tenir sur la défensive, afin qu'on ne pût les accus d'avoir fait le premier acte d'hostilité. Arrivés dans plaine de Vagabante, ils furent attaqués par toute cavalerie des Perses. Ils se contentoient d'en soules le choc , et se battoient en retraite ; mais enfin , se voye pousses avec viguent, ils chargerent à leur tour; et, apr avoir lait un grand carnage, ils demeurerent maltre d champ de bataille. Les deux monarques vinrent joind lours troupes. It se livra physicurs petits combats, de les aucces furent balances. Enfin ils convincent dun trove pour terminer leurs différends. L'été s'étant pas en negociations infructueuses, Sapor se retira à Cien phon, et Valcus à Antioche,

Till Lalen Perofun que Valens étoit occupé de la guerre attains, Perar, les Sarrasins se defendoient contre les harbere annight is venus hi food de l'Ethiopie, et altaquoient eux même unicipal les frontières de l'empire. Sur les côtes de la mer d'E thinghe, le long du golfe Avalite, babitoit une pemphi de Blommyrs, nation cruelle, dont l'extérieur mêm etoit alirena, lis étoient différens de ceux que nous avon

Digitized by GOOGIC

déjà vus à l'occident du Nil, vers les extrémités méridionales de l'Egypte. Un vaisseau d'Aïla en Arabie échoua sur leurs côtes; ils s'en saisirent, s'y embarquèrent en grand nombre, et, devenus pirates sans connoître la mer, ils résolurent d'aller à Clysma, port d'Egypte, très-riche et très-fréquenté, vers la pointe occidentale du golfe arabique. Ayant pris leur route trop à l'orient, ils abordèrent à Raithe, qui appartenoit aux Sarrasins de Pharan. C'étoit le 28 décembre 372. Les habitans, au nombre de deux cents, voulurent s'opposer à la descente, mais ils furent taillés en pièces; leurs femmes et leurs enfans furent enlevés. Les Blemmyes massacrèrent quarante solitaires qui s'étoient réfugiés dans l'église de ce lieu. Ils se rembarquèrent ensuite pour gagner Clysma; mais leur vaisseau n'étant pas en état de faire route, ils égorgèrent leurs prisonniers, descendirent de nouveau sur le rivage, et mirent le feu aux palmiers dont le lieu étoit convert. Cependant Obédien, prince de Pharan, ayant rassemblé six cents archers sarrasins, vint fondre sur les Blemmyes; et quoique ceux-ci se battissent en désespérés, ils furent tous passés au fil de l'épée.

Obédien étoit chrétien. Les saints solitaires retirés dans Soc. l. 4, c. les déserts d'Arabie, avoient converti plusieurs tribus 29, Theod. l. 4, de Sarrasins. Un autre de leurs thes, nommé Zocome, c. 21, Soz. l. 6, c. avoit aussi embrassé la soi catholique. Obédien étant 38, Theoph. p. 55. sa veuve Mavia, d'un courage au-dessus de son sexe, prit Hermant, vie de S. Basa place, et se sit obéir de cette nation indocile. Elle étoit sile, l. 5, c. née chrétienne; ayant été enlevée sur les terres de l'em- Till. arian. pire par une troupe de Sarrasins, de captive d'Obédien art. 122. elle étoit devenue sa semme à cause de sa beauté. Dès qu'elle se vit seule maîtresse du royaume, elle rompit la paix avec les Romains, se mit elle-même à la tête de ses troupes, sit des courses en Palestine et jusqu'en Phénicie, ravagea les frontières d'Egypte, et livra plusieurs

batailles, dont elle remporta tout l'honneur. Le commandant de Phénicie demanda du secours au général des armées d'Orient. Celui-ci vint avec un corps considérable: et, taxant de lâcheté le commandant, qui ne pouvoit résister à une femme, il lui ordonna de se tenir à l'écart avec ses soldats, et de demeurer simple spectateur du combat. La bataille étant engagée, les Romains plicient déjà et alloient être taillés en pièces, lorsque le commandant de Phénicie, oubliant l'insulte qu'il venoit de recevoir, accourut au secours, se jeta entre les deux armes, couvrit la-retraite du général d'Orient, et se retira luimême en combattant l'ennemi et le repoussant à coupe de traits. Comme la princesse guerrière continuoit d'avoir partout l'avantage, il fallut rabattre de la fierté remaine, et lui demander la paix. Elle y consentit, à condition qu'on lui donneroit Moïse pour évêque de sa nation. C'étoit un pieux solitaire renommé pour set miracles. On l'alla tirer de son désert par ordre de l'empereur, et on le conduisit à Alexandrie pour y recevoir l'ordination épiscopale. Athanase étoit mort le 2 de mai de cette année; et Lucius, que les ariens s'efforçoient depuis long-temps de placer sur le siège d'Alexandrie. venoit enfin d'en prendre possession par ordre de Valens Moïse, qui n'acceptoit l'épiscopat qu'à regret, refus constamment l'imposition des mains d'un usurpateur hérétique. Il fallut l'envoyer aux prélats orthodoxes relégués dans les montagnes. Le nouvel évêque acheva de détruire l'idolâtrie dans le pays de Pharan. Il maintint l'alliance de Mavia avec les Romains; et cette reine, pour gage de son attachement à l'empire, donna sa fille 🕫 mariage au comte Victor.

Greg. Naz. La mort d'Athanase fit renaître toutes les horreus or. 23.

Basil. ep. dont Alexandrie avoit été deux fois le théâtre pendant 150.

Epipa hæ. la vie de ce saint prélat. Pierre, le fidèle compagnon de res. 68.

Ruf. l. 2, t. cesseur, ne fut pas plus tôt établi par le suffrage du clerge.

du peuple et des évêques des contrées voisines, que Pal- Oros. l. 7, c. lade, préset d'Egypte, qui étoit païen, saisit cette occa- 33. sion de venger ses dieux en servant la haine de l'empe-19, 20, 21, 23, 29. renr contre les catholiques. Il rassemble une troupe Theod. 1. 4, d'idolâtres et de Juifs, entre par force dans l'église, pro- Soc. l. 6, c. Anne le sanctuaire et l'autel par les abominations les plus 18, 19. Soz. 1. 6, c. exécrables; il anime lui-même l'insolence et la fureur 14, 19. de sa cohorte effrénée. On massacre les hommes, on foule in Valent. aux pieds les femmes enceintes; on traîne toutes nues Suid. in dans les rues de la ville les filles chrétiennes, on les aban- O'valags. donne à la brutalité des païens; on les assomme avec œux que la compassion excitoit à leur défense; on refuse à leurs parens la triste consolation de leur donner la répulture. Bientôt arrivent Euzoïus, évêque arien d'Antioche, et le comte Magnus, intendant des finances, cemi qui s'étoit signalé en faveur du paganisme sous le règne de Julien. Ils ramenoient comme en triomphe Lucius, le dernier persécuteur d'Athanase. Les sollicitations des ariens et les sommes d'argent répandues à la cour avoient enfin couronné son ambition. Les païens le reçurent avec joie; et, au lieu des psaumes et des hymnes dont les villes retentissoient d'ordinaire à la première entrée des évêques, on entendoit crier de toutes parts: Tu es l'ami de Sérapis; c'est le grand Sérapis qui l'amène à Alexandrie! La conduite du nouveau prélat répondit à ces acclamations impies. Armé de l'autorité impériale, il mit en œuvre la cruanté de Magnus. Ce comte fit venir en sa présence les prêtres, les diacres et les moines les plus distingués par leurs vertus, dont plumeurs avoient passé quatre-vingts ans. Après avoir beautoup vanté la clémence de l'empereur, qui n'exigeoit d'eux, disoit-il, que de souscrire à la doctrine d'Arius, il entreprit de leur persuader que cette signature n'intéressoit point leur conscience; qu'ils pouvoient conserver leur opinion dans le cœur, pourvu que leur main le prétât à l'obéissance; et que la nécessité seroit devant



## 546 HISTOIRE DU BAS-EMPIRE.

Dieu une excuse legitime. Le comte, ne lestron disposés à profiter de ses leçons, les fit jeter en p les y laissa plusieurs jours, espécant affoiblirle rage. Mais, voyant que les mauvais traitemens et naces ne servoient qu'à les affermir de plus en les fit cruellement tourmenter dans la place pu d'Alexandrie, et les envoya, les uns aux mines de no, les autres aux catrières de Proconnèse, d'an Heliopolis en Phénicie, ville peuplée de païens, accablèrent d'entrages. Leur départ eausa une de extrême dans Alexandrie; le pouple les accompagni qu'à la mer en versant des larmes, et snivit des leur vaisseau avec des cris lamentables. La peréo s'étendit par toute l'Egypte. Les supplices que la ne l'idulatrie avoit inventé : contre les chrétiens se me velèrent avec plus de foreur contre les catholiques, un ellet de cel acharmement naturel aux diserpe d'une nome religion. On vit des hommes désors ? les bêtes dans les spectacles du Cirque. Onze étal d'Egypte, qui s'étoient rendus redontables aux me par leur saintelé et par leur doctrine , furent envoyés exil. Les déserts n'étoient plus un asile. Trois miles dats, commandés et conduits par Lucius, allèrent par le trouble et la terreur dans les tranquilles minde Nitrie et de Scetis. On y chassoit les moins de les vellules, on les égorgenit, on les lapidait : em que traitail avec le moins d'inhumanité e oient déposité cuelcaines, featus de verges, traines à Alexander, et par ordre de l'empereur, on les forçoit de s'enrôle de to milice. Pierre avoit echappe aux menetion and l'arrives de l'asurpateur; et, s'étant serrétement coles que, il se refigia amprès da pape Damase à Rame, el il decimenta jusqu'à la mort de Valens. Pour mettrue les veux des Romains une image des cruants ente dans Alexandrie, il porta avre lai une role billetti cang des martyrs, et il fustrusit toute la terrette

Digitized by Google

borribles violences, par une lettre pathétique adressée à l'église universelle. Lucius, méprisé tant qu'Athanase avoit vécu, devint le tyran de l'Egypte, et conerva cette injuste puissance pendant les cinq années mivantes.

Les autres contrées de l'Afrique éprouvoient dans le Amm. 1. 27, et l. 28, même temps d'autres malheurs. La Tripolitaine, déjà c. 6, et l. 50, ravagée par les barbares, ne souffroit pas moins de la part des officiers chargés ele la défendre : et la révolte de Firme, qui éclata cette année, désoloit la Mauritanie. L'avarice et les impostures du comte Romain furent la cause de ces désastres. Cette sanglante tragédie, chargée d'intrigués et de funestes incidens, commença avant le règne de Valentinien, et ne fut terminée que sous celui de Gratien. Pour n'en pas interrompre le fil, nous en avons jusqu'ici différé le récit, et note n'allons donner toute la suite.

Jovien vivoit encore lorsque les habitans de Leptis, altaqués par les Austuriens, ainsi que nous l'avons raconté, implorèrent le secours de Romain, commandant des troupes en Afrique. Ce général avare, ayant exigé pour les défendre des conditions auxquelles il étoit impossible de satisfaire, ils résolurent de porter leurs plaintes à l'empereur. Ils nommèrent pour députés Sévère et Flaccien; et, sur la nouvelle que Valentinien venoit de succéder à Jovien, on les chargea en même temps de lui offrir, selon la coutume, les présens de la province Tripolitaine. Romain n'étoit pas moins arhacieux que cruel et avare; il avoit à la cour un puisunt appui dans la personne de Remi, qui sut depuis maître des offices, avec lequel il partageoit le fruit de ses rapines pour en acheter l'impunité. Il savoit que l'empereur, prévenu en faveur de ses officiers, ne voubit jamais les croire coupables, et qu'il ne punissoit que les subalternes. Dès qu'il fut instruit de la résolution des Leptitains, il dépêcha en toute diligence un





MISTOIRE DU BAS-EMPIRE.

549

se sont déjà repus de carnage, accoururent une troime de fine as mains, coupérent les arbres et les vignes, enleposts su cet tout ce qu'ils n'avoient pu emporter dans les irdéques plons précédentes. Teints de sang, chargés de butin, ndeut et l'égorger et les mains de la ville, nommé Mycon, qu'ils avoient pu repris dans une de ses métairies. Il étoit blessé, et ils enacoient de l'égorger, si l'on ne payoit sa rançon. Sa collour l'ambient et l'égorger, si l'on ne payoit sa rançon. Sa collour l'ambient et l'égorger, si l'on ne payoit sa rançon. Sa collour l'ambient et l'égorger, si l'on ne payoit sa rançon. Sa collour l'ambient et l'égorger, si l'on ne payoit sa rançon. Sa collour l'ambient et l'égorger en de sesson le murrave des cordes. Il mournt deux jours et lies par dessus le mur avec des cordes. Il mournt deux jours ent juris et l'ambitans, et surfout les femmes, qui n'abient jamais vu leur ville assiègée, se croyoient permine. L'u sans ressource. Tout retentissoit de gémissemens et lieur les et l'en de l'égorger par l'un anni l'attendoient rien à l'attaque des places, decopar vont plusieurs des leurs tués ou blessés, se retirèrent en preset.

an malifie Les envoyés de Leptis n'étant pas encore de retour, public. " s habitans, dont les malbeurs croissoient sans cesse, lan log Pepulèrent de nouveau Jovin et Pancrace. Ceux-ci renus inputationtrèrent à Carthage Sevère et Flaccien qui leur apprirent que Pallade étoit en chemin. Ils ne laissérent init me pas de continuer leur voyage. Sévère mourut de maalisace die à Carthage; et Pallade arriva dans la Tripolinier sur laine. Romain, bien averti de l'objet de sa commisroot to Mon, s'avisa d'un stratageme que lui suggera une ingésiderale nieuse scélératesse. Pour lui fermer la bouche, il résolut n'app de le rendre lui-même coupable. Il fit entendre aux inella officiers des troupes que Pallade étoit na homme puisashin ant, qui avoit l'oreille de l'empereur, et que, s'ils william Pouloient s'avancer, il falloit acheter sa recommandabon en lui faisant accepter une partie de l'argent qu'il pportoit pour le paiement des soldats. Ce conseil fut since bivi, et Pallade ne refusa point le présent Il alla

diam'r.

ensuite à Leptis; et, pour s'instruire de la vérité, il s'adressa à deux habitans distingnés, nommés Erchthius et Aristomène, qui lui firent une peinture fidèle de leurs calamités, et le conduisirent sur les lieux ravagés par les barbares. Pallade, témoin lui-même du déplorable état de ce pays, vint trouver Romain, lui responda sa négligence, et le menaça d'informer le prince de ce qu'il avoit vu. A la bonne heure, lui repondit le comte; mais je l'informerai, moi, de votre péculat : il saura que vous avez appliqué à votre profit une partie de la solde de ses troupes. Ce peu de paroles adoucit Pallade; il devint ami de Romain; et, de retour à Trèves, il persuada à l'empereur que les plaintes des Tripolitains n'étoient qu'un tissu de calomnies.

Il fut renvoyé en Afrique avec Jovin, l'un des deux derniers députés. L'autre étoit mort à Trèves. Pallade étoit chargé, conjointement avec le vicaire d'Afrique, de vérifier les faits allégués par la seconde députation : il avoit ordre encore de faire conper la langue à Erechthius et à Aristomène, qu'il avoit, contre sa propie conscience, dépeints comme des imposteurs. Rumain, dont la fourberie étoit inépuisable en ressources, ne fut pas plus tôt instruit des ordres donnés pour cette seconde information, qu'il résolut d'en profiter pour se défaire de tous ses adversaires. Il envoya à Leptis deux scelerats adroits et propres aux plus noires intrigues : l'un, nommé Cécilius, conseiller au tribunal de la province. Par leur moyen il corronipit un grand nombre d'habitans, qui désavouèrent Jovin; et Jovin lui-même. intimidé par des menaces secrètes, démentit le rapport qu'il avoit fait à l'empereur. Pallade instruisit Valeutinien de ces rétractations; et ce prince, se croyant joué par les accusateurs de Romain, condamna à la mort Jovin et trois autres habitans, comme complies de ses calomnies. Il prononça le même arrêt contre

Ruricius; et ce gouverneur intègre, qui n'avoit d'autre crime que d'avoir, selon le devoir de sa charge, travaillé à soulager les maux de sa province, fut exécuté à Stèfe, en Mauritanie. Le vicaire fit mourir les autres à Utique. Flaccien fut assez heureux pour s'évader de la prison: il se retira à Rome, où il demeura caché jusqu'à sa mort, qui arriva peu de temps après. Erechthius et Aristomène se sauvèrent dans des déserts éloignés, dont ils ne sortirent que sous le règne de Gratien.

La Tripolitaine sut réduite à souffrir sans se plaindre. Mais l'œil de la justice éternelle, qui ne dort jamais, suivit partout les coupables, et tira enfin la vérité de ce labyrinthe ténébreux. Pallade, disgracié pour un sujet qu'on ignore, se retira de la cour. Quelque temps après, Théodose, étant venu en Afrique pour réprimer la rébellion de Firme, dont nous allons bientôt parler, fit arrêler le comte Romain, et se saisit de ses papiers. Il y tronva une lettre qui prouvoit manifestement que Pallade en avoit imposé à l'empereur; et il l'envoya au prince. Pallade fut arrêté: et, pressé par les remords de ses crimes, il s'étrangla dans la prison. Remi ne lui mrvécut pas long-temps. Léon lui ayant succédé dans la charge de maître des offices, il s'étoit retiré dans ses lerres, près de Mayence, où il étoit né. Maximin, préset des Gaules, avide de condamnations et de supplices, ploux d'ailleurs du crédit dont Remi avoit joui longlemps, cherchoit l'occasion de le perdre. Il fit mettre à la question un nommé Césaire, qui avoit eu part à la consiance de Remi, et qui révéla toutes ses impos-Inres. Dès que Remi en fut averti, il prévint la punilion qu'il méritoit en s'étranglant lui-même.

Après la mort de Valentinien, Ercchthius et Aristomène se présentèrent à Gratien, et l'instruisirent de la vérité, qui n'avoit jamais été entièrement connue de son père. Ce prince les adressa au proconsul Hespérius et au vicaire Flavien, magistrats éclairés, et dont



352 HISTOIRE DU BAS-EMPIRE.

la justice étoit incorruptible. Ils firent arrêter Cécil Il avous dans la question que c'étoit lui qui avoit m gagé les habitans à désavouer leurs propres députes 5 déposition fut envoyée à Gratien. Romain, toujon, prisonnier depuis que Théodose l'avoit fait arrêter, u se tint pas encore pour convaincu. Aussi hardi a nie ses crimes qu'à les commettre, il obtint d'être tranporte à Milan , où la cour étoit alors. Il y fit venir C cilius, à dessein d'accuser le proconsul et le vicin d'avoir trompé l'empereur pour favoriser la provin-Il trouva nième un protecteur dans le comte Mello baude, qui pouvoit beaucoup auprès de Gratien; de ent le crédit de faire appeler à Milan plusieurs Tir politains, dont la présence étoit, disoit-il, nécession à sa justification. Ils vinrent en effet; mais Roman ne put ni les intimider, ni les corrompre : ils pend terent à déposer la vérité. L'histoire ne parle plui de Romain; et le principal acteur de tant d'imposture e de scènes sanglantes disparoit tout à coup sans qu' soil instruit de son sort. Il seroit bien étrange que monstre de cruante, d'avarice et de fourberie, apriavoir (roups si long-temps son souverain et fait potant d'innocens, convaince enfin des plus noirs le faits, eut échappé au supplice, et qu'il n'eut été pui que par les malédictions de ses contemporains l'horreur de la posterité,

don. Lag. Ce hirent enrore ses pernicieuses intrigues qui per can Lag. Centre terrore ses pernicieuses intrigues qui per can Eirme dans le désespoir : la haine que le control d'autre de la Manier perdre à l'empire les vastes contrées de la Manier, ainsi que nous l'allons raconter. Nubel, qui ten la la premier raog entre les Maures, laissa en moure de la Manier, ainsi que nous l'allons raconter. Nubel, qui ten la premier raog entre les Maures, laissa en moure de la Manier, ainsi que nous l'allons mace, Masuca, et une fille nommée Cyria. Zamms, l'admitie avec le comte Romain, fut assassiné par l'impon frère. Le comte résolut de faire punir le meorute.

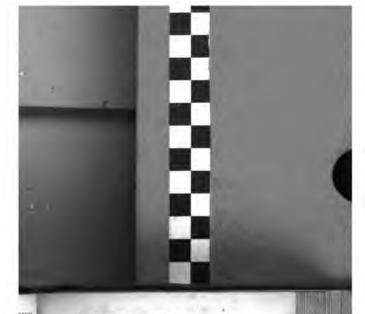

DISTOIRE DU BAS-EMPIRE. rem de louable. Mais Romain

spure shiques et injustes. Les amis qu'il avoit à la cour, et n Ross autout Remi , appuyèrent auprès du prince le rapport suit le Romain , et ôtèrent à Firme tous les moyens de déhas qu'on accorde aux plus grands criminels : l'emereur ne voulat ni écouter ses envoyés, ni recevoir ses pologies. Firme, voyant qu'il alloit être la victime de ounal de cabale, prévint sa perte par la révolte. Il y trouva a esprits disposés. Les concussions du comte souleans ke ment tout le pays; un grand nombre de soldats romains, même des cohortes entières, vinrent se ranger sons adrapeaux du rebelle. Suivi d'un grand corps de trons,il entra dans Césarée, capitale de la province : c'est rill Fujourd'hoi la ville d'Alger. Il la saccagea et la réduisit u cendres. Fier de ce succès, il prit le titre de roi, et ce in v f um tribun romain qui lui posa son collier sur la tête our loi tenir lieu de diadème. Les donatistes furent a plus ardens à se déclarer en sa faveur. Comme ils bin Milient divisés en deux sectes, l'une s'appuya de ses arpour écraser l'autre. Un de ses évêques lui livra la and le de Rucate, où il ne maltraita que les catholiques. de la Valentinien, qui étoit encore à Trèves, mais qui bien-Mapres se transporta a Milan, crut qu'il devoit opposer de rebelle entreprenant et hardi un géneral aussi fudent que brave et intrépide. Il donna à Théodose nome tolques-unes des troupes de la Gaule; mais, pour ne h trop dégarnir cette province où l'on craignoit touun les incursions des Allemands, il tira des cohortes Pannonie et de la Messie supérieure. Théodose of Mit d'Arles, et aborda à Gigeri dans la Mauritanie Sie, avant qu'on cut en Afrique ancune nouvelle Median départ. Il y trouva le comte Romain, qui com-(m) inçoit a être suspect à l'empereur : il avoit un ordre tret de l'arrêter ; mais , comme ses troupes n'étoient mencore arrivées, craignant que ce méchant homme RIST, DU BAS-EMP. TOM. II.



ne se portât à quelque extrémité dangereuse, il se contenta de bu reprocher avec douceur sa conduite passe et l'envoya à Césarée, avec ordre de veiller à la sarre de ces quartiers. Il fit aussi de fortes réprimandes Vincent, lieutenant de Romain, et complice de ses reprins et de ses cruautés. Lorsqu'il ent réuni tout re qu'il attendoit de troupes, il donna des gardes à Romain ele conduisit à Stèle.

Ce général s'occupa d'abord à dresser le plan de le guerre. Il falloit conduire dans un pays, brûlé par le excessives chaleurs, des soldats accoutumés aux clima froids de la Gaule et de la Pannonie. On avoit affaire à des ennemis exercés à voltiger sans cesse, plus propri à des surprises qu'à des batailles. Firme, de son con alarme de la réputation de Théodose, parut disposit rentrer dans le devoir. Il s'excusa du passé par dépuir et par lettres; il protesta que la seule nécessité l'avo jeté dans la révolte, offrant pour l'avenir toutes les a rances que l'on exigeroit de lui. Théodose lui promit la paix quand il auroit donné des otages ; mais il ne i'm dormit pas sur ces belles apparences de soumission: manda à tous les corps de troupes répandus dans l'Afrique de le venir joindre. Les ayant réunis avecon qu'il avoit amenes, il les anima à bien faire par cel éloquence militaire qui lui étoit naturelle. Il fit ton les dispositions nécessaires pour entrer en campagne se concilia l'amour des peuples, en déclarant que troupes ne seroient point à charge à la province, qu'elles ne subsisteroient qu'aux dépens des ennemis

Après avoir inspiré la confiance, il se mit en marche et comme il s'approchoit de la ville de Tubusopte située au pied d'une chaîne de montagnes qui portoira le nom de montagnes de fer, il reçut de nouveaus de putés de Firme. Il les congédia sans réponse, parce qu'un'amenoient point d'otages, ainsi qu'il en avoit mandé. De tous les frères de Firme, Gildon seul estate

HISTOIRE DU BAS-EMPIRE.

555

dangess demeuré fidèle ; il servoit dans l'armée de Théodose : les seur a sur se suivoient le parti du rebelle, qui les employoit e de rele: nomme ses lieutenans. Le général Romain, s'avançant e de rele: nomme ses lieutenans. Le général Romain, s'avançant e de rele: norme ses lieutenans. Le général Romain, s'avançant e de rele: norme ses pays inconnu, rencontra un el comba trans corps de troupes légères, commandé par Mascizel en rele par Dius. Après quelques décharges de flèches, on se le cut relie de la victoire demeura mix Romains : ce qui les étonna le plus en cette rencontre, ce furent les cris affreux de ces barbares lorsadores de la victoire de la vict

ontre, ce furent les cris affreux de ces barbares lorsqu'ils étoient pris on blessés. On fit le dégât dans les
ampagnes; on détroisit un château d'une vaste étendue
un pay, accoulume
un apparteuoit à Salmace; on s'empara de la ville de
lamfocté. Théodose y établit des magasins pour en
isent des subsistances, s'il n'en trouvoit pas dans l'inerieur du pays. Cependant Mascizel, ayant rallié les
as du par
la autre des siens, il n'échappa lui-même que par la
attent des siens, il n'échappa lui-même que par la
attent des siens, il n'échappa lui-même que par la
attent des siens, il n'échappa lui-même que par la
attent des siens, il n'echappa lui-même que par la
attent des siens, il n'échappa lui-même que par la
attent des siens, il n'échappa lui-même que par la

Theoder in the control of the contro

me, Gilli

Digitized by GOO



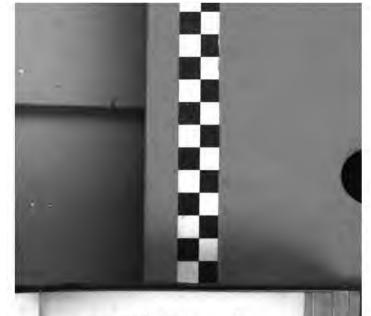

-ENTIE HISTOIRE DU BAS-ENPIRE.

357 ne entre la réuni tous ces coupables, afin de rendre le spectacle de Mangass la punition plus terrible, et de n'être pas obligé d'y retion be venir à plusieurs fois, il ordonna le soir même à des romina officiers et à des soldats de confiance de se saisir penment la dant la nuit de tous ces traîtres, de les conduire enchaînés peride bridans une plaine hors de la ville, et de faire ensuite asca a lembler autour d'eux toute l'armée. L'ordre fut exécuté. rila) to Théodose se rendit en ce lieu au point du jour, et troule personant ces criminels environnés de ses troupes : Fidèles good a comarades, dit-il à ses soldats, que pensez-vous qu'on demin doire faire de ces perfides? Tous s'écrièrent qu'ils méria game loient la mort. Cette sentence ayant été prononcée par loue une loute l'armée, le général abandonna les fantassins aux rent e soldats pour les assommer à conps de bâtons : c'étoit que Cless l'ancienne punition des déserteurs. Il fit couper la main pour droite aux officiers de cavalerie, et trancher la têle aux imples cavaliers , aussi-bien qu'à Bellène , à Férice . et un tribun nommé Curandins, qui dans un combat

repassi avoit refusé de charger l'ennemi. Cette sévérité ne manqua pas de trouver des censeurs parmi les courtisans jaloux de la gloire de Théodose; mais elle rétablit Though la discipline en Afrique, et la suite fit connoître que la ne fire riqueur dans l'exercice du commandement est plus saluformit go taire aux soldats qu'une fausse indulgence.

On alla ensuite attaquer le château de Gallonas, place (TSQUEER) rs la ville less forte qui servoit de retraite aux Maures. L'armée gent de pentra par la brèche, passa tous les habitans au fil de ring Pèpée, et rasa les nurailles. De là Théodose, après avoir is sub traversé le mont Aucorarius, comme il approchoit de la renue de Maziraits. Les Romains les chargerent avec vigueur; et ces barbares, malgré leur bravoure naturelle, ne purent en contre des troupes bien exercées et bien commandées. Ils furent taillés en pieces, à l'exception d'un petit Belles prombre, qui, ayant échappé à l'épéc des vainqueurs, vin-

Digitized by

rent ensuite se rendre et obtinrent leur pardon. Théodose, qui pénétroit de plus en plus dans l'intérieur de l'Afrique, envoya le successeur de Romain dans l'Mauritanie de Stèfe pour mettre la province à couvert et marcha contre d'autres barbares nommés les Musons. Ceux-ci, persuadés qu'on ne leur pardonneroit pas les massacres et les ravages qu'ils avoient faits dans la province romaine, s'étoient joints à Firme, qu'ils espéroient voir bientôt maître de tout ce vaste continent.

L'armée de Théodose, après les divers détachemens qu'il avoit été obligés de faire, étoit réduite à trois mille cinq cents hommes. Etant arrivé près de la ville d'Adda, il apprit qu'il alloit avoir sur les bras une multitude innombrable. Cyria, sœur de Firme, puissante par ses richesses, soutenoit avec une ardeur opiniâtre la révolte de son frère : elle mettoit en mouvement toute l'Afrique jusqu'au mont Atlas. Tant de barbares différens de mœurs, de figure, d'armes, de langage, aguerris par l'habitude de combattre les lions de leurs montagnes, et presque aussi féroces que ces animaux, traversoient ces plaines arides et marchoient à Théodose. Bientôt ils parurent à la vue de l'armée romaine. On ne pouvoit les attendre sans s'exposer à une perte certaine. On prit donc le parti de se retirer. Les barbares précipitent leur marche; ils atteignent l'ennemi, l'enveloppent, l'attaquent avec furie. Les Romains, sûrs de périr, ne songeoient qu'à vendre bien cher leur vie, lorsqu'on aperent un grand corps de troupes qui approchoit. C'étoient des Maziques qui venoient se joindre aux autres barbares Mais ceux-ci, voyant des déserteurs romains à la tête. et s'imaginant que c'étoit un secours pour Théodose, prirent la fuite, et le laissèrent continuer librement sa retraite. Il arriva à un château qui appartenoit à Mazuca, où il fit brûler viss quelques déserteurs, et couper les mains à plusieurs autres. Après avoir tenu la campagne une année entière, parce que l'hiver est inconnu ns ces climats, il revint à Tipase au mois de février, rsque Gratien étoit consul pour la troisième fois avec quitius.

Pendant qu'il donnoit à ses soldats le temps de se sposer, il s'occupoit lui-même des moyens de terminer la guerre. Une expédition si longue et si pénible lui avoit appris qu'il étoit impossible de réduire à force ouverte un mnenui accoutumé à la faim, à la soif, aux ardeurs de res sables brûlans, courant sans cesse, et échappant à toutes les poursuites. Il ne trouvoit d'autre expédient que de lui enlever toutes ses ressources en détachant de son parti les peuples de ces contrées. Dans ce dessein, avant que de se remettre en marche, il envoya de toutes parts des hommes adroits et intelligens, qui par argent, par menaces, par promesses, vinrent à bout de gagner la plupart des barbares. Firme étoit toujours en course; mais les négociations secrètes de Théodose, et la défiance que lui inspiroit l'infidélité naturelle de ses alliés, lui ausoient de mortelles inquiétudes. Aussitôt qu'il apprit que le général romain approchoit, il se crut trahi par les siens ; et , s'étant évadé pendant la nuit , il prit la fuite vers des montagnes éloignées et inaccessibles. La plupart de ses troupes, abandonnées de leur chef, se débandèrent. Les Romains, trouvant le camp presque désert, le pillèrent, tuèrent ceux qui y étoient restés, et marchèrent à la poursuite de Firme, recevant à composition les barbares dont ils traversoient le pays. Théodose y laissoit des commandans dont la fidélité lui étoit connue. Le rebelle, qui n'étoit accompagné que d'un petit nombre d'esclaves, se voyant poursuivi avec tant d'opiniàtreté, jeta ses hagages et ses provisions pour fuir avec plus de vitesse. Ce fut un soulagement pour l'armée de Théodose qui manquoit de subsistances. Il fit rafraîchir ses soldats, auxquels il distribua l'argent et les vivres, et défit sans peine un corps de montagnards qui s'éloient avancés à sa rencontre jusque dans la plaine.

Az. 374.

Il approchoit de l'Atlas, dont la cime semble toucher les nues. Ayant appris que les barbares en avoient fermé tous les passages, d'ailleurs impraticables à tout autre qu'aux habitans du pays, il retourna sur ses pas; et, s'étant campé à quelque distance, il laissa au rebelle le temps d'assembler les nègres, qui habitoient au-dela de ces montagnes, et que les anciens nommoient Ethiopiens, ainsi que les nations situées au midi de l'Egypte. Ces peuples traversèrent l'Atlas à la suite de Firme, accourant en confusion avec des cris menacans. Leur figure affreuse, et leur innombrable multitude, jetèrent d'abord l'épouvante dans le cœur des Romains, qui prirent la fuite. Théodose les rallia, les rassura, pilla quelques magasins où il trouva des vivres en abosdance, et revint à l'ennemi. Ses soldats marchoient les rangs serrés, agitant leurs boucliers, comme pour débe ces noirs sauvages qu'ils ne redoutoient plus. Ceux-ci annonçoient leur fureur par le cliquetis de leurs arme, et par le bruit de leurs tages dont ils se frappoient les genoux. Toutes ces menaces ne furent suivies d'accus effet. Théodose, content d'avoir rendu l'honneur et le cœur à ses troupes, ne voulut point hasarder la bataille contre un nombre si inégal: après s'être tenu quelque temps en présence, il fit sa retraite en bon ordre; et le ennemis, effrayés de sa contenance, le laissèrent s'éloigner, et se dispersèrent dans leurs montagnes plus promp tement qu'ils n'étoient venus. Le Romain alla s'emparer de la ville de Conté, où Firme avoit renfermé les prisonniers, les croyant en sûreté dans une place que l'éloignement et sa situation sur une hauteur mettoiest hors d'insulte. On y trouva aussi des déserteurs, que Théodose punit avec sa sévérité ordinaire.

Firme, abondonné des nègres, se réfugia avec Mazuca son frère, et le reste de sa famille, dans le pays des Isafliens. C'étoit le peuple le plus puissant de ces contrées. Le roi Igmazen étoit guerrier, et célèbre par



in a victoires. Le commerce qu'il entretenoit avec la protoce romaine lui avoit procuré de grandes richesses. Mendose lui envoya demander le rebelle; et, sur son some che, il lui déclara la guerre. Il y eut une sanglante g. (Listaille, où les Romaius, enveloppés, furent obligés de w, public face de toutes parts; et malgré ce désavantage tailerent les ennemis en pièces. Firme chargea lui-même mo la la tête des troupes: il s'exposa saus ménagement; ce o lut qu'après les derniers efforts qu'il se sauva par la acre et la vitesse de son cheval, accontumé à courir sur o rochers et au bord des précipices. Mazuca, son frère, dese à mort, fut fait prisonnier. Comme on le conduiil avoit laissé des marques de sa fucor, il s'arracha lui-même la vie en déchirant sa plaie. Sa tête fut portée dans la ville : elle y fut reçue avec cette ue cenelle que produit la vengeance. Théodose ravagea le terres des Isafliens. Plusieurs habitans de la province tomaine, qui s'étoient liés avec ces barbares et retirés los leur pays, tombèrent entre ses mains. Convaincus avoir, par de sourdes pratiques, favorisé la rébellion, ls furent condamnés au feu. De là Théodose s'avança reque dans une contrée nommée la Jubalène : c'étoit la atric de Nubel, père de Firme. Mais il fut arrêté dans marche par de hantes montagnes; et quoiqu'il s'en ouvert le passage malgré les naturels du pays, qu'il milla en pièces, cependant, craignant de s'engager dans ou défilés dangereux, il tourna vers la forteresse d'Auiia, où les Jésaliens, nation féroce, vinrent lui offrir des secours de troupes et de vivres.

Toutes ces marches diverses avoient pour objet la contraite de Firmes II fuyoit de contrée en contrée sur ette frontière sauvage. Enfin Théodose, voulant délasser et troupes, campa près du château de Médiane: il y semeura quelques jours sans cesser d'agir après des barbares, pour les engager à lui livrer le fugitif. Il apprit qu'il étoit retourné chez les Isafieus. Il marcha aussitôt

Digitized by

de ce côté-là. Comme il entroit dans le pays, le mi Igmazen vint hardiment à sa rencontre: Qui es - tu? dit-il à Théodose, et quel dessein t'amène ici? Le zenéral romain le regardant avec fierté: Je suis, lui dit-il un des officiers de Valentinien, maître de toute la terre il m'envoie pour arrêter un brigand : si tu ne le remet entre mes mains sans différer, lu périras avec soule le nation. Un discours si menaçant irrita le prince bir bare ; il ne répondit que par des injures , et se retin plein de colère. Le lendemain, dès que le jour paret les barbares vincent avec une contenance assurée presenter la bataille. Le front de leur armée étoit compos de près de vingt mille hommes : la seconde ligne, encor plus nombreuse, devoit peu à peu s'étendre pendant le combat, et enfermer les Romains, qui n'étoient guer plus de trois mille. Les Jésaliens, malgré les promesse faites à Théodose, s'étoient joints à eux. Les Romains animés par le souvenir de leurs victoires, resserran leurs bataillons, et se couvrant de toutes parts de leur boucliers, soutinrent sans s'ébranler les efforts des en nemis. Le combat dura tout le jour. Vers le soir on vit paroître Firme, qui, monté à l'avantage, déployant so manfeau de couleur de pourpre, crioit aux soldats re mains que, s'ils vouloient éviter une mort certaine, il n'avoient point d'autre ressource que de livrer Théodose ce tyran inhumain, cet inventeur de supplices cruels Ces paroles n'inspirèrent que de l'indignation à la plu part des soldats, et redonblèrent leur conrage. Mais il en eut qui en surent effrayés, et qui cessèrent de com battre. Enfin la nuit sépara les deux armées; et Theo dose, profitant des ténèbres, retourna à la forteress d'Audia. Il y passa ses tronpes en revue, et punit ceut qui s'étoient déshonorés par leur lâcheté. Il leur fit con per la main droite : quelques-uns furent brûlés vifs. I s'arrêta quelques jours en ce lien, veillant sans cess pour éviter les surprises. Cette précaution n'étoit pa

m mile. Quelques barbares étant venus attaquer son non prudant une nuit fort obscure, il les repoussa, et more, il prisonniers plusieurs qui avoient déjà forcé le rehe mehement. Il marcha ensuite en diligence vers les né maliens, et ayant pris, pour pénétrer dans leur pays nines routes détournées, par lesquelles on ne l'attendoit res . Il se vengea de leur infidélité par le massacre et le subprage. Après avoir ainsi terminé l'expédition de cette igne sauce, il traversa la Mauritanie cesarienne, et revint prin Stefe, où il fit mourir dans la torture, et brûler après most , Castor et Martinien , les principaux minisne des rapines et des forfaits du comte Romain. Il atndoit des ordres de l'empereur pour instruire le procès comte même; mais Valentinien mourut avant la fin

grb L'aunée suivante, Théodose retourna dans le pays des Le affiens, et les défit dans une bataille. Igmazen, accouin one à vaincre, fut effrayé de ce changement de forop one, et voyant que, si la guerre continuoit, l'interrupde en du commerce le priveroit, lui et ses sujets, des girchour les plus nécessaires à la vie, il se détermina à Districtaire Théodose. Il eut assez de confiance en sa bonne et en générosité pour aller seul secrètement s'abouer avec Ini. Il le pria de loi envoyer Masille, un des bels des Maziques, qui étoit fidèle aux Romains. Ce ot par l'entremise de ce Masille qu'Igmazen fit savoir Theodose qu'il désiroit sincèrement la paix, mais vil ne pouvoit actuellement la conclure sans révolter o swists : que , pour y parcenir, il folloit y forcer les baffiens par la terreur des armes romaines, et par des Hoques continuelles; qu'ils étoient attachés au parti rebelle, et qu'ils ne se lasseroient de l'assister que sand ils sentiroient que l'honneur de le défendre leur Stoit trop cher ; qu'alors ils laisseroient à leur prince la faberté de traiter avec Théodose. Le Romain suivit ce tonneil; il fatigua les Isafliens par taut de défaites et de

Digitized by GOOC

ravages, que Firme, ne trouvant plus sa sûreté da leur pays, songeoit à la chercher ailleurs, lorsque roi s'assura de sa personne. Firme avoit déjà recu que ques avis de la secrète intelligence établie entre Igman et les Romains. Quand il se vit arrêté, ne doutant ple que sa perte ne fût résolue, il voulut au moins dispos de sa vie. S'étant donc rempli de vin pour s'étourd sur les craintes de la mort, il prit le moment de la nu où ses gardes étoient endormis, et s'étrangla lui-mêm Igmazen en fut affligé: il se faisoit un mérite de con duire le rebelle au camp des Romains. Il voulut d moins le livrer mort. Après avoir recu un sauf-condu pour lui-même, il fit charger le corps de Firme sur chameau, et le conduisit à Théodose, qui s'étoit de rapproché de la mer, et qui campoit près d'un châte voisin de Rusibicari. Théodose, s'étant assuré, par le te moignage de ceux qui connoissoient le rebelle, que c'e toit véritablement le corps de Firme, reprit la routed Stèfe. Il y arriva comme en triomphe, au milieu de louanges et des acclamations de tout le peuple de la pre vince, dont il étoit le libérateur.



mes pour les verser ensuite sur ses favoris; et ses largesses le le rendoient pas moins odieux que ses rapines. Tant l'injustices excitèrent la haine; et la haine publique pronisti les atteutats. Il se formoit sans cesse des conspirasus contre Valens. Un jour qu'il dormoit tranquillement, près sont diner, dans un de ses jardins, entre Antioche Schoocie, un de ses gardes, nommé Salluste, fut sur

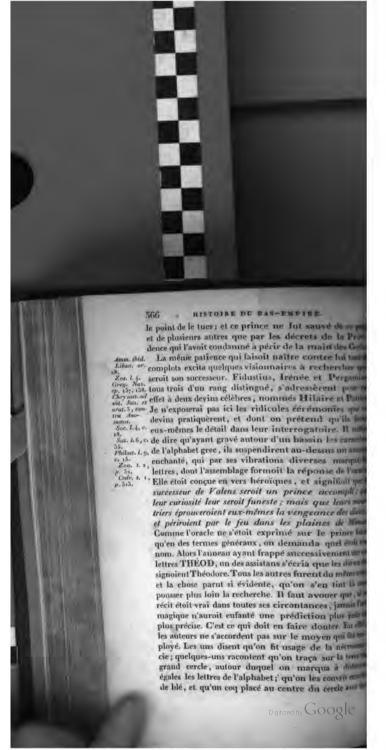





## HISTOIRE DU DAS-EMPIRE.

560

Walens forma un tribunal composé de grands offiprofes presidoit le préfet du prétoire. On donand out alors la question aux criminels dans la salle même out l'audience, en présence de tous les juges. Quand les in, conreaux eurent étalé à leurs yeux les instrumens des form forces tortures, on fit entrer Pergamius. C'étoit un mme éloquent et hardi. Mais, sentant bien qu'il ne edit savoit éviter la mort, an lieu de nier son crime et de Pavoner ses complices, il prit une voie toute conde mire; et , soit pour effrayer Valens, soit pour proonger sa vie , il n'attendit pas les interrogations des assa qui paroissoient embarrassés, et dénonça des milus de complices, nommant avec une volubilité inroyable tont ce qu'il connoissoit de Romains dans sue l'étendoe de l'empire : il demandoit qu'on les fit no venir, et promettoit de les convaincre. Une pareille sposition devenant inutile par l'impossibilité d'en bircie la vérité, on lui imposa silence pour lui proonter son jugement, qui fut sur-le-champ exécuté. ores qu'on en eut fait mourir plusieurs autres, que intoire ne nomme pas, on envoya chercher dans la rison Salia, qui avoit été peu de temps auparavant trévier general de la Thrace. Mais pendant que ses rdes le détachoient pour le faire sortir du cachot, d'effroi comme d'un coup de foudre, il expira leters bras. On introduisit ensuite Patrice et Hiire : on leur ordonna de faire le détail de leur pro-24 magique. Comme ils hésitoient d'abord, on leur d sentir les ongles de fer, et on les força ainsi d'exer toutes les circonstances de la consultation. Ils posterent , par amitié pour Théodore , qu'il ignoroit utee qui s'étoit passé. Ils furent mis à mort séparément. Ces supplices n'étoient que le prélude de la principale

contiets. On fit enfin comparoître ensemble tous conjurrés distingués par des emplois et des titres conjurrés distingués par des emplois et des titres l'ambients. A la tête des compables étoit Théodore, por-

BEST. DU BAS-EMP. TOM. II.

24

Digitized by GOOS



destiné à un supplice plus rigoureux. Valens ordonna qu'il fût brûlé vif. Ils furent tous exécutés dans la place publique d'Antioche, à la vue d'une multitude innombrable, qui oublia leur crime pour s'attendrir sur leur supplice. La haine qu'on avoit conçue contre l'empereur leur tint lieu d'apologie; et le peuple voulut croire qu'entre ceux qui périrent alors l'avarice du prince avoit enveloppé un grand nombre d'innocens. La constance de Simonide rendit encore l'exécution plus odieuse. Il se laissa dévorer par les flammes sans pouser aucun soupir, sans changer de contenance, et renouvela le spectacle de cette effrayante fermeté dont le philosophe Pérégrin avoit fait volontairement parade sous le règne de Marc Aurèle. La femme de Théodore, qui égaloit son mari en noblesse, dépouillée de ses biens, fut réduite à vivre en servitude, n'ayant sur les femmes nées dans l'esclavage que le triste privilége de tirer des larmes à ceux qui, en la voyant, se rappeloient sa fortune passée.

Les bons princes sont sévères par nécessité, et indulgens par caractère ; leur penchant naturel les ramène promptement à ces sentimens de douceur qui font autant leur félicité que celle de leurs sujets. Mais Valens ne se lassa point de punir; il ouvrit son cœur à tous les soupcons, ses oreilles à tous les délateurs; et, pendant quatre années, il ne cessa de frapper, jusqu'à ce que les Goths, exécuteurs de la justice divine, l'appelemnt lui-même au bruit de leurs armes, pour recevoir la punition de tant de cruautés. Pallade et Héliodore, qui n'avoient évité le supplice qu'en dénonçant les conjurés, s'autorisant du service qu'ils avoient rendu à empereur, étoient devenns redoutables à tout l'empire. Maîtres de la vie des plus grands seigneurs, ils les hisoient périr, ou comme complices de la conjurafion, ou comme coupables de magie, crime proscrit depuis long-temps, mais devenu irrémissible depuis qu'il

avoit donné naissance au dernier complot. Ils avoient imaginé un moyen infaillible de perdre ceux dont les richesses excitoient leur envie. Après les avoir accusés, lorsqu'on alloit, par ordre du prince, saisir leurs papiers, ils y faisoient glisser des pièces qui emportoient une condamnation inévitable. Ce cruel artifice fut répété tant de fois, et causa la perte de tant d'innocens, que plusieurs familles brûlèrent tout ce qu'elles avoient de papiers, aimant mieux perdre leurs titres que de s'exposer à périr avec eux.

Héliodore étoit plus puissant et plus accrédité que Pallade, parce qu'il étoit encore plus fourbe et plus méchant. Il avoit été vendeur de marée. Comme il passoit par Corinthe, son hôte, qui avoit un procès, tomba malade, et le pria de se rendre pour lui à l'audience. Lorsqu'il eut entendu les avocats, il se persuada qu'il réussiroit dans cette profession : il partagea son temps entre son commerce et l'étude des lois. La nature lui avoit donné l'impudence, et ce talent suppléa à tous les autres. Il trouva assez de dupes pour faire une médiocre fortune. S'étant ensuite adonné à l'astrologie, il s'attacha à la cour. Parvenu à la faveur du prince par la voie que nous avons racontée, les courtisans le combloient de présens, et il les payoit en accusations calomnieuses contre ceux qu'ils haïssoient. Sa table étoit somptueuse: il entretenoit dans sa maison plusieurs concubines, agrquelles toutes les personnes en place se croyoient obligées de payer un tribut. Le grand-chambellan lui rendoit de fréquentes visites de la part de l'empereur. Valens, qui se piquoit d'éloquence jusque dans ces cruelles sentences qu'il prononçoit contre les innocens, s'adressoit à Héliodore pour donner à son style le tour et les grâce oratoires.

Ces deux scélérats firent périr plus de noblesse que n'en auroit détruit une maladie contagieuse. Diogène. ancien gouverneur de Bithynie, étoit noble, éloquent.

chéri de tous par la douceur de ses mœurs, mais il étoit riche; il sut mis à mort. Alypius, autresois vicaire des présets dans la Grande-Bretagne, le même que Julien avoit inutilement employé pour rebâtir le temple de Jérusalem, s'étoit retiré de la cour et des affaires. La calomnie vint l'arracher de sa retraite. On l'accusa de magie avec son fils Hiérocle, dont la probité étoit connue. Le père sut condamné au bannissement, et le fils à la mort. Comme on traînoit celui-ci au supplice, tout le peuple d'Antioche courut au palais de l'empereur, et obtint par ses cris la grâce de ce jeune homme, qui n'avoit besoin que de justice. Bassien, secrétaire de l'empereur, avoit consulté les devins sur la grossesse de sa semme; on l'accusa d'avoir en un objet de plus grande importance : les sollicitations empressées de ses parens lui sauvèrent la vie, mais ne purent lui conserver ses biens. Eusèbe et Hypace, frères de l'impératrice Eusébie, et beaux-frères de Constance, n'avoient pas perdu depuis la mort de ce prince la considération qu'une si haute alliance leur avoit procurée. Héliodore les accusa d'avoir porté leurs vues jusqu'à l'empire : il supposoit une consultation de devins, et un voyage entrepris pour exciter une révolte : il prétendoit même qu'Eusèhe s'étoit fait préparer les ornemens impériaux. La colère de l'empereur s'alluma aussitôt, il ordonna l'information la plus rigoureuse : sur la requête d'Héliodore, il fit venir des provinces les plus éloignées une infinité de personnes. On mit en œuvre toutes les tortures ; et quoiqu'une si dangereuse procédure n'eût servi qu'à faire éclater l'innocence d'Eusèbe et d'Hypace, l'accusateur ne perdit rien de son crédit, et les accusés furent bannis. Il est vrai que cette injustice ne dura pas long-temps. lls regagnèrent Héliodore, et obtinrent leur rappel et la restitution de leurs biens.

Peu de temps après, ce calomniateur abhorré de tout l'empire, mais chéri de Valens, mourut de maladie,

ou pent-être par l'effet d'une vengeance secrète. Valens, inconsolable, fui fit préparer de magnifiques funérailles. Il avoit résolu de les honorer de sa présence; et il ne s'en dispensa que sur les prières réitérées de sa cour, qui sentoit mieux que lui l'indécence de cette démarche; mais il voulut que les personnes titrées, et nommément les deux beaux-frères de Constance, marchassent devant le convoi en habit de deuil, la tête et les pieds nus. les bras croisés sur la poitrine. Cet avilissement de ce qu'il y avoit de plus respectable dans l'empire déshonoroit le prince sans honorer la mémoire de cet indigne favori : mais c'étoit le caractère de Valens, ainsi que de toutes les âmes foibles, de se livrer sans réserve à ceux qu'il aimoit, et de n'observer à leur égard aucune règle de bienséance et de justice. On en vit dans le même temps un autre exemple. Un tribun, nommé Pollentien, très-méchant, mais très-aimé du prince, avoit ouvert le ventre à une femme enceinte et vivante. pour évoquer les ombres des morts, et les consulter sur le successeur de Valens. Le fait étoit avéré par la confession même du coupable. L'empereur, qui venoit de punir si rigoureusement cette curiosité dans des circonstances beaucoup moins atroces, ne permit pas de condamner le tribun; at imalgré l'indignation des juges, il le laissa dans la possession paisible de ses biens et de son rang.

Amm. l. 29, Socrate, et, d'après lui, Sozomène rapportent que c. 1, 2.
Themist. or. Valens ordonna de mettre à mort tous ceux dont le nom commençoit par les deux sylfabes THÉOD, et que, Max.

Lilian. vit.
Zos. l. 4. c. changèrent de nom. Cet ordre cruel auroit inondé de Soc. l. 4. c. sang tous les états de Valens: rien n'étoit plus commun so.
Soz. l. 6, c. que cette dénomination dans les noms d'étymologie 35.

Zon. t. 2, grecque. Aussi les auteurs les plus dignes de foi éparposition.
Soid. in viennent qu'il fit brûler tous les livres de magie, et qu'il

resécuta vivement les philosophes, dont la science l'étoit alors qu'une cabale. Il en fut des livres comme les honimes: on en condamna aux flammes un grand mbre d'innocens, et cet incendie fit périr beaucoup l'ouvrages de littérature, de physique et de jurisprulence. Les délateurs poursuivoient sans relâche les philosophes, et les livroient aux magistrats, qui les conlamnoient sans connoissance de cause. Il y en eut qui l'empoisonnèrent pour se soustraire aux supplices. Libanius échappa à la haine de Valens; et si on veut en croire, ce fut à la magie même qu'il fut redevable de n'être pas convaincu de magie. Le nom de philosophe foit devenu si funeste, qu'on en évitoit avec soin jusqu'à la moindre ressemblance dans les habits. Comme on hisoit dans toutes les provinces d'exactes recherches. on trouva entre les papiers d'un particulier l'horoscope d'un nommé Valens; et quoique celui à qui ils apparlenoient alléguat pour sa désense qu'il avoit en un frère de ce nom, et qu'il étoit en état de prouver que cet horoscope étoit celui de son frère, on le fit mourir sans vouloir l'entendre. Ce qui n'étoit que folie et foiblesse d'esprit devint un crime d'état. L'usage de ces remèdes entravagans, qui consistent en certaines paroles et en pratiques bizarres et ridicules, fut puni de mort. Festus proconsul d'Asie, fit périr dans les plus horribles tourmens Céranius Egyptien, philosophe célèbre, parce que, dans une lettre latine écrite à sa femme, il avoit inséré do grec que Festus n'entendoit pas.

Ce proconsul étoit né à Trente, d'une fort basse extraction. Devenu avocat, il se lia d'une amitié étroite avec Maximin, qui exerçoit alors la même profession. Pendant que celui-ci s'avançoit par ses intrigues à la cour de Valentinien, Festus passa en Orient, et s'attacha au service de Valens. Il fut gouverneur de Syrie, et secrétaire du prince pour l'expédition des brevets. Dans ces deux emplois il se fit aimer par sa douceur, et mérita avec l'estime publique la charge de proconsul d'Asie. Il étai le premier à blâmer la conduite injuste et cruelle de su ancien ami; mais la fortune de Maximin le piqua é jalousie, et étouffa dans son œur tout sentiment d'honneur et de vertu. Voyant que ce méchant homme s'étoit élévé à la préfecture du prétoire à force de répande du sang, il crut devoir tenir la même route pour prevenir à la même dignité. Changeant tout à coup de caractère, il devint violent, injuste, inhumain; et tandi que l'Italie et la Gaule gémissoient sous le gouvernement de Maximin, Festus, rival de ce tyran, désoloit l'Asie par ses cruantés et ses injustices. C'est à la qu'on attribue un sommaire fort court de l'histoir romaine, dédiée à l'empereur Valens, aussi-bien qu'un description de la ville de Rome.

Entre les innocens qu'il fit moutir, on ne pent comp ter le fameux Maxime, dont la mort ne paret injust spa'aux zélés partisans de l'idolâtrie. Dès le commence ment du règne des deux empereurs, cet imposteur, april avoir couru risque de la vie, avoit obtenu la permission de retourner en Asie. Quoiqu'il n'éprouvât que de disgrâces, il ne prit point de part à la révolte de Procope, et il essuya même à ce sujet une aouvelle pené cution de la part des rebelles. Ennuvé d'une vie si misérable, il pria sa ferome de lui apporter du poison Elle obéit; mais, l'ayant elle-même avalé en sa présence, elle expira entre ses bras. Il auroit succombe tant de malheurs, si Cléarque, alors proconsul d'Asie imbu de sa doctrine, ne se fût hautement déclaré son protecteur. La faveur de ce magistrat lui rendit su repos et son ancienne fortune. Il revint à Constantinople Soupconné d'être entré dans le complot de Théodore il avoua qu'il avoit eu connoissance de l'oracle, mi qu'il auroit cru déshonorer la philosophie s'il est ré vélé le secret de ses amis. Il fut, par ordre de l'empereur, transféré à Ephèse, sa patrie, où Festus lui st trancher la tête. Ainsi fut vengé le sang de taut de chrétiens que ce fanatique avoit fait couler sous le règne de Julien, son admirateur et son disciple. Mais la religion chrétienne, instruite à ne se venger de ses plus mortels ennemis que par des bienfaits, n'ent aucune part à ce supplice. Elle n'entroit pour rien dans les conseils de l'ambitieux Festus, qui, cinq ans après, ayant embrassé l'idolâtrie, sans qu'on en puisse deviner la raison, tomba mort en sortant d'un temple.

Les sompçons de Valens, qui mettoient en deuil tant Amm. 1.50; de familles, ne furent pas moins funestes au roi d'Ar-c. 1. ménie. On persuada à l'empereur que Para continuoit d'entretenir des intelligences secrètes avec les Perses: en lui dépeignoit ce jeune prince comme un ingrat et un perfide. Ce rapport étoit du moins hasardé. On avoit lieu de croire que Para, qui ignoroit l'art de feindre, après avoir été quelque temps séduit par les artifices de Sapor, étoit revenu de son erreur, et il paroissoit rentré de bonne foi dans le parti des Romains; mais il avoit an ennemi mortel dans la personne de Tégence, qui résidoit alors en Arménie de la part de l'empereur. Térence, dont les écrivains ecclésiastiques font l'éloge, parce qu'il étoit fort attaché à la foi catholique, étoit d'ailleurs un esprit sombre, dangereux, ardent à semer à discorde. Appuyé du témoignage de quelques seigneurs arméniens qui vouloient perdre leur prince parce qu'ils l'avoient offensé, il ne cesson d'écrire à la cour, et de remettre sous les yeux la most de Cylace et d'Artabane. Ces impressions malignes firent leur effet sur Valens. Il manda le jonne monarque pour conférer avec lui sur des affaires pressées et importantes. Para étoit imprudent par caractère autant que par jeunesse, et jamais ses malheurs passés ne purent l'instruire à la défiance. Il partit avec trois cents cavaliers; et, étant acrivés à Tarse, il y fut retenu sous divers prétextes. On lui rendoit tous les honneurs dus à sa dignité; mais l'éloignement de la

Digitized by Google

cour, et le profond silence qu'on gardoit sur des affaires qu'on lui avoit annoncées comme pressantes, commençoient à lui donner de l'inquiétude, lorsqu'il apprit par des avis secrets que Térence sollicitoit vivement l'empereur d'envoyer au plus tôt un autre roi en Arménie. Ce général faisoit entendre à Valens que la nation détestoit Para, et que, dans la crainte de retomber entre ses mains, elle étoit prête à se donner aux Perses.

Le jeune roi ouvrit alors les yeux sur le péril qui le menacoit. Il assembla ses trois cents cavaliers, tous bien montés et pleins de courage; et, se mettant à leur tête, ils sortit hardiment de la ville vers la fin du jour. L'officier chargé de la garde des portes courut après lui à toute bride, et l'ayant atteint à quelque distance, le cojura de revenir. Pour toute réponse, on le menaça de le tuer, s'il ne se retiroit à l'instant. Peu de temps après, Para se voyant poursuivi par une grande troupe de cavaliers, revint sur eux avec les plus braves de ses gens, et fit si bonne contenance, qu'ils n'osèrent hasarder une action, et le laissèrent librement continuer sa route. Après avoir marché deux jours et deux nuits par des chemins rudes et disficiles, sans prendre de repos, ils arrivèrent au bord de l'Euphrate. Comme ils ne trouvoient point de bateaux, et qu'ils ne pouvoient, sans s'exposer à une perte certaine, entreprendre de travener à la nage un fleuve si large et si rapide, ils se crurent perdus sans ressource. Ean on s'avisa d'un expédient. Ce pays étoit un vignoble; on y trouva quantité d'outres, dont on se servit pour soutenir des planches, sur lesquelles ils passèrent, tenant leurs chevage par la bride. Quelques-uns traversèrent le fleuve sur leurs chevaux mêmes : et tous , avec un extrême danger , mais sans ancune perte, atteignirent l'autre bord. Ils s'y reposèrest quelques momens, et reprirent leur route avec encore plus de diligence.

Valens, averti de l'évasion de Para, avoit sur-le champ



Le roi d'Arménie, naturellement doux et paisible, deura sans se plaindre l'injure qu'il avoit reçue. Il desuroit fidèle aux Romains, Mais Valens ne pouvoit di pardonner de s'être affranchi d'un indigne esclavage. Le vengea par une horrible perfidie du mauvais succès la première. Le comte Trajan avoit succèdé à Té-

o sortilége.



586 HISTOIRE DU BAR-EMPIRE.

rence. Celui-ci, à son retour d'Arménie , fit un se qui acroit digne d'un hécos du christianisme, et montre, entre mille exemples, que la mécharen caracière n'altère pas toujours la pureté de la cross Valens, content des services de Térence, l'insipal demander telle récompense qu'il désireroit. Le conprésenta une requête par laquelle il ne demandoit us ni argent, ni aucune dignité, mais seulement une pour les catholiques. L'empereur, irrité, la mit au pi Demandez-moi toute autre chose, lui dit-il, cellens la seule que je ne puisse vous accorder. Alors Tene ramassant les morceaux de sa requête : Prince, rapa il , je me tiens pour récompensé ; celui qui juge les se me lienden comple de mon intention. Valens, po dépêches secrètes, chargea le comte Trajan, qui se succédé à Térence, de se défaire d'un prince dont la tience augmentoit sa honte : c'étoit à force de cri vouloir étoulier les remords. Trajan se prêta same pule à ce détestable ministère. Il fit sa cour au je prince : il entroit dans ses parties de plaisir ; il la mettoit souvent des lettres de l'empereur, par leur il paroissoit que tous les nuages de défiance étains! sipés; enfin il l'invita à un festin. Le prince s'y m Tont respiroit le plaisir et la joie. Trajan sortit au lieu du repas; et en sa place on vit entrer un harb d'un regard effrayant, tenant en main une epec Les convives, les uns glaces d'effroi, les autres, completes de l'assassinat, demeurèrent immobiles on prim fuite. Para, ayant tiré son poignard, disputa qu temps sa vie, et tomba percé de coups. Ainsi per prince trop crédule ; et ce meurtre, plus affreux du circonstances que n'avoit été celui de Vithicabe, and de convaincre les nations étrangères que les Re n'avoient plus de caractère propre ; et que, sous in chant prince, ils ne respectoient ni la foi des allia ni la majesté des rois, ni les droits sacrés de l'hospita

Digitized by Google

Sapor, accoutumé lui-même aux grands crimes, fut Amm. L. 30, oins indigné de la mort de Para qu'affligé de ce qu'elle Zos. 1.4. Bruisoit ses espérances. Il travailloit alors à regagner Eurap. legroi d'Arménie. Il menaça d'abord de le venger : mais, tigué de tant de guerres, il prit la voie de la négociation, proposa à l'empereur de ruiner entièrement l'Arménie, n n'étoit pour les deux nations qu'un sujet éternel de rerelle et de discorde. Si ce projet n'étoit pas accepté, il emandoit que Sauromace et les garnisons romaines rtissent de l'Ibérie, et qu'Aspacure, qu'il avoit établi roi e ce pays, en demeurât seul possesseur. Valens réponit qu'il ne changeroit rien au dispositions précédentes. qu'il étoit bien résolu de maintenir les deux royaumes uns l'état où ils se trouvoient alors. Le roi de Perse réivit que le seul moyen de terminer toutes les disputes oit de s'en tenir au traité de Jovien; et que, pour en en assurer les conditions, il falloit rassembler en prénce des deux princes tous les officiers qui en avoient É garans de part et d'autre. Sapor ne cherchoit qu'à tiguer Valens par des chicanes : il n'ignoroit pas qu'il roposoit l'impossible, et que la plupart de ceux qui voient signé le traité étoient morts depuis ce temps-là. 'empereur, pour mettre fin à toutes ces répliques, enva en Perse le comte Victor, général de la cavalerie, Urbice, duc de la Mésopotamie, avec une dernière ponse, dont il déclaroit qu'il ne se départiroit pas: le conténoit en substance, que Sapor, qui se vantoit justice et de désintéressement, manifestoit son amition et son injustice par les desseins qu'il formoit sur Arménie, après avoir protesté aux Arméniens qu'il ne s troubleroit jamais dans l'usage de leur liberté et de rurs lois : que l'empereur alloit retirer ses troupes de Ibérie : mais qu'il n'abandonneroit pas la défense de auromace; et que, si Sapor inquétoit ce prince, Valens auroit bien le forcer à respecter la protection de l'emire. Cette déclaration étoit conforme à l'équité et à la



d'étendre les limites de l'empire, il ordonna de truire un fort au-delà du Danube, sur un terrain appartenoit aux Quades. Ces peoples, alarmés de entreprise, députérent à Valentinien, et obtind'Equitius, commandant d'Illyrie, et actuellement ul, que l'ouvrage demeurât suspendu jusqu'à la tion de l'empereur. Le préfet Maximin, qui poutout à la cour, blâma fort cette condescendance puitius , qu'il traitoit de foiblesse : il disoit hauteit que son fils Marcellien, tout jeune qu'il étoit, fiendroit mieux l'honneur et l'intérêt de l'empire, m'il sauroit bien achever la forteresse en dépit des barres. Il fut éconté : son fils fut envoyé avec le titre fuc de la Valérie; et ce jeune homme, que le crédit de père rendoit hautain et insolent, sans daiguer raser les Quades, fit continuer les travaux. Gabinius. de la nation, vint lui représenter avec douceur justice de cette usurpation. Marcellien feignit de se dre à ses remontrances ; et, l'ayant invité à un repas. le fit massacrer au sortir de table. C'étoit la troique tête couronnée qui tomboit sons les conps de la disson depuis le commencement du règne des deux apereurs.

Cotte insigne perûdie mit les Quades en fureur. Vernut des larmes de douleur et de rage, ils passent le nube, égorgent-les paysans, occupés alors aux travaux la moisson, et portent de toutes parts le ravage et moisson, et portent de toutes parts le ravage et moisson, et portent de toutes parts le ravage et moisson, et porvince étoit dégarnie de troupes; ou avoit envoyé la plus grande partie en Afrique avec double. Il ne s'en fallut que d'un moment qu'ils pour aller épouser Gratien dans la Gaule. Messala, pour aller épouser Gratien dans la Gaule. Messala, et transporta promptement la princesse à Sirett et de la province, sauva ce déshonneur à l'emper de la province, sauva ce déshonneur à l'emper de la province, sauva ce déshonneur à l'emper de la province de dix lieues. Probe, préfet du set de la province de dix lieues. Probe, préfet du pour lors dans rette ville. Ce magistrat,



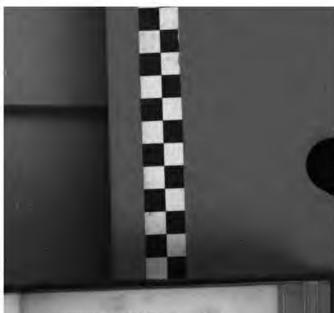

DISTOIRE DE BAS-TRPINE

courant à leur rencontre jusqu'aux bords du Danube, ervit loi même de harrière à l'empire ; tantôt, les attenmi à des passages dangereux et dans des forêts, il en fit grand carnage. Les Sarmates, découragés par tant de oles, curent recours à la clémence du vainqueur, et onrent la paix, qu'ils gardèrent tant qu'ils se sonvinde leurs défaites. Les Quades se retirèrent aussi, lorsili apprirent qu'il arrivoît des troupes de la Gaule nt défendre l'Illyrie,

Valentinien, après avoir ravagé quelques cantons de dmm. 1 50, llemagne, batissoit sur le Rhin un fort que les habia appelèrent ensuite Robur, et dont le terrain est au- p. 181 . 419. mi hui renfermé dans la ville de Bâle. Des qu'il apprit, une lettre de Probe, l'invasion des Quades en Illy- 10.5, les, 33. sil dépêcha le secrétaire Paternien pour s'instruire de it sur les lieux; et, err ayant reçu des nouvelles cernes, il vouloit aller sur-le-champ châtier l'audace de harhares. Comme on étoit à la fin de l'automne, on représenta qu'on ne trouveroit ni vivres ni fourrages, me les princes allemands, et surtont Macrien, le plus mable de tons, profiteroient de son éloignement pour pier la Gaule. Il se rendit à ces raisons, et résolut steudre le printemps. Mais, afin de ne laisser derrière micon sujet d'inquiétude, il voulut s'assurer de Mam par un traité de paix, et l'invita à une entrevue de Mayence. Le roi allemand, glorieux de se voir berche, se rendit au bord du Rhin, et parut dans une benance fière à la tête de ses bataillons, qui faisoient odir leurs boucliers en les frappant de leurs épées. opereur, en cette occasion, sacrifia au désir de la la prééminence de la majesté impériale. Il rassemun grand nombre de bateaux, et, traversant le fleuve woldats rangés sous leurs enseignes, il s'approcha Macrien , qui l'attendoit sur l'autre bord, Lorsqu'ils ou a portée de s'entendre, et que les barbares eurent silence , les deux princes entrèrent en conférence. Ils





lui avoit dit : Gouvernez, non en magistrat, mois en évêque. Cette parole devint une prophétie. La contestation sur le choix de l'évêque, s'échauffant de plus en plus, saisoit craindre une sédition. Ambroise, obligé par le devoir de sa charge de maintenir le bon ordre, viut à l'église, et fit usage de son éloquence pour calmer les esprits, et les engager à choisir avec discernement et sans tumulte celui qui devoit être pour eux un ange de lumière et de paix. Il parloit encore lorsque tous, d'une commune voix, catholiques et ariens, s'écrièrent qu'ils demandoient Ambroise pour évêque. Ambroise, saisi d'effroi, prit la fuite, et il n'oublia rien pour résister au désir du peuple. Les évêques, qui approuvoient ce choix, s'adressèrent à l'empereur, parce que les lois désendoient de recevoir dans le clergé ceux qui étoient engagés dans des emplois civils. Valentinien fut flatté d'apprendre que les magistrats qu'il choisissoit fussent jugés dignes de l'épiscopat; et dans le transport de sa joie : Seigneur, s'écria-t-il, graces vous soient rendues de ce que vous voulez bien commettre le salut des Ames à celui à qui je n'avois confié que le soin des corps! L'autorité du prince, jointe aux instances des prélats, à la persévérance du peuple, força enfin la modestie d'Ambroise. Il fut baptisé, car il n'étoit encore que cathécumène, quoique agé d'environ trente-cinq ans. Il reçut l'onction épiscopale le 7 de décembre; et, par le crédit que lui procura auprès des empereurs l'élévation de son âme, soutenue d'une éminente sainteté, son élection fut un événement aussi avantageux pour l'état que pour l'Eglise. Des les premiers jours de son épiscopat, on vit un heureux presage de la généreuse liberté dont il feroit usage avec les princes, et des égards que les princes auroient pour ses avis. Il se plaignit à l'empereur de quelques abus qui s'étoient glissés dans la magistrature. Valentinien lui répondit: Je connoissois votre franchise; elle ne m'a pas empêché de vous donner mon suffrage. Continue:. comme la loi divine vous l'ordonne, de nous avertir de nos erreurs.

L'année suivante se passa tout entière sans élection de Am. 375.

nouveaux consuls. Elle n'est désignée dans les fastes que c. 5.

par ces termes: Après le troisième consulat de Gratien, Zos. 1.4.

ldace. oyant pour collègue Equitius. Il vaut mieux dire qu'on Hier. chrom en ignore la raison que de l'attribuer aux occupations class. 20, insde Valentinien, qui se préparoit à tirer vengeance des cript. 432. Quades et des Sarmates. Le printemps étant déjà avancé, le prince partit de Trèves. Il marchoit en diligence vers la Pannonie lorsqu'il rencontra des députés des Sarmates, qui, se prosternant à ses pieds, le supplièrent d'épargner leur nation, lui protestant qu'il ne la trouveroit ni coupable, ni complice des excès dont il avoit à se plaindre. Il leur répondit qu'il s'éclairciroit de la vérile des faits sur les lieux mêmes, et que les infracleurs des traités ne lui échapperoient pas. Il arriva bientôt à Carnunte, ville de la haute Pannonie, alors déserte et presque ruinée, mais située avantageusement pour arrêter les incursions des barbares. On croit que c'est aujourd'hui Pétronel sur le Danube, entre Vienne et Hainbourg. Il y demeura trois mois à réparer les dommages que la province avoit soufferts, et à faire les dispositions nécessaires pour aller attaquer les ennemis dans leur pays. On attendoit de sa sévérité naturelle m'il informat de la trahison faite à Gabinius, et de la perfidie ou de la lâcheté des officiers chargés de garder la frontière, qui avoient ouvert aux barbares l'entrée de la province. Mais, selon sa coutume de traiter avec dureté les soldats et de pardonner tout à leurs commanlans, il ne fit aucune recherche sur ces deux objets.

Il ne put cependant fermer les yeux sur le mauvais souvernement de Probe. Ce préset du prétoire, jaloux le se conserver dans cette suprême magistrature, suiroit une politique tont-à-fait indigne de sa haute naissance. Connoissant l'avidité du prince, au lieu de le

ramener à des sentimens d'humanité et de justice, il ne s'étudioit qu'à servir sa passion pour l'argent. Financier impitoyable, il imaginoit tous les jours de nouvelles impositions. Ses vexations allèrent si loin, qu'entre la principaux habitans des provinces de sa juridiction, plusieurs abandonnèrent le pays; la plupart dejà epuisés, et toujours poursuivis, n'eurent plus d'autre sejour que les prisons : quelques-uns se pendirent de désespoir. Cette tyrannie excitoit les murmures de tout l'Occident. Valentinien étoit le seul qui n'en fût pas instruit: content de l'argent qu'il recevoit, il se mettoit peu a peine des moyens employés pour le recueillir. Cependant des injustices si criantes le révoltèrent lui-même, lorsque les gémissemens des peuples furent enfin parvenus jusqu'à ses oreilles. Les provinces avoient contume d'envoyer au prince des députés pour rendre témoignage de la honne conduite des gouverneurs. Probe ayant forcé la province d'Epire de se conformer à cet usage, elle députa à l'empereur, lorsqu'il étoit à Carnonte, un philosophe cynique, nommé Iphiclès, autrefois ami de Julien. Il se défendit d'abord d'accepter cette commission: mais on l'obligea de partir. Il étoit connu de l'em pereur, qui, après l'avoir entendu, lui demanda si le louanges que la province donnoit au préset étoient bien sincères : Prince, répondit-il, entre les extorsions qui nous fost gémir, l'éloge que Probe nous arrache nes pas celle qui nous coûte le moins. Cette parole péners jusque dans le cœur de Valentinien. Il continua d'interroger Iphiclès, et lui demanda des nouvelles de tous in Epirotes distingués qu'il connoissoit. Apprenant que les uns étoient allés chercher un domicile au-delà des mers que les autres s'étoient donné la mort, il entra dans une violente colère, Léon, maître des offices, qui appiroit Jui-même à la préfecture, et qui, s'il y fût jamais parvenu, auroit fait regretter tous ses prédécesseurs, n'oublioit pas d'aigrir le prince. Probe, qui se trouvait alce

à la cour, essuya les plus terribles menaces, et il ne devoit s'attendre qu'à en ressentir les effets, si Valentinien fût revenu de cette expédition. Le préset voulut regagner les bonnes grâces de l'empereur par de nouvelles iniquités, couvertes d'une apparence de zèle. Le secrétaire Faustin, neveu de Juventius, ancien préset de la Gaule. fut cité au tribunal de Probe pour crime de magie. Il s'en justifioit par des preuves du moins aussi fortes que les charges. Pour achever de le perdre, on alléguoit qu'un certain Nigrinus, le priant de lui procurer un emploi dans le secrétariat, il lui avoit répondu: Foitesmoi empereur, et je vous ferai secrétaire. La malignité sut donner un si mauvais tour mette plaisanterie innocente, qu'elle coûta la vie à Faustin et à Nigrinus.

Tout étant prêt pour entrer sur les terres des Quades, Amm. 1.30, l'empereur sit partir Mérobaude et le comte Sébastien c. 5, 8. Zos. L. 4. avec un détachement d'infanterie. Ils avoient ordre de mettre tout à feu et à sang. Pour lui, afin d'embrasser une plus grande étendue de pays, il alla passer le Danube sur un pont de bateaux à Acincum, aujourd'hui Bude, capitale de la Hongrie. Ce prince étoit brave de sa personne, et ne méprisoit rien tant que les lâches et les timides. Cependant, par une bizarrerie de tempérament, il ne pouvoit s'empêcher de pâlir toutes les fois qu'il voyoit ou qu'il croyoit voir l'ennemi. C'étoit même un moyen dont ses courtisans se servoient dans l'occasion pour arrêter les emportemens de colère auxquels il étoit sviet. Dès qu'il entendoit dire que les ennemis approchoient, il changeoit de couleur, et se calmoit aussitôt. Il n'en étoit pas moins hardi à affronter le péril, et il s'attendoit à trouver dans le pays des Quades de quoi signaler sa valeur. Mais ils s'étoient retirés avec leurs familles sur les montagnes, d'où ils considéroient avec frayeur les troupes romaines qui portoient de toutes parts le ravage et l'incendie. On traversa le pays; on égorgea, sans distinction d'âge ni de sexe, tous ceux qui

n'avoient pas eu la précaution de gagner les hauteurs; on brûla les habitations, et l'empereur revint à Aciacum sans avoir perdu un seul homme. On approchoit de l'hiver. Il choisit, comme le lieu le plus commode pour y passer cette saison, la ville de Sabarie, nomme à présent Sarvar, sur le Raab. Mais, avant que de s'y retirer, il remonta le Danube, et fit élever des redoutes, qu'il garnit de soldats pour assurer ses quartiers, et defendre le passage du fleuve. S'étant arrêté à Bregetin, qu'on croit être une ville nonmée aujourd'hui Pannonie, sur le Danube, au-dessus de Strigonie, il y passa quelque jours, pendant lesquels, s'il en faut croire l'histoire superstitieuse de ce temps-là, plusieurs prodiges lui asnoncèrent une mort prochaine. Le jour qu'il mouret. comme il sortoit de grand matin l'esprit occupé d'un songe qu'il croyoit funeste, son cheval s'étant cabre en sorte qu'il ne put le monter, il s'emporta contre son écuyer, et donna ordre de lui couper la main droite Mais Céréal, chargé de cette cruelle exécution, la différa avec beaucoup de risque pour lui-même; et la mort de l'empereur les sauva tous deux. On ne manqua pas de regarder encore comme un pronostic de la mort de Valentinien les tremblemens de terre qui s'étoient sait sentir cette année dans l'île de Crète, et dans toute le Grèce, où l'Attique seule en fut exempte.

\*\*Amm. l. 30, c. 6, 10.

\*\*Vict. epit.

\*\*Zos. l. 4.

\*\*Hier. chron.

\*\*Soc. l. 4, c. de barbares mal vêtus, et dont l'extérieur n'avoit rien 30.

\*\*Soc. l. 6, c. que de méprisable. C'étoit une députation des Quades 36.

\*\*Chron. Mar. Equitius les ayant introduits devant le prince, ils y parcel.

\*\*Turent en tremblant, et dans la contenance la plus humiliée. Ils demandoient le pardon du passé et la paix. protestant avec serment que les chefs de la nation n'avoient point eu de part aux ravages dont l'emperur poursuivoit la vengeance; que les poysans, voisins du



Danube , voyant bâtir sur leurs terres une forteresse . un moient pris l'alarme, et s'étoient joints aux Sarmates open areeter cette injuste entreprise. Valentinien, choprodece reproche, leur demanda avec mépris qui ils noimt, et si les Quades n'avoient pas d'autres députés in myoyer. Ils répondirent qu'ils étoient les premiers de la nation, et qu'elle n'avoit pu lui témoigner plus de respect qu'en les députant eux-mêmes. Alors ce prince fier et emporté: Quel malheur pour l'empire, Mena 1-il, de m'avoir choisi pour souverain, puisque, us mon règne, il devoit être deshonore par les insultes lun peuple si misérable! Il prononça ces paroles avec m a violent effort , qu'il se rompit l'artère pulmonaire. mi d'une sueur mortelle, et vomisssant le sang en bomlance , on le porta sur son lit. Ses chambellans , our n'être pas soupçonnés d'avoir accéléré sa mort, anderent promptement les officiers de l'armée. On long-temps à trouver un de ses chirargiens, parce Tib a étoient dispersés par son ordre pour panser les Mett, attaqués d'une maladie épidémique. Enfin on i wavrit la veine, dont on ne put tirer une gontte de mg. Le prince respirant à peine, mais plein de conbunce . sentant approcher son dernier moment , térignoit par le mouvement de ses lèvres, par des sons ben et inarticulés, et par l'agitation de ses bras, qu'il whit parler. Mais il ne put former aucune parole : ses o enflammés s'éteignirent ; des taches livides se réindirent aur son visage; et, après une longue et violente mir, il expira le 17 de novembre, dans la cinquantemieme année de son âge, après avoir régné douze moins cent jours. Il fut la dernière victime de cette Treuse colère, qui avoit coûté la vie à un grand obre de ses sujets. Prince guerrier, politique, reliu: mais violent, hautain, avare, sanguinaire, et l'one peut-être par les auteurs chrétiens, qui, par at d'une prévention trop ordinaire, lui ont pardonné

Digitized by GOOGLO



304

## HISTOIRE DU BAS-EMPIRE.

tous ses défauts pour une seule vertu qui leur étoit 🙀 vorable. On embauma son corps; il fut porté à Constant atte une tinople l'année suivante : mais il me porté à Constant atte une tinople l'année suivante; mais il ne fut déposé que se une une ans après dans la séguiteme. ans après dans la sépulture des empereurs. Outre Gratific fui pro tien , né de Sévéra , sa première femme , il laissoit quatra les enfans qu'il avoit eus de Justine: un fils du même nou que lui, et trois filles, Justa, Grata et Galla; les dem premières ne furent pas mariées : Galla fut la second femme de l'empereur Théodose.

L'armée, assemblée dans la ville d'Acincum, cui os. 1. 4. gnoit que les soldats gaulois , naturellement audacieux e ldace. Vict. epit. turbulens, qui s'étoient plus d'une fois rendus arbite en epui. On grat de l'empire, ne se hâtassent de nommer un empere act. Soc. 1.4, c. étranger à la famille impériale. Ils étoient encore m 31. Philost l. 9, delà du Danube, bien avant dans le pays des Quade sous les ordres de Mérobaude et de Sébastien. On pr Sous les orates de meropaude et de Sepastien. Un progent de Communique d . 95, 101. terres des Quades, et de mander Mérobaude, de la pr at. de l'empereur, comme si ce prince eût été encore viva Mérobande, dont le nom fait croire qu'il tiroit son origi des Francs, étoit affectionné, et même allié par un m riage à la famille de Valentinien. Se doutant de la véri ou pent-être en étant instruit par le courrier, il publis l'empereur lui donnoit ordre de renvoyer lessoldate lois avec le comte Sébastien, pour veiller à la défend bords du Rhin menacés par les Allemands. Il étoit de prudence d'éloigner Sébastien avant qu'on appritun velle de la mort de l'empereur : non pas que ce co donnât par lui - même aucun soupçon; mais il ê estimé et chéri des troupes. Après avoir pris ces cautions, Mérobaude s'étant promptement rende Acincum, proposa, de concert avec le comte Equitif de conférer le titre d'Auguste à Valentinien, agé quatre ans, qui se tronvoit alors à trente lieues de l' mée avec sa mère Justine. Les esprits y étoient déjà posés. Ainsi Céréal, quele maternel du jeune pri

Digitized by Google

l vétoit à





Constantie, fille de Constance, il n'avoit nul pencha à la débauche, et jamais il ne connut d'autre fem que la sienne. Ausone, le meilleur poëte de ce temps-l , il alloit visi avoit été chargé de son éducation; et le jeune prin dès-lors honoré du titre d'Auguste, ne s'étoit disting des enfans ordinaires que par une soumission plus re pectueuse. Son génie heureux et docile avoit aiséme pris le goût des lettres: plus vertueux que son maitre, n'avoit appris de lui qu'à tourner agréablement é vers. à s'exprimer avec grâce, à composer des discon Bien fait de sa personne, il s'étoit adonné aux ex cices du corps, il s'y étoit même livré avec passion. surpassoit ceux de son âge à la course, à la lutte, tirer de l'arc, à lancer le javelot avec force et adresse : personne ne savoit mieux manier un che Sobre, frugal, dormant peu, c'étoit dans les exercit qu'il mettoit tout son plaisir; mais il y mit aussi tel sa gloire; et l'on reproche à ses instituteurs de ne s'el pas appliqués à le former de bonne heure aux affait d'état, et à lui inspirer le goût des études politique,

n II rendoi

b plus tend

hisoit cha

Piloit ses pro

la crimes o

les tristes e

n Poor en

t de mort.

couviennent à un souverain. L'usage de la puissance absolue ne changea rien 🕯 son caractère. Il commençoit toutes ses journées pa prière, et sa piété ne sut jamais équivoque. Sa des che étoit modeste, sa contenance réservée, ses bal décens, mais sans luxe. Dans son conseil il mon de l'intelligence et une prudence naturelle ; il ne quoit que de lumières. Il étoit prompt à exécuter. éloquence avoit de la force et de la douceur. Il trouvé le palais plein d'alarme et de terreur, il un séjour aimable. On n'y entendit plus de gémi mens; on n'y vit plus d'instrumens de tortures. Il s pela sa mère et un grand nombre d'exilés; il ouvri prisons à ceux que la calomnie y tenoit enfermé rendit les biens confisqués injustement, et fit oublie

Digitized by GOOGIC





DISTOIRE DU BAS-EMPIRE.

les sujets lorsqu'ils voient monter sur le trône un prid liestinien par ( encore jeune et sans expérience, quoique avec les p excellentes qualités. Tout ce que l'histoire nous appret c'est que ce guerrier invincible succomba sons une trigue de cour, et sous les coups meurtriers d'une crue jalousie. Il fut exécuté à Carthage. Accoutumé à bran la mort, il la vit approcher sans effroi, et la rendit sa fermeté aussi glorieuse sur l'échafaud qu'elle l'ent sur un champ de bataille. Après avoir demandéet n le baptême pour s'ouvrir l'entrée d'une vie imme telle , il présenta lui-même sa tête à l'exécuteur. L'a Maximin lui pire le pleura; on lui érigea dans la suite des siste à Rome et dans les provinces; les païens l'honores du titre de divus ; et Gratien lui-même semble n'an pas différé de ressentir une douleur amère d'une si no ingratitude. Le choix qu'il fit peu de temps après Théodose le fils pour l'associer à l'empire prouve auta ses regrets qu'il justifie la mémoire du père. Le jeu Théodose, qui brilloit déjà d'une gloire personnel se déroba pour lors aux traits de l'envie : il se retira Espagne, où il avoit pris naissance. Quelques aute épargnent à Gratien une si atroce injustice; ils chargent Valens : ce prince, disent-ils, sacrifia The dose à ses craintes : il le fit mourir avec tous ceux de le nom commençoit par les quatre lettres fatales. Ma outre qu'il est au moins incertain que Valens ait périr personne pour une cause si frivole, Théodose fut mis à mort que deux ans après cet oracle préten dont nous avons parlé; et, ce qui est encore plus for il n'étoit pas sujet de Valens. Carthage, où s'exéc cette funeste tragédie, faisoit partie de l'empire de Gra tien; et le jeune empereur n'étoit pas assez uni Valens pour se prêter, par une si criminelle conde cendance, aux alarmes chimériques de son oncle.

Il est plus probable que ce fut le dernier effet de méchanceté de Maximin. Ce barbare, teint du sans de

Digitized by Google

de prince aug

e. Gratien

ia, après avi

the hearense (

pil honoroi

Sempronia.





400

HISTOIRE DU BAS-EMPIRE.

Symm. Lo, dont les païens jouissoient encore. L'empereur fit de ep. 83. Grui, inscr. cette année et la suivante plusieurs lois avantagemen l'Eglise. Il ordonna que les contestations qui anroiest pour objet les affaires de la religion seroient décides, par l'évêque ou par le synode de la province, mais que les juges ordinaires demeureroient saisis des causes criles ou criminelles. Il exempta des charges personnelles les prêtres et les ministres inférieurs. Les donatists avoient signalé leur zèle en faveur de Firme : ils furest aussi les premiers hérétiques que l'empereur s'efforça de réprimer; il leur ôta leurs églises; il déclara que la lieux où ils tiendroient leurs assemblées seroient sime au profit du fisc. Il étendit dans la suite cette loi su, tous les hérétiques. Cependant, après la mort de Vales, étant à Sirmium, il leur rendit la liberté de s'assembler; exceptant seulement les sectateurs de Manès, d'Eunomius et de Photin; mais cette permission fut biente révoquée. L'instruction publique a un rapport directi la religion: aussi Gratien s'occupoit-il dans le même temps à soutenir l'une et l'autre. L'étude des belles-lettes florissoit alors dans la Gaule; il chargea le préfet d'étblir dans les principales cités des maîtres de rhétorique, et de grammaire latine et grecque, et d'avoir soin qu'on fit choix pour ces emplois des personnes les plus capbles. Il leur assigna sur le trésor des villes des appointe mens considérables, qu'il voulut régler lui-même, ne s'en rapportant pas sur ce point à la générosité des habitans; et comme Trèves étoit alors la ville impériale, il y établit de plus fortes pensions pour les professeurs La décadence des arts se faisoit sentir de plus en plus: les Romains commençoient ce que les Goths devoient bientôt achever; ils détruisoient ou déshonoroient les magnifiques monumens de l'ancienne architecture pour élever ou embellir des édifices de mauvais goût ; et Rome perdoit tous les jours de son antique majeste. Gratien ordonna aux magistrats de cette ville d'entreHISTO!

e currages de mr le transp scarrières d <sup>l</sup>ndent étoit e <sup>भ्रा</sup> suspendo ™inquiétude: provinces ( romaines ils id le carnage La Huns, sor 'at les nation wifs, renve <sup>tar les</sup> provir ire. C'est tu <sup>taoire</sup>, de fa inain de D il'antre poi <sup>cachée</sup> dan t est demi Gnignes , trè: tit dans les edes Huns ber nne id <sup>: après</sup> lui dai æactérisent. tident ne co <sup>"t qn</sup>'ils se fi · Tanaïs. On ˈṇne; et la p kmeure à l'o iisan que Pı or Bas-EMP

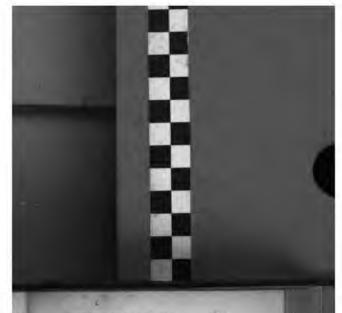

## DISTOIRE BU BAS-EMPIRE.

le mir les ouvrages de leurs ancêtres ; et afin qu'ils eussent la la brilité d'en construire de nouveaux sans dégrader les de moiens, il abolit en faveur des sénateurs les droits imam mo sur le transport et l'entrée des marbres qu'on

mandant des carrières de Macédoine et d'Illyrie. L'Occident étoit en paix; et la négociation entamée Zon 6.4. L'Occident étoit en pars, control les hostilités sans faire de dimenses manuel sapor suspendoit en Orient les hostilités sans faire de dimenses en la Pamphylie étoient Luc. 1, 9, c. far a senles provinces qui ne jonissoient pas da repos. Les ond tures y ravageoient les campagnes; et à l'approche des mompes romaines ils se retiroient à l'ordinaire avec leur hop mon dans lears montagnes inaccessibles. Mais un peuple ile des féroce que les barbares connus jusqu'alors, portant months et le carnage, vint annoncer de nonveaux maldeurs, Les Huns, sortant des Palus-Méotides, poussèrent Warant cux les nations qui habitoient au nord du Danube; Les fingilifs, renversés les uns sur les autres, se répanform sur les provinces romaines, et changèrent la face Fempire. C'est un des points les plus importans de mer histoire, de faire connoître ce peuple redoutable, bajor la main de Dien conduisit d'une extrémité du sunde à l'autre pour châtier les crimes de la terre. Son frime, cachée dans les immenses forêts de la Tartarie istique, est demeurée inconnue jusqu'à nos jours. Il de Guignes, très-versé dans la littérature orientale, Advonvert dans les historiens chinois tont le détail de fintoire des Huns. Guidé par ses recherches, nous lons tracer une idée de cette nation fameuse, et rewillir après lui dans les auteurs grecs et latins les traits or la caractérisent.

L'Occident ne commença à connoître les Hons qu'au M. de Guimment qu'ils se firent voir en Europe, après avoir genédicité.

Bus le Tanais. On n'a pas suivi plus loin la trace de s., document origine; et la plupart des anteurs placent leur pregrande Tanais. nore demeure à l'orient des Palus-Méotides. C'est pour larie . t. 1 the raison que Procope les confond avec les Seythes av.



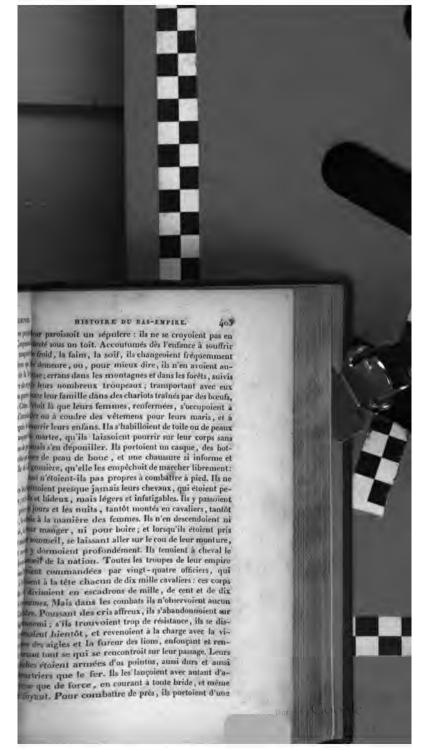



404 HISTOIRE DU BAS-EMPIRE.

main un cimelerre et de l'autre un filet, dont ilstarlois d'envelopper l'ennemi. Une de leurs familles avoit le pe rieux privilége de porter le premier comp dans le le tailles; il n'éloit permis à personne de frapper temes qu'un cavalier de cette famille n'en ent donné l'exemi Leurs femmes ne craignoient ni les blessures, ni la mor et sonvent, après une défaite, on en trouva parmi la morts et les blessés. Dès que leurs en faus pouvoient for usage de leurs bras, on les armoit d'un arc propurion à leur force : assis sur des moutons , ils alloient tirra oiseaux et faisoient la guerre aux petits auimaux. Am sure qu'ils avançoient en âge , ils s'accoutumoient de pl en plus aux fatigues et aux périls de la chasse : enla lorsqu'ils se sentoient assez forts, ils alloient dans le combats repaitre de sang et de carnage leur férmité u turelle. La guerre étoit pour eux l'unique muyen des signaler : les vieillards languissoient dans le meprin, considération étoit attachée à l'usage actuel de arm Ces harbares, tout grossiers qu'ils étoient, ne m quoient ni de pénétration , ni de finesse. Leur bor étoit connue : ils ignoroient l'art d'écrire; mais, enter tant avec eux, on n'avoit pas besoin d'antre sums de lenr parole. D'ailleurs ils avoient au sonversione tous les vices de la barbarie ; cruels , avides de l'or qu qu'il leur sût inutile ; impudiques , prenant autant femmes qu'ils en ponvoient entretenir , sans ancion aux degrés d'alliance ni de parenté : le fils épontoit femmes de son père : adonnés à l'ivrognerie, avant m qu'ils eussent connu l'usage du vin , ils s'enivroient certain breuvage composé de lait de jument qu'ils le scient aigrir. Les Romains ont ern qu'ils naveaucune religion, parce qu'on ne voyoit aucunqui sût l'objet de leur culte; mais, selon la chinois, ils adoroient le ciel, la terre, les monte les ancêtres.

M. de Gui- L'ancienneté de cette nation remonte aussi landy







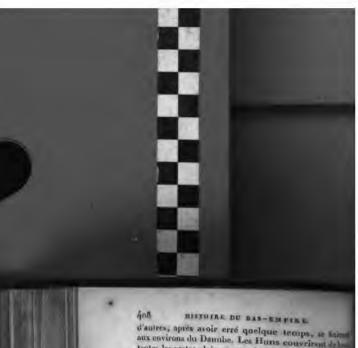

aux environs du Dannbe. Les Huns couvrirent delle tentes les vastes plaines entre le Volga et le T ai l'on s'en rapporte à Jornandès, bornés par la l' Méatides, ils ignoroient même qu'il y ent au-dels se terre. Quelques-uns de leurs chasseurs , poursuit - il biche, traversèrent après elle le palus, et furent de de trouver un gué qui les conduisit à l'autre bent la vue d'un beau pays qu'ils découvrirent au-delà les te prit encore davantage; et le rapport qu'ils en fela nation lui fit prendre la même route. Selon de auteurs, ce fut un bouf pique par un taon, mi le servit de guide. Zosime dit que le limon charrie per Tanaïs avoit formé un banc au travers du Il-Cimmérien. Mais l'auteur de l'histoire des Hum no avec raison les traditions fabuleuses. Les Huna nelen guidés que par la passion des conquêtes qui leur et naturelle; ils passèrent le Tanaïs comme ils au passé le Volga, selon l'usage des peuples tarta e traversent les plus grands fleuves à la nage en tenselle queue de leurs chevaux, ou sur des ballons qu'ils form avec leur bagage.

Les Alains et les autres barbares voisins du Taufurent les premiers qui éprouvérent la fureur des lles Ceux qui échappèrent au massacre se joignoral vainquenr; et cette innombrable cavalerie vint, se cordres d'un chef nommé Balamir, fondre sus les Ongolhs. Ermanaric, de la race des Amales, régnoit avec gloire. Les Goths le comparoient au grand Alesadre; il avoit, étendu ses conquêtes du Pont-Enna la mer Baltique; et une grande partie de la Soulie et de la Germanie étoit soumise à sa domination. Au de cent dix ans, il ne manquoit encore ni de formatic courage. Mais il n'ent pas l'honneur de mourir pe défendant sa couronne. Un seigneur du pays des filmalans, nation sujette à Ermanaric, s'étant joint au



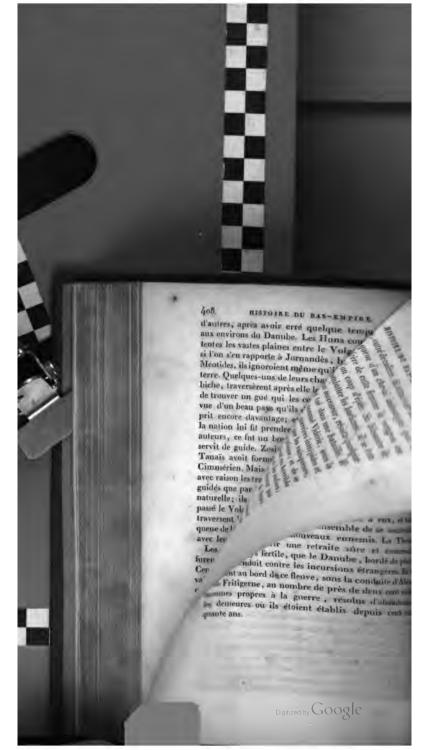

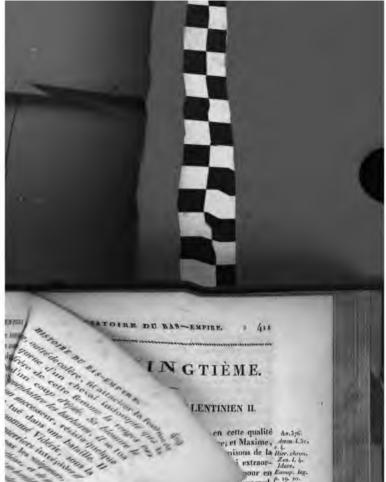

e; et Maxime, dmm. 1.51. nisons de la Bier, chron.

extraor- Zos. I. 4.
Idace. pour en Europ. leg. e une mul- 19. 30. oras en posture 33. Soz. 1. 6, c. cris. Les principaux 37. jetes dans une barque, 55. ju rant les Romains Jorn. de reb, qu'ils se consacrefidélité inviolable. = les ordres de l'emriers à Antioche, avec ens. Les avis T; mais, des qu'on Tir en un moment ssa de seconder sa The profession of the sport former une des rece sus qu'il tirrei tone

set pri tirre de l'or; que cel

danne d'empire d'Orient

ces pron ne devoit rien croindre

gossier : sur ce n'étoit auture reest fassier - Prace en étoit qu'une

Digitized by GOOG

ant poletiere romaine sauroit

députés e

nt d'abord

d'autres, après avoir erré quelque temps, se fixèrest aux environs du Danube. Les Huns convrirent de leurs tentes les vastes plaines entre le Volga et le Tanaïs; d si l'on s'en rapporte à Jornandès, bornés par les Palus-Méotides, ils ignoroient même qu'il y eût au-delà aucune terre. Quelques-uns de leurs chasseurs .. poursuivant une biche, traversèrent après elle le palus, et furent étonnes de trouver un gué qui les conduisit à l'autre bord. La vne d'un beau paus qu'ils découvrirent au-delà les surprit encore davantage; et le rapport qu'ils en firent a la nation lui fit prendre la même route. Selon d'autres auteurs, ce fut un boenf piqué par un taon, qui leur servit de guide. Zosime dit que le limon charrié par le Tanaïs avoit formé un banc au travers du Bosphore Cimmérien. Mais l'auteur de l'histoire des Huns rejette avec raison les traditions fabuleuses. Les Huns ne furent guidés que par la passion des conquêtes qui leur étoit naturelle; ils passèrent le Tanaïs comme ils avoient passé le Volga, selon l'usage des peuples tartares, qui traversent les plus grands fleuves à la nage en tenant la queue de leurs chevaux, ou sur des ballons qu'ils forment avec leur bagage.

Les Alains et les autres barbares voisins du Tanas furent les premiers qui éprouvèrent la fureur des Huns. Ceux qui échappèrent au massacre se joignirent au vainqueur; et cette innombrable cavalerie vint, sous les ordres d'un chef nommé Balamir, fondre sus les Ostrogoths. Ermanaric, de la race des Amales, régnoit alors avec gloire. Les Goths le comparoient au grand Alexandre; il avoit étendu ses conquêtes du Pout-Euxin a la mer Baltique; et une grande partie de la Scythie et de la Germanie étoit soumise à sa domination. Agé de cent dix ans, il ne manquoit encore ni de force ni de courage. Mais il n'eut pas l'honneur de mourir en de fendant sa couronne. Un seigneur du pays des Rhonolans, nation sujette à Ermanaric, s'étant joint aux

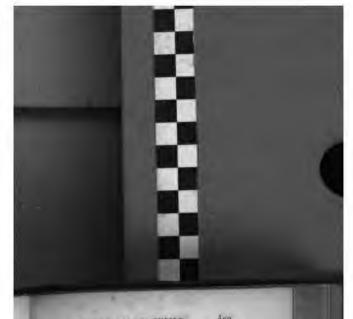

nts rothe DU nas-EMPIRE. 409

a separans, le prince, outré de colère, fit attacher la ferome de
non-déserteur à la queue d'un cheval indonpté qui la
foguisht en pièces. Un frère de cette femme la vengea en
large repait Ermanarie d'un coup d'épée. Sa blessure le
juin settant hors d'état de combattre les barbares, il se tua
le décepoir. Vithimir, son successeur, résista quelque

rdu mellant hors d'état de combattre les barbates, il se trus
un de décepoir. Vithimir, son successeur, résista quelque
ages emps enfin il fut défait et tué dans une bataille. Il
lité ainuit un fils encore enfant, nommé Vidérir, sous la
minimie de le d'Alathée et de Saphrax, guerriers intrépides et
tant apperimentés. Cependant, pressés par les vainqueurs,
t prirent le parti de passer le Borysthène, et de se
le prire au delà du Niester. Les Huns firent un horrible
minimie arriage; ils n'éparguerent ni les femmes ni les enfans;
minimie arriage; ils n'éparguerent ni les femmes ni les enfans;
minimie arriage; ils n'éparguerent ni les femmes ni les enfans;
minimie arriage; ils n'éparguerent ni les femmes ni les enfans;
minimie arriage; ils n'éparguèrent ni les femmes ni les enfans;
minimie arriage; ils n'éparguèrent ni les femmes ni les enfans;
minimie arriage; ils n'éparguèrent ni les femmes ni les enfans;
minimie arriage; ils n'éparguèrent ni les femmes ni les enfans;
minimie arriage; ils n'éparguèrent ni les femmes ni les enfans;
minimie arriage; ils n'éparguèrent ni les femmes ni les enfans;
minimie arriage; ils n'éparguèrent ni les femmes ni les enfans;
minimie arriage; ils n'éparguèrent ni les femmes ni les enfans;
minimie arriage; ils n'éparguèrent ni les femmes ni les enfans;
minimie arriage; ils n'éparguèrent ni les femmes ni les enfans;
minimie arriage; ils n'éparguèrent ni les femmes ni les enfans;
minimie arriage; ils n'éparguèrent ni les femmes ni les enfans;
minimie arriage; ils n'éparguèrent ni les femmes ni les enfans;
minimie arriage; ils n'éparguèrent ni les femmes ni les enfans;
minimie arriage; ils n'éparguèrent ni les femmes ni les enfans;
minimie arriage; ils n'éparguèrent ni les femmes ni les enfans;
minimie arriage; ils n'éparguèrent ni les femmes ni les enfans;
minimie arriage; ils n'éparguèrent ni les femmes ni les enfans;
minimie arriage; ils n'éparguèrent ni les femmes ni les enfans;
minimie arriage ni les enfans;
minimie arriage ni les enfans;
minimie arriage ni les enfans;
minimie arria

Athonarie, prince des Visigoths, était trop brave

led ferme; et, s'étant retranché avantagensement sur le bord du Niester, il envoya Mandéric, avec plusieurs intres capitaines, jusqu'à viugt milles de son camp, poor hærver les monvemens des conemis, et lui en apporter des nouvelles. Pendant ce temps-là il fit les dispositions le la bataille. Ses précautions furent inutiles. Les Huns, quat aperçu les cavaliers, jugèrent qu'il y avoit plus sin un corps plus considérable ; ils attendirent la nuit; el laissant à côté Mundéric qui se reposoit avec sa houpe, comme si l'ennemi eût été fort éloigné, ils garocrent le fleuve à la faveur de la lune , le passèrent à et tombèrent brusquement sur Athanaric avant le retour de ses coureurs. Le prince , surpris de cette altarese imprévue, n'ent que le temps de se sauver sur des montagnes de difficile accès, et laissa sur la place une partie de ses soldats. Instruit par cette éprenye de ce qu'il avoit à craindre d'un ennemi si impétueux , il se cantonna entre le Danube et le Hiérassos, nommé au-





BISTOIRE DU DAS-EMPIRE.

1915 e des Here's

cop line k ais tel.

wii Al

LAK

## LIVRE VINGTIÈME.

VALENS, GRATIEN, VALENTINIEN II.

ichen, comte de la Thrace, étoit en cette qualité As. 576. poéral de toutes les troupes de la province; et Maxime, dum. 1.51, vec le titre de duc, commandoit les garnisons de la Bi iontière. A la nouvelle d'un mouvement si extraor Zoi. 4. faire, l'amaire, ils s'avancèrent au bord du Dannbe pour en Europy, les-Mendre le passage. Ils virent sur la rive opposée une mul- 000. 14, c. dede innombrable qui leur tendoit les bras en posture 55. emplians, et ponssoit de grands cris. Les principaux 57. la nation des Visigoths s'étant jetés dans une barque, 55,000 durent exposer leurs désastres, conjurant les Romains Jorn de reb. lear accorder un asile, et protestant qu'ils se consacrewent au service de l'empire avec une fidélité inviolable. leur répondit qu'il falloit attendre les ordres de l'emrenr. On dépêcha aussitôt des courriers à Antioche, les deputés des Visigohts partirent avec eux. Les avis mul d'abord partagés dans le conseil; mais, dès qu'on mit que Valens étoit flatté d'acquérir en un moment ut de nouveaux sujets, on s'empressa de seconder sa mile C'étoit , disoit-on , la fortune du prince qui lui menoit des teoupes assez nombreuses pour former une mée invincible ; qu'au lieu des recrues qu'il tiroit tous uns des provinces, il en tireroit de l'or ; que cet arnissement de forces alloit donner à l'empire d'Orient ne supériorité décidée; qu'on ne devoit rien craindre un peuple ignorant et grossier; que ce n'étoit qu'une ultitude de bras dont l'empereur regleroit les mouveons à san gré, et que la politique romaine sauroit

Digitized by

## HISTOIRE DU DAS-EMPIRE.

profiler du service de ces barbares tant qu'ils servie fidèles, et les détraire des qu'ils deviendrotent suspen Ces manyaises raisons suffisoient dans une occasion to n'en falloit aucune, parce que l'empereue avoit pris parti. Il accorda aux Visigoths le passage et un etal sement en Thrace, à condition qu'ils remettroiest paravant leurs acmes entre les mains des officiers s mains. Pour avoir des gages de leur fidélité, il orde que les plus jeunes seroient transportés en Asie, charges le courte Jule de veiller à leur entretien.

Pendant le cours de la négociation, quelques Ge plus fongueux et plus hardis que les autres, s'enmy d'attendre la réponse de l'empereur, entreprires forcer le passage ; ils abordèrent, mais ils forent no en pilees. La nation envoya sur-le-charop purier plaintes à Valens, qui, regardant déjà les Goths e an ses snjels, cassa les officiers qui avoient fait leur des peu s'en fallut même qu'il ne les condamuat à ne Enfin la permission de l'empereur arriva, et les oe tions qu'il exigeoit furent acceptées. Lupicin fit per sur la rive où les Goths étoient assemblés des o et des soldats, avec ordre de n'en laisser embarg aucun qui n'eût rendu ses armes. On prépara en gence des barques, des baleaux plats, des canots Visigoths s'y jetoient en fonle ; mais tous n'atteignme pas l'autre bord. Quelques-uns furent emportés « gloutis par la rapidité du fleuve, que les ploies asse grossi depuis peu; d'autres coulèrent à fand assel bateaux trop charges, on qui se bristilenten se head muluellement. Il y en eut d'assez térméraires pour u p à la nage; ils se noyèrent. On employa plusieurs je et plusieurs muits à ce passage. Les barbares abomb avec tant de confusion, qu'on entreprit inmillenses

La plupart gardèrent leurs armes, Coux qui et a chargés de les désarmer songèrent bien plutôs



rieurs à la migration des Goths, que ce peuple avoit l'usage de l'écriture avant que de quitter le pays de son origine. La langue gothique, en traversant la Germanie et la Scythie, dut se charger de plusieurs termes étrangers: elle dut aussi contracter quelque teinture de la langue grecque par le voisinage des colonies grecque établies sur le bord du Pont-Euxin. En effet, on apercoit plusieurs caractères grecs dans l'alphabet attribué Ulphilas. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il traduisit k Bible en langue du pays, à l'exception des livres de Rois, qu'il ne voulut pas mettre sous les yeux des Goths de peur que la lecture de tant de guerres n'enflammi encore la passion que ce peuple avoit pour les combats Mais il ne fut pas en garde contre les artifices des ariens il se laissa corrompre, et corrompit ensuite sa nation Il s'étoit trouvé en 360 au concile de Constantinople où les anoméens l'avoient engagé à signer le formulaire de Rimini. Fritigerne ayant ensuite embrasse l'arianisme en reconnoissance des secours que Valens lui avoit prêtés contre Athanaric, l'erreur s'étoit peu à peu répandue. Enfin, lorsque les Goths demandèrent à Valen la permission de passer en Thrace, Ulphilas étant le chef de la députation, les évêques ariens qui se trouvoient à la cour profitèrent de l'occasion pour achere de le pervertir. Ils lui firent entendre qu'il ne s'agissoit entre les deux partis que d'une dispute de mots, et ne l'appuyèrent de leur crédit auprès de l'empereur qu'à condition qu'il prêcheroit leur doctrine. Valens fit partir avec lui plusieurs évêques ariens. Ainsi les Visigoths. infectés de l'hérésie, la communiquèrent aux Ostrogoth, aux Gépides, aux Vandales, aux Bourguignons. Tous ces peuples la portèrent avec eux dans leurs conquête. et y demeurèrent opiniâtrément attachés.

e.4.

Amm. 1.31, Les Ostrogoths, campés au bord du Niester, y passesans cesse d'être forcés dans leurs retranchemens, d



vancer dans l'intérieur du pays, où il espéroit les affoiblir ou les détruire, en les séparant les uns des autres. Pendant que les troupes romaines qui gardoient le passage du fleuve s'en éloignoient pour escorter les barbares, Alathée et Saphrax, ne voyant plus d'obstacle, traversèrent le Danube en diligence à la tête des Ostrogoths, et suivirent la trace de Fritigerne.

Ce général, prudent et avisé, instruit de ce qui se passoit derrière lui, continua sa marche, mais avec lesteur, pour leur donner le temps de le joindre. On arriva à Marcianople; et ce fut en ce lieu que la guerre s'alluma Lupicin, ayant invité à un repas Alavif et Fritigerne, avec un petit nombre des principaux seigneurs de la nation, plaça des gardes aux portes de la ville pour en interdire l'entrée aux harbares. Ceux - ci demandant avec instance la permission d'entrer pour acheter de vivres, la querelle s'échauffa; on en vint aux mains les Goths, animés par la faim et par la fureur, se jetèrent sur les soldats romains, les massacrèrent, et # saisirent de leurs armes. Lupicin, plongé dans les exces de la débauche, et déjà plein de vin, étant informé de ce désordre, l'augmenta par un trait de perfidie : il se égorger la garde d'Alavif et de Fritigerne. Cet onire cruel ne put être si secrètement exécuté que les cris de mourans ne pénétrassent jusque dans la salle du festin et, dans le même moment, la nouvelle s'en étant répandue hors de la ville, les Goths, persuadés qu'on et vouloit à leurs capitaines, accoururent en foule, poursant des cris horribles, et menaçant de la plus terrible vengeance. Fritigerne, qui avoit l'esprit présent et l'ame intrépide, voulant s'échapper des mains de Lapicin. sauver avec lui les seigneurs qui l'avoient accompagne se lève, s'écrie que tout est perdu, si on ne les laiss sortir pour se montrer à la nation qui les croit égogés ; que leur présence peut seule rétablir le calme. En même temps il met l'épée à la main, et sort de la ville rec ses camarades. Il est reçu avec des acclamations de ie : Alathée et Saphrax venoient d'arriver. Toute la ation monte à cheval; on déploie les étendards: les oths marchent, et avec eux le carnage et l'incendie. upicin rassemble à la hâte tout ce qu'il a de troupes. s poursuit avec plus de hardiesse que de prudence, et / s atteint à trois lieues de Marcianople. A la vue des iomains, la rage des barbares s'allume; ils fondent sur s bataillons les plus épais, ils percent, ils massacrent. s taillent en pièces tout ce qu'ils rencontrent. Ceux nêmes qui sont désarmés se jettent à corps perdu sur ennemi; ils lui arrachent ses armes; ils enlèvent les aseignes: presque tous les Romains périssent avec leurs ribuns. Lupicin, éponvanté d'une si étrange furie, prit fnite dès le commencement du combat, et regagna toute bride Marcianople. Les vainqueurs s'emparèrent es armes des vaincus, et, ne trouvant plus de résisance, ils portèrent au loin tous les désastres d'une guerre anglante.

La prudence de Fritigerne, soutenue d'une éclatante aleur, lui attiroit la confiance de la nation, et ses avis étoient jamais contredits. Il répandit les Goths dans ontes les parties de la Thrace, mais avec ordre. Deux ifférens corps se donnoient la main les uns aux autres. t avoient tous un point de réunion. Les gens du pays ui se rendoient à eux, ou qu'ils faisoient prisonniers. sur servoient de guides pour les conduire dans les canons les plus riches et les mieux pourvus de vivres. Leurs ompatriotes enlevés autrefois par les pirates de Galatie. t vendus en Thrace, ceux que la famine les avoit euxsemes obligés de vendre quelques jours auparavant. enoient en foule les rejoindre. Les ouvriers employés travail des mines, et qui étoient surchargés d'imes, accouroient aussi se jeter entre leurs bras: ceux-ci pur furent d'un grand secours pour déterrer les magans, et pour découvrir les souterrains où les habitans se MIST, DU BAS-EMP. TOM. II.

cachoient eux - mêmes avec leurs richesses. Toute la Thrace fut bouleversée; rien n'échappa à leurs recherches que ce qui étoit inaccessible; et tandis qu'on fouil loit les entrailles de cette terre malheureuse, sa surfac étoit couverte de sang et de flammes. On massacroit le enfans entre les bras de leurs mères, on brûloit les vieil lards dans leurs cabanes; les jeunes hommes et les jeunes femmes étoient seuls réservés pour un esclavage plu cruel que la mort même.

'A nm. l.31, c. 6.

Les Visigoths et les Ostrogoths réunis composoies une armée innombrable : il y avoit outre ceux-là u troisième corps, commandé par Suéride et Colias. C'é toient des Visigoths, indépendans de Fritigerne, arrivé en Thrace avant l'irruption des Huns. Valens, qui n'es péroit pas un grand succès de la négociation entané avec Sapor, les avoit pris à la solde de l'empire, et le tenoit campés auprès d'Andrinople, à dessein de les sain passer en Asie, et de les joindre aux troppes d'Orien des que la guerre seroit déclarée. Ils ne prirent d'abort aucune part au soulèvement de la nation : contens d la paje qu'ils recevoient de l'empereur, ils demeuroies simples spectateurs des hostilités de leurs compatriole Valens leur ayant donné ordre de passer l'Hellespont ils témoignèrent qu'ils étoient prêts à obéir ; ils denue doient seulement le paiement de leur solde, des vivres et deux jours de délai pour préparer leurs équipages. L magistrat d'Andrinople, irrité de quelque dégat qu'il avoient fait dans une terre qui lui appartenoit, me fort mal leur demande; pour toute réponse il fit armé la bourgeoisie, et signifia aux Goths que, s'ils ne par toient sur-le-champ, il alloit les faire charger. Les Goth plus étonnés qu'alarmés de cette bravade, ne s'en rent pas fort en peine : tant qu'on s'en tint aux injus ils les recurent sans s'émouvoir. Mais, quand ils vir leur camp atlaqué, et les traits pleuvoir sur eux. tombèrent à grands coups d'épées sur cette populace

éraire, en tuèrent une partie, repoussèrent le reste ns la ville; et comme Fritigerne n'étoit pas éloigné, allèrent se joindre à lui, et revinrent ensemble mete le siège devant Andrinople. S'il n'eût été besoin que valeur. Andrinople étoit prise. Les Goths bravoient mort avec une audace intrépide : les flèches, les jalots, les pierres lancées des machines en abattoient un and nombre sans ralentir le courage des autres. Mais ritigerne, voyant que, faute d'entendre l'art des sièges, sang de tant de braves gens couloit en pure perte, issa devant la ville un détachement pour la tenir blosée, et décampa avec le reste de ses troupes, disant u'il ne faisoit pas la guerre aux murailles, et que les oths trouveroient dans les campagnes de la Thrace taucoup plus de profit et moins de péril.

Valens apprit avec douleur ces tristes nouvelles. Il se Amm. 1,31, âta de conclure la paix avec Sapor, et résolut d'aller à c. 7. onstantinople. Comme l'été étoit déjà fort avancé, que la Thrace avoit un besoin pressant de secours, il avoya d'avance Profuture et Trajan, à la tête des léions qui revenoient d'Arménie. C'étoient des troupes une valeur éprouvée. A leur approche les Goths se girèrent au-delà du mont Hœmus. Les Romains s'emarèrent des passages, à dessein de leur fermer l'entrée e la Thrace, et d'attendre les secours que Gratien enovoit. à la prière de Valens. Frigérid, excellent capiine, amenoit des troupes de la Gaule et de la Pannoie: et Ricomer, comte des domestiques, marchoit parément avec un autre corps, tiré aussi de la Gaule, mis dont la plus grande partie déserta dans la route retourna sur ses pas. On soupçonna le consul Méroude d'être l'auteur secret de cette désertion, parce Fil craignoit que la Gaule, trop dégarnie, ne demeuexposée aux incursious des Allemands. Frigérid. laqué de la goutte, fut obligé de s'arrêter en chemin; l'envie ne manqua pas de publicr que ce n'étoit qu'un

prétexte pour couvrir sa timidité. Ricomer s'étant don chargé de la conduite des deux corps, joignit Profutur et Trajan, lorsqu'ils marchoient à Salces, ville de l petite Scythie.

A quelque distance de cette ville campoit une armé innombrable de Goths. Leurs chariots, rangés en cercl autour d'eux, leur servoient de palissades. Les générau romains, qui brûloient d'envie de se signaler, se te noient prêts à les attaquer au premier mouvement qu'i feroient pour décamper; car ces barbares changeoier souvent de position. Les Goths, instruits de ce dessei par les transfuges, prirent le parti de rester en place et, voyant que l'armée romaine se fortifioit tous le jours par de nouveaux renforts, ils rappelèrent les de tachemens qui couroient la campagne. Toutes leu forces s'étant réunies. la vue d'une si grande multitude resserrée dans l'enceinte de leurs chariots, embraso leur courage: un murmure confus, mêlé au bruit d leurs armes, annonçoit leur impatience; et, pour k satisfaire, leurs généraux déclarèrent qu'ils livrerois la bataille le lendemain. Ils passèrent la nuit sans dor mir, préparant leurs armes, et appelant à grands cri le jour qui sembloit devoir leur apporter la victoit Les Romains, qui entendoient ce tumulte, n'osen prendre du repos, craignant d'être attaqués des la m même : et . quoique inférieurs en nombre . ils espérais tout de la protection du ciel et de leur bravoure.

Aux premiers traits de la lumière, les trompettess nèrent dans les deux camps: on prit les armes; et barbares, après avoir, selon leur usage, fait sermentre eux de vaincre ou de mourir, allèrent en coun s'emparer des éminences pour se porter de là aplus de force et de rapidité sur l'armée ennemie. I Romains se rangèrent dans la plaine, chacun fer dans son poste, sans qu'aucun sortit de la ligne. I deux armées restèrent ainsi quelque temps immobil



de culture et blanchies d'ossemens, ne présentèrent, peudant plusieurs années que les horreurs d'un vaste cimetière.

'Amm. 1.31,

Les Romains se retirèrent à Marcianople, et les Goths, renfermés entre leurs chariots, n'osèrent en sortir pendant sept jours. Ce delai donna aux Romains le temps de fermer les gorges du mont Hæmus, afin d'arrêter de nombreuses troupes de barbares qui campoient encore entre les montagnes et le Danube. On espéroit que tous les grains et les fourrages ayant été transportés dans les places fortes, ces barbares mourroient de faim dans les plaines désertes de la Mœsie. Ricomer retourna en Gaule pour y chercher de nouveaux secours. Valens, ayant reçu la nouvelle d'une bataille si sanglante et si peu décisive, envoya Saturnin avec un grand corps de cavalerie pour se joindre à Profuture et à Trajan. C-pendant les barbares, enfermés dans la Mœsie, apres avoir consumé tout ce qui pouvoit servir à leur nontriture, pressés de la faim, tâchoient de forcer leurs barrières. Toujours arrêtés par la vigoureuse résistance des Romains, ils implorèrent le secours de ces féroces ennemis, qui les avoient chassés de leurs terres, et attirerent par l'espérance du pillage un grand nombre de Huns et d'Alains. Saturnin, qui étoit déjà arrivé, craignant avec raison que ce torrent n'emportât par sa vilence ceux qui défendoient les défilés, replia ses pustes les uns sur les autres, et retira toutes ses troupes.

Les passages étant ouverts, les barbares pénétrères par toutes les gorges des montagnes. Toute la Thrace depuis le Danube jusqu'au mont Rhodope, et même à la Propontide, ne fut plus qu'un théâtre d'horreurs, de massacres, de rapines et des violences les plus brutales. Les habitans dépouillés, meurtris de coups, enchaines à la selle des chevaux, suivoient les cavaliers barbares, et, tombant de lassitude, étoient traînés et déchirés en

pièces. Les chemins étoient remplis de filles et de semmes qu'on chassoit à coups de fouet comme des troupeaux : ou n'épargnoit pas les femmes enceintes; et leurs malheureux ensans, captifs avant que de naître, ne recevoient la vie que pour la perdre aussitôt, ou pour gémir long-temps de ne l'avoir pas perdue. La jeunesse, la pudeur, la noblesse étoit la proie du soldat ivre de sang et de débauche. Un grand corps de barbares rencontra près de la ville de Deultum le tribun Barzimer qui campoit avec plusieurs cohortes. C'étoit un officier expérimenté; la multitude des ennemis lui ôtoit l'espérance sans lui ôter le courage. Il rangea en hataille sa petite troupe, et chargea lui-même à la tête des plus braves. Après des prodiges de valeur, il succomba sous le nombre; mais la défaite de cette poignée de Romains coûta cher aux vainqueurs.

Frigérid, rétabli de sa maladie, campoit près de Bérée, attendant l'occasion d'attaquer les barbares avec avantage. Les Goths, qui connoissoient sa prudence et sa capacité, le redoutoient comme le plus dangereux de leurs ennemis, et le cherchoient pour l'accabler avant qu'il cût réuni de plus grandes forces. Il fut averti de leur approche; et, plus jaloux de la conservation de ses troupes que d'une fausse gloire, il se retira par les montagnes et les forêts, à dessein de regagner l'Illyrie. Sa. valeur trouva dans cette retraite une occasion de se signaler. Il rencontra Farnobe, capitaine goth, partisan redoutable, qui conduisoit une troupe de Taïfales, et ravageoit tout sur son passage. Les Taïfales, Scythes de nation, établis dans l'ancienne Dace, au-delà du Danube, s'étoient depuis peu alliés avec les Goths; et, ayant passé le fleuve, pilloient le pays abandonné par les Romains. Frigérid les enveloppa et les attaqua si brusquement, qu'ayant tué Farnope et fait un grand carnage, il n'en auroit pas laissé échapper us seul, si ces misérables n'eussent mis les armes bas, demandant la vie à mains jointes. Il les fit conduire en Italie aux environs de Modène, de Rhége et de Parme, pour y cultiver les terres qui manquoient d'habitans. Les Taifales étoient alors en horrenr à toutes les nations, à cause de leurs nsages abominables. Un jeune homme ne pouvoit s'affranchir de la plus infâme servitude qu'après avoir seul, et sans aucon secours, tué un ours ou un sanglier. L'année suivante commenca avec le sixième consulat

Hier. chron. Oros. 1. 7, c. de Valens, et le second du jeune Valentinien. Les in-

13, 34, 36. Soc. 1, 6, c. dirent le calme à l'Eglise catholique. La persécution cessa dans tout l'Orient. On dit même que ce prince se regn. succes, repentit des maux dont il avoit affligé les orthodoxes, et qu'il rappela les évêques et les prêtres exilés. Pierre rentra dans Alexandrie avec des lettres du pape Damase, qui confirmoit son élection; et le peuple chassa Lucins, qui se retira à Constantinople. Plusieurs autres prélats revinrent dans leurs églises, soit par un ordre exprès de l'empereur, soit qu'occupé de soins plus pressans, il eut perdu de vue les intérêts de l'arianisme. Ce prince reconnoissoit alors son imprudence. Il s'étoit flattoit que les Goths seroient la garde perpétuelle de l'empire, et qu'il n'auroit plus besoin de troupes romaines. En conséquence il avoit congédié la plupart des vétérans, et taxé les villes et les villages à une somme d'argent, au lieu des soldats qu'ils devoient fournir. Trompé dans ces vaines espérances, il se vit obligé de lever à la hâte de nouvelles troupes, et se disposa à partir d'Antioche.

c. 10.

Gratien se préparoit aussi à marcher au secours de son oncle, et il avoit déjà fait prendre les devans à plusieurs cohortes, lorsqu'il se vit obligé lui-même de défendre ses états. L'exemple des Goths avoit réveillé les barbares voisins de la Gaule. Les Allemands, nommés Leutiens, dont le pays s'étendoit vers la Rhétie, rompant le traité fait avec es x sous le règne de Constance, commencèrent à ravager la frontière. Ils étoient attirés par

m de leurs compatriotes, qui servoit dans les gardes de Gratien; et, croyant trouver la Gaule dégarnie de troues, ils se divisèrent en plusieurs corps, passèrent le Rhin ur les glaces au mois de février, et cournrent au pillage. Deux légions qui campoient dans le voisinage tombèent sur eux, et les forcèrent de repasser le fleuve avec me grande perte.

Tous les Lentiens prirent aussitôt les armes, et l'on Amm. ibid. it rentrer en Gaule quarante mille combattans qui Hier chron. e respiroient que vengeance. Gratien, alarmé de cette 33. ruption imprévue, rappela les cohortes qui étoient Fict. epit. eja en Pannonie; et, avant rassemblé ce qui restoit de not. o. roupes dans la Gaule, il en donna le commandement Alsat. illust. a comte Nannien et à Mallobaud. Celui-ci étoit un roi es Francs qui s'étoit attaché au service de l'empire, et ui tenoit à honneur de porter le titre de comte des doestiques. Naunien, naturellement circonspect, vouloit ifferer le combat : mais Mallohaud, dont le courage loit ardent et impétueux, brûloit d'impatience d'en enir aux mains. Son avis l'emporta; on marcha aux llemands, qui attendirent fièrement les Romains dans plaine d'Argentaria. Cette ville, alors une des princiales de la première Germanie, n'est plus maintenant u'un village nommé Horburg, sur la droite de la riière d'Ill, vis-à-vis de Colmar. Le combat étoit à peine gagé, que les Romains, frappés d'une terreur panique, débandèrent, et se jetèrent à l'écart dans des sentiers roits et couverts de bois. Ce désordre, qui devoit caur leur perte, leur procura le succès. S'étant ralliés resque aussitôt, ils revinrent à la charge avec tant d'auice, que les barbares s'imaginèrent que Gratien venoit arriver avec des troupes fraîches. La terreur passa de nr côté: ils se retirèrent, mais en bon ordre, s'arrênt de temps en temps pour disputer la victoire, qu'ils abandonnoient qu'à regret; et l'on peut dire qu'au en d'une bataille, cette journée vit plusieurs sanglans

combats. Eufin les Allemands, toujours vaincus, el duits au nombre de cinq mille, se sauvèrent à la fa des bois. Ils laissèrent trente mille morts, entre lesq se trouva leur roi Priarius, qui mourut les armes main. Le reste fut fait prisonnier.

Gratien vint joindre son armée victorieuse, et p le Rhin, à dessein d'achever de détruire cette nation muante et infidèle. A la nouvelle de son approche, Lentiens, affoiblis par leur défaite, ne prirent cepen pas encore le parti de se soumettre. Ils abandonud lèurs habitations, et se réfugièrent avec leurs femme leurs enfans sur des montagnes escarpées, résolus disputer tous les rochers comme autant de fortere et de s'y défendre jusqu'à la mort. Pour les forcer d ces postes avantageux, le nombre étoit inutile; il ne besoin que de courage et d'agilité. Ainsi Gratien tin chaque légion cinq cents hommes d'élite. Ceux-ci, ani par l'exemple du jeune empereur, qui s'exposoit même, s'efforçoient de gagner le haut des rochers, assurés de battre les'ennemis, s'ils pouvoient seulen les atteindre. Il en coûta beaucoup de sang de part d'autre. Les Allemands qui osoient descendre à lan contre des Romains n'échappoient pas à leurs cou les Romains, accablés de pierres énormes, rouloients elles jusqu'en bas; et comme il étoit facile de reconni l'escorte de l'empereur, les pierres et les javelots pl voient surtout de ce côté-là, et toutes les armes de gardes furent brisées. L'attaque continua sans rela depuis midi jusqu'à la nuit. Gratien assembla le cou On convint que de s'obstiner à forcer les ennemis, c'é vouloir perdre toute l'armée : on jugea qu'il étoit ; à propos de les réduire par famine. Dans ce desseincommençoit déjà à disposer les postes, lorsque les \ mands, s'en étant aperçus, s'évadèrent par des senie inconnus, et gagnèrent d'autres montagnes encore élevées. On les suivit, et on se préparoit à leur cais les passages. Enfin, effrayés d'une poursuite si opiltre, ils demandèrent grâce, et l'obtingent, à condition ils donneroient leur plus vigoureuse jeunesse pour e incorporée aux troupes romaines. Un exploit si difile, exécuté avec tant de vivacité, retint dans le devoir is les barbares d'Occident, et Gratien fit connoître quoi il eût été capable dans la guerre, s'il eût pu morer sa passion pour la chasse et son goût pour les amunens frivoles. Le traître qui avoit donné des avis aux nemis fut découvert et mis à mort.

Après avoir fait les dispositions nécessaires pour la Amm. 1.3r, c. 10, 11, 12. reté de la Gaule, Gratien prit sa route par la Rhétie. Cellar. geog. passa par Arbon au bord du lac de Constance, et 3, 8, 42, etc. riva à Lauriac, ville du Norique, célèbre en ce temps- 7, \$.42-: c'est anjourd'hui le village de Lork sur le Danube. tre les rivières de Traun et d'Ens. Le jeune empereur talors une faute trop ordinaire aux souverains. Fribid alloit fermer le pas de Sucques, pour empêcher les irbares de pénétrer en Occident. Ce général étoit habile. ge, d'un esprit solide, actif, mais plus occupé de prois utiles que d'entreprises brillantes, tel, en un mot, ue, dans de si fâcheuses conjonctures, il auroit fallu le ttenir au service, s'il eût voulu se retirer. Tandis qu'il ravailloit avec zèle à servir l'état, les courtisans oisifs ruinèrent dans l'esprit de Gratien. Il l'éloigna, et avoya pour le remplacer le comte Maurus, fanfaron, lourdi, intéressé : c'étoit le même qui avoit mis son ollier sur la tête de Julien lorsqu'on avoit proclamé ce fince empereur, et qu'on lui cherchoit un diadème. iratien, ayant mandé à son oncle la victoire qu'il enoit de remporter sur les Allemands, fit conduire ses agages par terre, et, s'étant embarqué sur le Danube

wec son armée, il arriva à Bononia, et s'arrêta quatre ours à Sirmium. Une fièvre intermittente ne l'empêha pas de continuer sa marche jusqu'a une ville de Dace sommée le camp de Mars. Il fut attaqué dans cette

į

route par un grand corps d'Alains, qui lui tuèrent plasieurs soldats. De là il dépêcha à Valens le comte Ricomer, pour l'avertir qu'il alloit incessamment le joindre, et pour le prier de l'attendre, et de ne pas s'expose seul au péril d'une bataille qui devoit décider du sort de l'empire.

de l'empire.

Amm. 1.31, Valens étoit arrivé à Constantinople le trentième de c.11.

Eunap. leg. mai. Il y trouva le peuple dans la consternation. Les P.21.

Zos. 1.4. Goths faisoient des courses jusqu'aux portes de la ville. L'empereur amenoit avec lui un corps nombreux de c. 39. 30.

Theod. 1.4, c. valiers sarrasins, que Mavia leur reine lui avoit envoys Theod. 1.4.

c. 39. 50.

Hist. misc. 1. cès à nettoyer la campagne de tous les partis. Ces cavalles peuples de l'éclair, chargeoient à toutes les poursuites.

Zon. 1. 2, p. leur avantage et échappoient à toutes les poursuites.

Cedr. 1. 2, p. 313.

Suid. in Salces, ôta à Trajan le commandement des troupes; et comme il l'accabloit de reproches: Prince, lui répondit

rapportant tous les jours un grand nombre de têtes d'esnemis. Valens, mécontent du succès de la bataille de comme il l'accabloit de reproches: Prince, lui répondit hardiment ce général, ce n'est pas nous que vous doc accuser. Quel succès pouviez-vous espérer dans un temp où vous faisiez la guerre à Dieu même, dont vous pasécutiez les vrais adorateurs? Tout retentissoit de marmures contre Valens : on lui reprochoit d'avoir introduit les Goths dans l'empire, et de n'oser se montrer devant eux, ni leur livrer bataille. Le onzième de juin, comme il assistoit aux jeux du Cirque, tout le peuple s'écris Ou'on nous donne des armes, et nous irons combattre L'empereur, outré de colère, partit aussitôt avec son armée, menaçant de ruiner la ville de fond en combk à son retour, et d'y faire passer la charrue, pour la ponir de son insolence actuelle, et des attentats qu'elle avoit autrefois commis dans la révolte de Procope. Lorsqu'il sortoit des portes, un solitaire nommé Isaac, saisissas la bride de son cheval : Prince, lui dit-il, où coursvous? Le bras de Dieu est levé sur votre tête : vous au

offligé son Eglise; vous en avez banni les vrais pasleurs; rendez-les à leur troupeau, ou vous périrez avec votre armée. Je reviendrai, repartit Valens en colère, et je te ferai repentir de ta folle prediction. En même temps il donna ordre de mettre aux fers ce fanatique, et de le garder jusqu'à son retour : J'y consens, s'écria le solitaire, ôtez-moi la vie, si vous conservez la vôtre. On voit par ce discours d'Isaac que, supposé que Valens eût permis aux évêques catholiques de retourner à leurs églises, cette permission n'étoit pas générale. Chargé de ces malédictions, il alla camper à six lieues de Constantinople, près du château de Mélanthias, qui appartenoit aux empereurs.

Il y sejourna quelque temps, s'appliquant à gagner le Amm. ibid; cent de ses soldats par de bons traitemens, et par des manières douces et familières. Les Goths, qui s'étoient Eisasiares. avancés jusqu'aux bords de la Propontide, n'eurent pas plus tôt appris que l'empereur étoit sorti de Constantinople avec une nombreuse armée, qu'ils repassèrent le mont Rhodope, et retournèrent vers Andrinople, dans le dessein d'y réunir leurs troupes, dont une partie étoit campée près de Bérée et de Nicopolis. Valens, instruit de ces mouvemens, et craignant pour Andrinople, y envoya Sébastien, dont nous avons eu tant de fois occasion de parler. C'étoit le héros de ce temps-là; et comme il étoit manichéen et grand ennemi des catholiques, les ariens et les païens même affectoient d'en faire beaucoup d'estime. Ammien Marcellin le représente comme un parsait capitaine; brave avec prudence, ménageant le ang de ses troupes plus que le sien propre, méprisant l'argent et toutes les commodités de la vie, aimant ses soldats; mais aussi attentif à punir leurs désordres qu'à récompenser leurs services. Il s'étoit attaché à Valentinien, et, après la mort de ce prince, on avoit appréhendé, comme nous l'avons dit, que l'affection des troupes ne l'élevât sur le trône. Les calomnies des eunques,



Cabyle, dans des plaines fertiles et découvertes, où il n'avoit à craindre ni la disette, ni la surprise.

Ce succès, et quelques autres encore, que Sébastien Amm. 1.51, n'oublioit pas d'exagérer dans les lettres qu'il écrivoit à Zos. 1.4. Valens, relevoient le courage de ce prince. Mais ce qui le piquoit vivement, c'étoit la célèbre victoire de son neveu, dont il recut alors la nouvelle. Il n'aimoit pas Gratien, ennemi de l'arianisme, et qui, sans le consulter, avoit reconnu un nouvel empereur. Jaloux de la gloire que ce jeune prince venoit d'acquérir, Valens brûloit d'envie de l'effacer par un exploit éclatant. Il se voyoit à la tête d'une belle armée; les vétérans, qu'il avoit imprudemment congédiés, étoient revenus joindre leurs drapeaux; tout ce qu'il y avoit de hons officiers dans l'empire marchoit à sa suite. Trajan même, quoique disgracié, n'avoit pas voulu manquer à son prince dans une occasion si importante. L'empereur partit donc de Mélanthias; et, étant averti que les ennemis, afin de lui couper le passage des vivres, se disposoient à se rendre maîtres des défilés du mont Rhodoge dès qu'il les auroit traversés, il y laissa un corps de cavalerie et d'infanterie. Trois jours après son départ, il apprit que les barbares marchoient vers Nicée, et qu'ils étoient déjà à quinze milles d'Andrinople. Sur un faux rapport de ses coureurs, qu'ils n'étoient qu'au nombre de dix mille hommes, il se hâta d'aller à leur rencontre. Il fut bientôt détrompé par des avis plus certains. Pendant qu'il se retranchoit près d'Andrinople, arriva Ricomer avec les lettres de Gratien, qui le prioit de l'attendre. Valens assembla le conseil. Sébastien et la plupart des officiers opinoient à donner hataille sans aucun délai : ils disoient que l'empereur, ne devoit partager avec personne l'honneur d'une victoire assurée; que les barbares, déjà vaincus les jours précédens, n'étoient pas en état de la disputer. Victor, général de la cavalerie, plus sage et plus expérimenté que Sébastien, pensoit, au contraire, qu'il falloit profiter

de la jonction des légions gauloises pour faciliter la victoire : qu'il seroit même plus prudent de ne rien hasarder contre une si grande multitude de barbares ; de les affoiblir par des surprises et des attaques réitérées ; de leur couper les vivres , et de les réduire par la famine a se rendre , ou à se retirer des terres de l'empire. Mais les conseils de Victor, autrefois si estimés de Julien, avoient moins de crédit auprès de Valens que les flatteries de ses courtisans. Son avis ne fut pas écouté, et la bataille sut décidée.

Fritigerne, pour de meilleures raisons que Valens, désiroit autant que lui de prévenir l'arrivée de Graties. Mais il attendoit Alathée et Saphrax, qu'il avoit mande avec leurs troupes, et qui ne pouvoient arriver que k lendemain. Pour amuser l'empereur, il lui députa quelques-uns de ses moindres officiers, à la tête desques étoit un prêtre chrétien. Ils apportoient une lettre par laquelle les Goths s'engageoient à entretenir avec le Romains une paix éternelle, si l'on vouloit leur abandonner la Thrace avec tout ce qui s'y trouvoit de grains et de troupeaux. Le prêtre étoit chargé d'une autre lettre secrète de Fritigerne, qui, témoignant un grand désir de mériter l'amitié de l'empereur, lui mandoit qu'il avoit affaire à une nation turbulente et inconsidérés: qu'elle demandoit avec empressement un combat qui ne pouvoit que lui être funeste : que, pour l'amener à des conditions raisonnables, il falloit lui montrer les forces romaines dont elle n'avoit nulle idée : que la vue de l'empereur et de son armée porteroit dans le cœur des Goths une impression de respect et de crainte. Valens renvoya les députés sans réponse. Mais cette négociation consuma la journée, et augmenta la vanité de Valens et l'ardeur qu'il avoit de combattre. C'étoit tout ce que souhaitoit Fritigerne.

Amm. ibid. Le lendemain, neuvième d'août, l'empereur, dès la Zos. l. 4.

Pointe du jour, se mit en marche, laissant sous les mans

Andrinople les bagages avec une garde suffisante. Le Sos. 1.6, c. réset du prétoire, la maison du prince, ses trésors et 40. s équipages furent mis en sûreté dans la ville. La chaur étoit excessive ce jour-là. Après une marche de nit milles par des chemins rudes et difficiles, on perçut le camp des barbares bordé de leurs chariots, et on entendit leurs cris confus et menacans. Valens n'aoit dressé aucun plan de bataille; il ne connoissoit ni terrain, ni les forces des ennemis : il rangea son mée au hasard. La cavalerie formoit les deux ailes. l'aile droite fut placée en avant, et couvrit une grande artie de l'infanterie. L'aile gauche avoit marché dans n tel désordre, que les cavaliers, dispersés cà et là par s chemins, arrivoient confusément, et prenoient leurs angs avec peine. Fritigerne, déjà rangé en bataille, entoit bien que c'étoit là le moment de charger l'enemi; mais ce prudent capitaine, afiu de ne point unner de jalousie aux Ostrogoths, ne vouloit rien faire n l'absence d'Alathée et de Saphrax, qu'il attendoit à bagne instant.

Pour leur laisser le temps de le joindre, il fit porter à l'alens, par quelques soldats, de nouvelles propositions e paix. L'empereur demanda que, pour traiter avec lui. m envoyat des députés d'un caractère plus relevé. Friigerne trainoit les choses en longueur; et cependant 'armée romaine, qui n'avoit pris aucune nourriture, e consumoit de faim, de soif et de chaleur. Outre les ordeurs du soleil, l'air étoit encore embrasé par la vapeur des flammes que les Goths allumoient à dessein. mettant le feu aux arbres, aux moissons, aux cabanes dans toute l'étendue de la plaine. Enfin Fritigerne fit dire à Valens, par un héraut, que, s'il vouloit lui envoyer en otage quelques personnes distinguées, il iroit lui-même le trouver pour conclure la paix malgré l'ardeur et l'impatience de ses soldats. Cette proposition élant acceptée, on jeta les yeux sur le tribun Equitius,

28

grand-mattre du palais, et parent de l'empereur. Mais, comme il avoit été fait prisonnier par les barbares, d qu'il s'étoit échappé, il refusa de se remettre entre leur mains, craignant d'en recevoir quelque mauvais traitement. Ricomer s'offrit de lui-même, persuadé qu'une telle commission étoit digne d'un homme de courage, et que tout service étoit honorable dès qu'il étoit périlleux.

Amm. 1.31, c. 14, 13.

Avant qu'il se fût rendu auprès de Fritigerne, deut c. 12, 13. Hier, chron. escadrons de la garde de l'empereur, emportés par une impatience téméraire, allèrent, sans en avoir requ Oros. 1.7, c. l'ordre, donner pique baissée sur les ennemis; et dans ce moment Alathée et Saphrax, arrivant avec leur cavalerie, fondirent sur eux, taillèrent en pièces tous con qu'ils purent atteindre, et repoussèrent le reste avec Ricomer jusqu'au gros de l'armée romaine. La bataile devint générale. Les deux armées s'ébranlèrent en lancant une grêle de flèches et de javelots; elles se choquerent avec fureur, et se balancèrent quelque temps. La cavaliers de l'aile gauche des Romains pénétrèrent juqu'aux chariots qui formoient l'enceinte du camp de barbares; mais, n'étant pas secondés, ils furent rompus et renversés par la multitude des ennemis. Alors toute la cavalerie tourna le dos, et ce fut la principale cause de la défaite. L'infanterie, qui demeuroit à découvert, fot bientôt enveloppée, et tellement resserrée, que les soldats n'avoient le libre usage ni de leurs bras ni de leur armes. Aveuglés par une nuée de poussière, ils ne pouvoient ni adresser leurs coups ni éviter ceux des barbares, qui, s'abandonnant sur eux, les écrasoient sous les pieds de leurs chevaux. Dans une épaisse obscurit on n'entendoit que le bruit des armes, le cri des combattans, les gémissemens des mourans et des blesses. Le massacre ayant éclairci les rangs, les Romains, quoique épuisés de fatigue, retrouvoient des forces dans h rage et le désespoir. La terre n'étoit plus couverte que de sang, de carnage, de morts couchés sous des mouans. Enfin, ce qui restoit de Romains réunissant leurs fforts, ils s'ouvrirent un passage et prirent la fuite.

L'empèreur, environné d'un monceau de cadavres t abandonné de ses gardes, s'alla jeter au milieu de eux légions qui se défendoient encore. Trajan, résoln le périr avec lui, s'écria que l'unique ressource étoit de allier auprès du prince les débris de l'armée. Aussitôt le omte Victor courut à l'endroit où l'on avoit placé les lataves pour servir de réserve, et, ne les trouvant plus. l jugea que tout étoit perdu, et se retira avec Ricomer t Saturnin. Cependant les barbares, altérés de sang. oursuivoient à toute bride les fuyards, les uns épars lans la plaine, les autres ramassés en pelotons, se préipitant et se perçant mutuellement de leurs propres pées. Les Goths ne faisoient point de prisonniers. Les hemins étoient bouchés de cadavres d'hommes et de hevaux amoncelés. Le massacre ne cessa qu'à la nuit, rui fut fort obscure.

Valens ne parut plus depuis cette funeste journée. On Amm. 1.31. me retrouva pas même son corps. Personne n'osa, pen-c. 13 et 14.

Liban. or. de ant plusieurs jours, approcher du champ de bataille, ulcisc. morte xì les vainqueurs s'arrêtèrent pour dépouiller les morts. Hier. chron. l'ontes les circonstances de la mort de Valens rappor- Eunap. vit. ées par les historiens ne sont fondées que sur des bruits Vict. epit. incertains. Les uns disent qu'au commencement de là Oros. 1.7, c. mit, ce prince, ayant pris l'habit d'un simple soldat, 33. et s'étant mêlé dans la foule des fuyards, fut tué d'un vit. Jun. et roup de flèche. Libanius le fait mourir en héros : il dit ep. ad Philip, hom. 15. que, ses officiers le conjurant de mettre sa personne en Soc. L. 4, c. mreté, et ses écuyers lui offrant d'excellens chevaux, il 37. répondit qu'il seroit indigne de lui de surviere à tant de c. 31. braves gens, et qu'il vouloit s'ensevelir avec eux; qu'en 40. même temps il se jeta au fort de la mêlée, et qu'il périt c. 17. en combattant. L'opinion la plus généralement reçue, Zon. l. 4. Zon. t. 2, c'est que ce prince; étant blessé, et ne pouvant plus se p. 31, 32. tenir à cheval, fut porté dans une cabane par quelques- p. 314.

uns de ses ennuques : là, tandis qu'on pansoit ses blesures, survint une troupe d'ennemis, qui, trouvant de la résistance, et ne voulant pas s'arrêter devant celle chaumière, où ils ignoroient que fût l'empereur, v mirent le feu et la brûlèrent avec ceux qui s'y étoiest renfermés : il n'en échappa qu'un seul, et ce fut de lui que les Goths apprirent la fin tragique de Valens ls furent très-affligés d'avoir perdu l'honneur de tenirente leurs mains le chef de l'empire. On ajoute qu'après la retraite des barbares, comme on cherchoit entre le cendres de cette cabane les os de Valens, dont on ne put retrouver un seul, on découvrit un ancien tombeau avec cette inscription : Ici est enterré Mimas, capitaine mecédonien. Ce fait, s'il étoit véritable, seroit l'accomplissement de l'oracle que nous avons rapporté dans l'histoire de Théodore. Valens, naturellement timide, avoit été si frappé de cette prédiction, que, ne connoissant du nom de Mimas que la montagne voisine de la vilk d'Erythres en Ionie, il ne pouvoit, depuis ce temps-li, entendre sans trembler le nom de cette province. Oudques auteurs rapportent qu'avant la bataille il avoit consulté les devins pour savoir quel en seroit le sucès. et qu'il fut trompé, comme il étoit ordinaire, par de réponses équivoques.

Jamais une plaie si profonde n'avoit affligé l'empire; et les historiens du temps ne trouvent dans les annales de Rome que la bataille de Cannes qui puisse être comparée à celle-ci. Les deux tiers de l'armée romaine retèrent sur la place, avec trente-cinq tribuns et commandans de cohortes. Entre les capitaines distingués qui y périrent, on nomme Trajan, Sébastien, Valérien, grand-écuyer, Equitius, maître du palais, Potentius tribun de la première compagnie des cavaliers. Ce dernier étoit un jeune homme de grande espérance, déja aussi recommandable par son mérite que par celui de son père Ursicin, dont l'injuste disgrâce, arrivée sous le

règne de Constance, donnoit du prix et de l'éclat aux vertus du fils. La nouvelle de cet événement funeste s'élant répandue, on se rappela quantité de circonstances, la plupart frivoles, dont on fit après coup autant de présages de la mort de Valens. Je n'en rapporterai qu'une seule. On se ressouvint que, pendant le long séjour de ce prince dans la ville d'Antioche, il s'étoit rendu si odieux, que le peuple, voulant affirmer quelque chose, disoit communément par forme d'imprécation: Qu'ainsi Valens puisse être brûlé vif.

Il avoit régné quatorze ans quatre mois et treize jours. Ann. L.S., Ses actions, que nous avons racontées, suffisent pour C. 14.

Themist. or. donner une juste iéée de son caractère : il ne sera pour-8. tant pas inntile d'y ajouter quelques traits, qui pourroient n'avoir pas été assez sentis dans le détail de son histoire. Il se déterminoit lentement, soit à donner les charges, soit à les ôter; il étoit ennemi des brigues formées pour les obtenir, et s'étudioit surtout à réprimer l'ambition de ses parens. Jamais l'empire d'Orient ne fut moins chargé d'impôts que sous son règne : son avarice n'osoit s'attaquer qu'aux biens des particuliers; mais il ménageoit les provinces, modérant les tributs dejà établis, n'en imposant pas de nouveaux, exigeant sans rigueur les anciennes redevances, ne pardonnant jamais les concussions aux hommes en place. Il avoit grand soin de s'instruire de l'état de ses finances. Ses prédécesseurs étoient dans l'usage d'abandonner à ceux qu'ils vouloient gratifier les biens dévolus au fisc, ee qui redoubloit l'avidité des courtisans. Valens permettoit à chacun de désendre ses droits contre les entreprises du fisc; et quand les biens étoient déclarés caducs, il en partageoit la donation entre trois ou quatre personn es afin de diminuer l'empressement à poursuivre, en dimiauant le profit qu'on pouvoit retirer des poursuites Il répétoit souvent cette belle parole d'un ancien : Que c'est aux pestes, aux tremblemens de terre et aux

Digitized by Google

autres fléaux de la nature à faire périr les hommes. mais aux princes à les conserver. Cette maxime ne sut jamais que dans sa bouche. L'histoire de son règne nous montre un prince sans lumières pour connoître ses devoirs, sans activité pour les remplir, injuste, sanguinaire, qui ne sit paroître de vigueur qu'à persécuter l'Eglise. Il ne laissa de sa semme Dominica que denx silles, Carose et Anastasie. L'une des deux épousa Procope, qui n'est guère connu que par le titre de gendre de Valens.

Amm. l. \$1,

Pendant la nuit qui suivit la bataille, les Romains échappés de la défaite se dispersèrent de toutes parts. Dès que le jour parut, la plus grande partie des barbares marcha vers Andrinople; ils savoient, par le rapport des transfuges, que les grands officiers de l'empire et les trésors de Valens y étoient renfermés. Ils y arrivèrent sur les neuf heures du matin, et environnèrent la ville, résolus de braver tous les périls d'une attaque précipitée. Les habitans n'étoient pas moins déterminés à se bien désendre. Le pied des murs étoit au-dehors borde d'une multitude de fantassins et de cavaliers, qu'on n'avoit pas voulu recevoir dans la ville, et qui, écartant l'ennemi à coups de flèches et de pierres, défendirent pendant cinq heures l'approche du fossé, toujours en butte eux-mêmes à tous les traits de l'ennemi. Enfin b plupart ayant perdu la vie, trois cents qui restoient encore mirent bas les armes, et passèrent du côté des barbares, qui les égorgèrent sans miséricorde. Ce spectacle inspira tant d'horreur aux habitans, qu'ils résolurent de périr plutôt que de se rendre. Les Goths, s'avançant jusqu'au bord du fossé, faisoient pleuvoir sur la muraille une grêle de traits, lorsqu'un furieux orage, mêlé de tonnerres affreux, les obligea de se retirer à l'abri de leurs chariots; de là ils firent sommer les assiégés de se rendre sur le champ, leur promettant la vie sauve. Le porteur de cet ordre n'ayant pas été reçu dans la ville,

Is y envoyèrent un prêtre chrétien. La lettre fut lue et néprisée. On employa le reste du jour et une partie de a nuit suivante à préparer tout ce qui étoit nécessaire sour une vigoureuse défense. On doubla les portes enledans de gros quartiers de pierres; on fortifia les enlroits les plus foibles, on dressa les batteries, on plaça le distance en distance des vases remplis d'eau, parce que la veille plusieurs soldats qui bordoient le haut de a muraille étoient morts de soif.

Les Goths, dépourvus de machines, et ne sachant pas même faire les approches, n'imaginoient d'autre moyen que de tuer à coups de traits ceux qui paroissoient sur les murailles, et de monter ensuite à l'escalade; mais, comme ils perdoient heaucoup plus de monde qu'ils n'en abattoient, ils eurent recours à un stratagème qui auroit réussi, s'il eût été mieux concerté. Ils engagèrent quelques déserteurs à retourner dans la ville, comme s'ils se fussent échappés des mains des assiégeans. Ces traîtres devoient mettre secrètement le feu en divers endroits, pour faciliter l'escalade tandis que les assiégés s'occuperoient à éteindre l'incendie. Sur le soir, les déserteurs s'avancèrent au bord du fossé, tendant les bras, et demandant avec instance d'être reçus dans la place. On leur ouvrit les portes; on les interrogea sur les desseins des ennemis : comme ils ne s'accordoient pas dans leurs réponses, on en concut du soupçon; on les appliqua à la torture; ils avouèrent leur trahison, et eurent la tête tranchée. Au milieu de la nuit. les barbares ne voyant pas paroître de flammes, et se doutant que leur ruse étoit découverte, comblèrent le fossé, et vinrent en foule attaquer les portes, s'efforçant de les enfoncer ou de les rompre. Leurs principaux capitaines animoient leurs efforts, et s'exposoient eux-mêmes avec encore plus de hardiesse. Les habitans et les officiers du palais, se joignant aux soldats de la garnison, opposoient la plus vigoureuse résistance. Aucun trait jeté même au

hasard dans les ténèbres sur une si grande multitue tomboit en vain. Comme on remarqua que les barl faisoient à leur tour usage des flèches qu'on tiroit sur on ordonna aux archers de couper la corde qui tenoit l fermement emmanché dans le bois: mais rien ne c plus d'effroi aux ennemis que la vue d'une pierre éno lancée d'une machine, et qui vint, en bondissant, ro à leurs pieds. Ils en furent tellement épouvantés, qu alloient prendre la fuite, si leurs généraux, faisant son toutes les trompettes, ne se fussent avancés à leur te leur montrant la ville, et leur criant : Voilà le maga où sont enfermées les richesses que l'avarice de Val vous a enlevées ; voilà la prison de vos femmes et de filles arrachées de vos bras, et qui gémissent dans honteuse captivité. Tous aussitôt courent tête baissée les murailles; ils plantent les échelles, chacun s'et presse de monter le premier; on décharge sur eux d quartiers de roche, des meules de moulin, des fragme de colonnes : des échelles sont brisées, et avec elles tou bent les uns sur les autres les seldats écrasés de ces mass foudroyantes, ou percés de javelots. D'autres succèden et sont encore renversés. Mais comme ils voient aus un grand nombre d'habitans tomber du haut des mo railles, ils s'encouragent, ils se pressent les uns les autres, ils plantent de nouveau leurs échelles sur de monceaux de cadavres ; et, n'observant plus aucun ordre ils montent, et sont précipités par pelotons. Cette horrible attaque, où la rage des assiégeans et des assiégés étoit égale, dura depuis le milieu de la nuit jusqu'à la nuit suivante. Alors les Goths, désespérés, se retirèrent sous leurs tentes, la plupart sanglans et estropiés, s'accusant mutuellement de n'avoir pas écouté Fritigene, qui les avoit voulu détourner de cette funeste estreprise.

\*\* Amm. 1. 57, e. 16.

Au matin ils tinrent conseil, et se déterminèrent à prendre la route de Périnthe, qu'on nommoit aussi

-welée. Les transfuges leur promettoient un richebutin. marchèrent donc de ce côte-là sans se hâter, ne ren-Arant ni ne craignant aucun obstacle. Lorsone les nitans d'Andrinople furent assurés de leur retraite, soldats qui avoient si bien défendu la ville n'étant . instruits de la mort de Valens, et croyant qu'il s'éretiré du côté de l'Illyrie, résolurent d'aller en dime rejoindre l'empereur. Ils partirent pendant la à avec tons les bagages, et, prenant des chemins désnés et couverts de bois, dans l'incertitude où ils ient, ils se partagèrent en deux divisions; les uns mèrent vers Philippopolis et Sardique, les autres B la Macédoine. Cependant les Goths, avant recu un afort considérable de Huns et d'Alains, que Fritigerne pit attirés, campèrent à la vue de Périnthe. Le mauis succès de l'attaque d'Andrinople leur ôta l'envie Approcher de la ville, mais ils désolèrent les vastes hines d'alentour.

L'avidité du pillage les conduisit à Constantinople. Amm. ibid. s en insultoient déjà les faubourgs, et couroient jusd'aux portes. Dominica, veuve de Valens, sauva par Sos. 1.7; c. n courage la capitale de l'empire. Elle rauima les haitans consternés, elle leur distribua des armes, elle ira de grandes sommes du trésor pour les exciter par es largesses à leur propre défense. La principale resource de la ville consistoit dans une troupe de cavaliers arrasins qui sortirent sur les ennemis avec une audace déterminée, et donnèrent à grands coups de cimeterre au travers de leurs escadrons. Pendant ce combat, qui fut sanglant et opiniâtre, un Sarrasin, nu jusqu'à la ceinture, portant une chevelure longue et flottante, poussant des sons lugubres et menaçans, armé seulement d'un poignard, vint se lancer u milieu des Goths; et, au premier qu'il égorgea, il attacha sa bouche sur la plaie pour en sucer le sang. La vue d'une férocité si brutale glaca d'effroi les ennemis ; ils sonnèrent la re-



traite, et allèrent camper à quelque distance, n'ossat plus approcher de trop près d'une ville qui leur sembloit être un repaire d'animaux farouches. Quelques jours après, lorsqu'ils eurent considéré à loisir la vasc étendne de Constantinople, la hauteur de ses tours et de ses palais, qui ressembloient à autant de forteresses; la multitude infinie de ses habitans; la commodité de Bosphore, qui lui donnoit une communication toujours libre avec l'Asie et les deux mers, ils désespérèrent de la réduire, ni par la force, ni par la famine. Ayant donc détruit tous les travaux qu'ils avoient commencés pour un siége; après avoir, par les différentes sorties, perdu plus de soldats qu'ils n'en avoient tué, ils se retirèrent pour se répandre vers l'Illyrie.

Amm. ibid. Zos. l.4.

L'Asie auroit peut-être éprouvé les même désastres, si le comte Jule n'eût pris une de ces résolutions extrêmes que l'humanité déteste, que la politique prétend justifier par la nécessité, mais qui ne paroissent jamais vraiment nécessaires aux yeux de la bonne foi et de la justice. Ce comte ayant, par ordre de Valens, conduit en Asie les plus jeunes d'entre les Goths, les avoit dispersés en diverses villes au-delà du mont Taurus, dans la crainte que, s'ils étoient réunis, ils ne se portassent à quelque violence. Il fut averti que cette jeunesse fougueuse, instruite du traitement fait au reste de la nation, et de sa révolte, formoit des complots secrets: et que par des messages mutuels envoyés d'une ville l'aufre, elle prenoit des mesures pour se rendre maitresse des lieux où elle étoit établie, et pour venger se parens et ses compatriotes. Sur cet avis il prend son parti; il écrit à tous les commandans des places. Conformément à ses ordres, on assemble les Goths dans chaque ville pour feur faire savoir que l'empereur. désirant les incorporer à ses sujets, veut leur donne de l'argent et des terres; qu'ils aient donc à se rendre un tel jour à la métropole. Ces jeunes barbares, ravis

de joie, oublient leurs complots, attendent avec impatience le jour marqué, et se rendent à l'ordre. Tout étoit préparé pour les recevoir. Dès qu'ils sont assemblés dans la place publique de chaque capitale, les soldats cachés dans les maisons d'alentour se montrent aux fenêtres, et les accablent de pierres et de traits. On passe au fil de l'épée ceux qui prennent la fuite; et dans un seul jour, en diverses villes, comme par un même signal, un nombre infini de ces malheureux fut sacrifié à une confiance sanguinaire. Ce massacre justifia les cruautés que leurs pères exerçoient alors en Occident.

Les autres barbares d'au-delà du Danube, Sarmates, Amm. ibid. Quades, Marcomans, vinrent se joindre aux Goths, et l. 20, c. 4. aux Huns, aux Alains. Réunis par leur haine commune or. 14. contre les Romains et par le désir du pillage, ils rava- Chrysost. ad geoient, ils brûloient, ils détruisoient la petite Scythie, vit. Jun. la Thrace, la Macédoine, la Dardanie, la Dace, la 1; Mœsie. Leurs partis étendoient leurs courses jusque Hermant, dans la Pannonie, la Dalmatie, l'Epire et l'Achaïe. Le viede S. Ambroise, l.2, c. comte Maurus, successeur de Frigérid, avoit laissé 12, 14. forcer le pas de Sucques. Le sang romain couloit depuis S. Basil. 1. 6, Constantinople jusqu'aux Alpes Juliennes. Les femmes c. 10, 11. et les filles étoient violées, les prêtres traînés en esclavage on tués avec les évêques, les églises changées en écuries, les corps des martyrs déterrés. Ce n'étoit dans tontes ces contrées que deuil, gémissemens, une triste et affreuse image de la mort. Murse fut ruinée, Pettau livrée aux barbares; et on soupçonna de cette trahison un certain Valens que les ariens avoient inutilement voulu faire évêque de cette ville. Fritigerne, voyant que tout fuyoit devant lui, disoit qu'il s'étonnoit de l'impudence des Romains, qui se prétendoient maîtres d'un pays qu'ils ne savoient pas défendre : qu'ils le Possédoient sans doute au même titre que les troupeaux Possèdent la prairie où ils paissent. On ne voyoit de

Digitized by Google

toutes parts que des prisonniers exposés en vente. Le églises en rachetoient un grand nombre : et saint Ambroise signala en cette occasion sa charité inéquisable il vendit les ornemens du sanctuaire, il auroit vendu les vases sacrés, si les besoins l'eussent exigé. Quantité d'Illyriens abandonnèrent leur patrie, et se retirèrent en Italie aux environs d'Imola, où il semble que Gratien leur donna des terres. Ils y portèrent l'hérésie d'Arius, qu'ils auroient répandue jusqu'à Milan, si k saint évêque n'en eût préservé le pays. Les Goths dans le cours de leurs ravages, trouvèrent plusieur catholiques de leur nation qui, pour se sonstraire à la persécution d'Athanaric, s'étoient jetés entre les bra des Romains. Ils les invitèrent à se joindre à enx et à partager les dépouilles, Mais ces généreux fugitifs refusèrent de contribuer à détruire leur asile : ils aimèrent mieux, les uns se laisser égorger, les autres quitter leur terres, et se retirer en des lieux forts d'assiette, pour conserver la pureté de leur foi et la fidélité qu'il avoient promise à l'empire.

Liban. de Cependant le comte Victor, aussitôt après la défaite, ulcisc.morte
Juliani, c. 1, étoit allé porter à Gratien cette triste nouvelle. Pen de Them. or. temps ensuite on fut informé de la mort de Valens: et Pacat. pa. ce fut pour l'empereur et pour tout l'empire un surcroft d'affliction. Gratien se rendit en diligence à Con-Idace chron. stantinople à travers mille périls. Dans le désordre ou Marcell. il voyoit les affaires, il se souvint de Théodose, qui ehron. Zos. 1.4. Joann. Ant. après la mort de son père s'étoit retiré de la cour. Il in exceptis sentit quel secours l'empire sur le penchant de sa ruine Theod. 1.5, pourroit tiser de la valeur et de l'expérience de œ c. 5, 6. Zon. t. 2, p. guerrier, il résolut de le rappeler. Théodose vivoit de-55. puis deux ans à Cauca sa patrie, que les uns placent Till. Theod. IIII. Theod. en Galice; les autres dans le pays des Vaccéens, aunot. 1, 2, 4. jourd'hui la province de Beïra en Portugal. Quelques cellar. geog. ant. l. 2, c. 1, auteurs le font naître à Italique près de Séville, patrie de Trajan ; ils prétendent même, sans beaucoup de ondement, qu'il étoit de la famille de cet empereur: nais ce fut un plus grand honneur à Théodose d'apoir les vertus de Trajan que de lui appartenir par a naissance. La gloire de son père et la sienne l'aroient suivi dans son exil volontaire. Soumis aux lois. obre, laborieux, aussi libéral qu'il étoit riche, il aisoit, sans le savoir, dans l'état de particulier le plus nile apprentissage de la souveraineté. Il secouroit ses mis et ses compatriotes de ses conseils et de sa forune : la misère des provinces, qu'il voyoit de près, lui mprimoit dès-lors ces tendres sentimens que la Proridence devoit bientôt rendre efficaces. Souvent il se retiroit à la campagne, et trouvoit un délassement insocent dans les travaux de l'agriculture. Il avoit épousé Flaccille, vraiment digne de lui par sa vertu et par sa noblesse : il en avoit déjà un fils nommé Arcadius, lorsqu'il reçut l'ordre de retourner auprès de l'empereur. Il quitta sa retraite en soupirant, sans désirer ni prévoir la haute fortune qui l'attendoit à la cour.

Dès qu'il fut arrivé, Gratien le mit à la tête des troupes qu'il avoit rassemblées. Théodose marcha aussitot contre une grande armée de Goths et de Sarmates, et leur livra bataille près du Danube. Les ennemis furent ensoncés du premier choc et mis en suite. On les poursnivit avec ardeur; on en fit un grand carnage; il ne s'en sauva qu'un petit nombre qui repassèrent le fleuve. Le vainqueur, ayant mis ses troupes en sûreté dans les villes voisines, retourna à la cour, et alla lui-même porter à l'empereur la nouvelle de sa victoire. Une expédition si rapide parut d'autant plus incroyable, que les défaites précédentes avoient laissé dans les esprits une vive impression de terreur. Les envieux de Théodose, plus désespérés que les ennemis vaincus, osoieut l'accuser de mensonge; c'étoit, à les entendre, un imposteur qui avoit pris la fuite après la défaite de on armée. L'empereur lui-même ne fut convaincu de la vérité qu'après le retour des exprès qu'il envoyam les lieux, pour s'instruire par leurs propres yeux et la faire un rapport fidèle.

Cette victoire rassura Constantinople, et réprins Theod. 1. 5, l'audace des barbares en leur apprenant que la valeu Soz. 1. 7, c, romaine n'étoit pas entièrement éteinte. Gratien, april Joan. Ant. avoir mis ordre aux affaires de l'Orient, retourns Zon. t. 2, Sirmium, où son premier soin fut de réparer les mau p. 33. Cod. Theod. que son oncle avoit faits à la religion. Valens, avant se 1.16, tit. 5, départ d'Antioche, avoit permis aux évêques exilés de iii. 37, leg. 7, revenir dans leurs églises. Mais la supériorité que conservoit toujours le parti arien, avoit rendu cette permission presque inutile. Gratien ordonna par un edit que les prélats bannis rentreroient sans nul obstack a possession de leurs siéges. Cependant, comme en pour sant à bout les ariens, qui dominoient dans la plupat des villes de l'Orient, il étoit à craindre qu'ils n'appe lassent à leur secours les Goths protecteurs de la même hérésie, il accorda aux diverses communions, comme nous l'avons déja dit, la liberté de s'assembler, et la révoqua dès l'année suivante, lorsqu'il crut la tranquillité de l'empire mieux affermie. Il arrêta les nonvelles entreprises des sectateurs de l'anti-pape Ursin; et sur la requête qui lui fut présentée de la part du par Damase et d'un grand nombre d'évêques assembles Rome, il prescrivit les règles qu'on devoit observe dans le jugement des évêques et des causes ecclésiatiques. Les accusations de magie avoient denuis quelque temps fait périr beaucoup d'innocens : dès le commencement de cette année Gratien avoit déclaré que l'accusateur seroit obligé de prouver le crime en toute rigueur, sur peine d'être lui-même sévèrement pusi.

Auson. grat. Le jeune prince ne se vit pas plus tôt maître de nomact.
et ad Syagr. mer les deux consuls, qu'il voulut donner à son preet in epiced. cepteur Ausone une marque éclatante de sa reconnoispatris.
Idase. sance. Ausone, né à Bordeaux, avoit d'abord suivi le

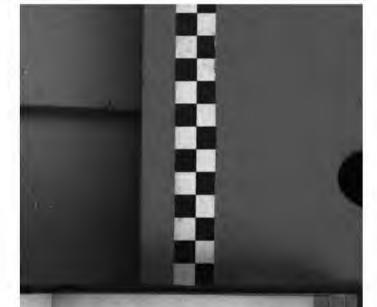

DISTORRE DE BAS-EMPIRE.

ur de epa Lureau. Il le quitta pour prendre une chaire de gram- Scalig, vitpar lun y maire et ensuite de rhétorique, qu'il enseigna long- Till. Grat. emps dans sa patrie. Appelé à la cour par Valentinien art. 8, 31-130, et mit. 8, 91-Constantium û fot chargé de l'instruction de Gratien , déjà Auguste ; Mem. acud. leur appeal et il l'accompagna dans l'expédition d'Allemagne en des inscript. ement dem \$368. Il en ramena une jeune captive, nommée Bissula, et au ires de lum Wout il devint bientôt l'esclave, et qui contribua à égaver soin int bette muse naturellement lascive et licencieuse. Il fut hola religia liabore du titre de questeur ; et, après la mort de Valenpermis at imfinien, Gratien le fit préfet du prétoire, d'abord d'Italie. Mai la grant resulte des Gaules. Il étoit revêtu de cette dernière dirien, mil s inité lorsqu'il fut élevé au consulat; et ce fut pour cette irafien unterspisson que Gratien lui donna le rang au-dessus d'Olybre, reroient and tour collègue, qui avoit été préfet de Rome en 368 et rocultot se le deux années survantes. Ausone nous a conservé la dominant aftre par laquelle l'empereur lui annonça sa promooit à comin form; elle étoit conçue en ces termes : Lorsque je délishi policies beruis sur le choix des consuls que je devois nommer res com pour l'année prochaine, je me suis adresse à Dieu herte de lue pour consulter sa volonté, comme vous savez que je un de las tous designant premier consul. Je vous rends ce que regulio de la re vous dois ; et je ne suis pas encore quitte avec vous bre source units vaus l'avoir rendu. Quoique cette lettre semble les qu'un préjugé favorable à la piété d'Ausone, la s el se religion de ce poète n'en est pas moins problématique. es d'acce la la ce poete il en est pas moins problematique. imogni de mes pièces chrétiennes répandues dans ses écrits, sonen aud a d'il étoit chrétien ; d'autres prétendent que res pièces lui sont fanssement attribuées, et que le paments comisme qui respire dans ses véritables ouvrages ne memes permet pas de douter qu'il ne fût païen. Ce qu'il y a de as plants plant certain , c'est que l'extrême licence de ses poésies roulet in prouve que , s'il étoit chrétien, il ne l'étoit que de nom. La faveur s'étendit sur toute sa famille : Jule Ausone,

Digitized by

son père, qui étoit médecin, porta le titre de préset d'Illyrie; Hespère, son fils, fut vicaire de Macédoine, proconsul d'Afrique, et enfin préfet du prétoire des Gaules conjointement avec lui. Thalasse, son gendre fut aussi proconsul d'Afrique.

L'empire ne s'étoit jamais vu si près de sa perte. Les An. 379. Greg. Naz. barbares septentrionaux, arrêtés jusqu'alors par le Da-Pacut. pa- nube, avoient franchi cette barrière. La Thrace, neg. c. 11 Dace, l'Illyrie, n'étoient couvertes que de sang et de Them. or. endres. Les Francs, les Allemands, les Suèves, et Les Claud. de autres nations germaniques murmuroient au-delà de quarto con. Rhin: ils se préparoient à s'emparer de la Gaule, qui nor. S. Aug. leur avoit déjà coûté tant d'efforts, et dont la conquête deciv. 1. 5, c. 1201 avoit deju cours leurs désirs. Les Ibériens, les Arme Apol. carm. niens, les Perses, menaçoient les bords du Tigre et de l'Euphrate. Il sembloit que le moment étoit arrivé ou Vict. epit. Soc. 1. 5, c. l'univers, vaincu par les Romains, alloit rompre Theod. 1.5. fers et enchaîuer ses anciens maîtres. Gratien. aré de vingt ans, ne pouvoit trouver assez de ressources, ni es lui-même, ni dans un enfant tel que son frère Valen-Idace chron. tinien, qui entroit dans sa huitième année. Il avoit besoin d'un bras puissant qui l'aidât à soutenir un chron. . Chron. Mar fardeau prêt à l'accabler. Il eut assez de sagesse pour le cel. Chron, Alex. sentir et de force d'esprit pour le déclarer. Nul autre Zon. 1. 2, motif que l'intérêt public ne le détermina dans son Till. Grat. choix. Il jeta les yeux sur Théodose, âgé pour lors de art. 9. trente-trois ans, et qui joignoit à la plus brillante valeur la prudence d'un âge avancé. C'étoit celui que tout l'enpire auroit nommé, s'il eût été à son choix de se donner un maître. Le jeune empereur, s'il n'eût consulté qu'une politique jalouse et timide, auroit craint et les vertus et le ressentiment de Théodose, dont il avoit sacrisé le père à une cruelle calomnie. Mais, n'étant pas moins assuré de sa grandeur d'âme que de sa capacité, il le ft venir à Sirmium; et comme il agissoit avec franchise. et qu'il avoit pris fermement son parti, il lui déchra,

présence de toute sa cour, qu'il vouloit l'associer à npire. Théodose, instruit par les malheurs de sa sille, n'attendoit qu'une disgrâce pour récompense ses services. Lorsque le diadème lui fut présenté de main de l'empereur, il n'en et pas ébloui; il n'y que les pénibles devoirs de dangers du pouvoir rême; et, plus effrayé de la déclaration de Gratien, il ne l'eût été d'une sentence d'exil, il refusa avec e sincérité capable de convaincre les courtisans mes. Il ne se rendit qu'avec beaucoup de peine aux lres réitérés du prince, et n'accepta la souveraineté e par un dernier acte de soumission et d'obéissance. reçut le titre d'Auguste le 19 de janvier de l'année

Le choix du nouveau Trajan fut applaudi de tout mpire. On comparoit Gratien à l'empereur Nerva. es envieux n'osèrent murmurer qu'en secret, et furent s plus empressés à témoigner leur joie. Gratien pargea les provinces avec son collègue; il lui donna tout e qu'avoit possédé Valens, c'est-à-dire l'Orient et la brace. Il lui céda même une grande partie de l'Illyrie. ui fut alors divisée en deux. La Pannonie, la Norique l la Dalmatie demeurèrent à l'empire d'Occident. La ace, la Mœsie, la Dardanie, la Prévalitaine, la Mabloine, l'Epire, la Thessalie, l'Achaïe, c'est-à-dire, mte l'ancienne Grèce, en y comprenant le Péloponèse. Crète et toutes les îles, furent attachées à l'empire Orient La plupart de ces provinces étoient occupées désolées par les barbares; et ce n'étoit donner à éodose qu'un accroissement de travaux et de périls. essalonique devint la capitale de l'Illyrie orientale, I sut gouvernée par un préset du prétoire particulier. gouvernement de l'Illyrie occidentale entra dans le partement du préfet du prétoire d'Italie. Entre les péraux qui avoient jusqu'alors servi en Occident, comer et Majorien s'attachèrent à Théodose. Majohist. Du bas-emp. Tom. II. 29

rien avoit succédé au comte Maurus dans l'emploi de général des troupes d'Illyrie: il fut l'aïeul maternel de l'empereur, qui porta son nom dans la suite. Après ce partage, qui donnoit à l'empire d'Orient une plus vaste étendue, Gratien s'agréta encore quelque temps à Sirmium; et Théodose au commencer à Thessalenique le cours d'un règne à jamais mémorable.

## JVRE VINGT-UNIÈME.

## GRATIEN, VALENTINIEN II, THÉODOSE.

LA défaite de Valens sembloit devoir entraîner la An. 379.
Themist. or. ine de l'empire. A la vue de Théodose élevé sur le 14. ône, l'audace des vainqueurs s'arrêta, et le courage Liban. de ulvint aux vaincus. Tous connoissoient sa capacité et sa morte Julialeur. Le nouvel empereur reçut à Thessalonique des Zos. l. 4. éputés de toutes les provinces orientales. Ils obtinrent reb. get. c. our leurs villes et pour eux-mêmes tout ce que la jus- 27. re permettoit de leur accorder. Thémistius, à la tête aprincipaux sénateurs de Constantinople, pria le prince e venir au plus tôt se montrer à sa capitate; il demanda our la ville la confirmation de ses priviléges, et pour sénat de nouveaux honneurs qui pussent l'élever à la gnité du sénat romain : comme la nouvelle Rome égant déjà l'ancienne par la magnificence des édifices, des alues et des aqueducs. Libanius, toujours inconsolable e la perte de son crédit, tenta dans ces premiers motens de prévenir Théodose en faveur de l'idolâtrie; il ii adressa un discours pour l'exciter à venger la mort e Julien, attribuant à l'oubli de cette vengeance tous malheurs de l'état; il prétendoit que le silence des ncles étoit une marque sensible de la colère des dieux, ine daignoient plus donner de conseils aux hommes. raines remontrances de ce fanatique ne produisirent butre effet que de le rendre méprisable. L'empereur ne s'occupoit que des moyens de soulager Pacat. pa-

peuples et de relever l'honneur de l'empire. Le vict, epit.

Themist. or. diadème, qu'il n'avoit pas désiré, n'altéra rien daus un caractère. Aussi chaste, aussi humain, aussi désintérese qu'il l'avoit été dans sa vie privée, il ne se promettot que ce que les lois lui avoient toujours permis. Sensible à l'amitié, ami des hommes vertueux. fidèle dans se promesses, libéral et donnant avec grandeur, comminicatif et d'un accès facile, il ne voyoit dans la some raineté que le pouvoir d'étendre ses bienfaits. Un jour qu'il commettoit des juges à l'examen d'une conspiration qu'on prétendoit formée contre sa personne, comme les exhortoit à procéder avec équité et avec douces Notre premier soin, dit un de ces commissaires, de être de songer à la conservation du prince. Songe plutôt à sa réputation, répondit Théodose; l'essentia pour un prince n'est pas de vivre long-temps, mais bien viere. Son extérieur noble et majestueux attiroit respect; sa bonté inspiroit la confiance. Prudent et cir conspect dans le choix des magistrats, il ent, en arriva à l'empire, le singulier bonheur d'en trouver en plat un grand nombre tels qu'il les auroit choisis. Il n'étoi pas savant; mais il avoit un goût exquis pour tout qui regarde la littérature, et il aimoit les gens de lette pourvu que l'usage qu'ils faisoient de leurs talens n'el rien de dangereux. Il s'instruisoit avec soin de l'histoir de ses prédécesseurs, et ne cessoit de témoigner l'horre que lui inspiroient l'orgueil, la cruauté, la tyrannie. surtout la perfidie et l'ingratitude. Les actions laches indignes excitoient subitement sa colère; mais il s'apai soit aisément, et un court délai adoucissoit la sévérité d ses ordres. Il savoit parler à chacun selon son rang. qualité, sa profession. Ses discours avoient en mem temps de la grâce et de la dignité. Il pratiquoit k exercices du corps, sans se livrer trop au plaisir et sa se fatiguer. Il aimoit surtout la promenade; mais travail des affaires précédoit toujours le délassement n'employoit d'autre régime pour conserver sa sa qu'une vie sobre et frugale; ce qui ne l'empêchoit pas le donner dans l'occasion des repas, où l'élégance et la paîté brilloient plus que la dépense. Il diminua dès le commencement celle de sa table, et son exemple tint lieu de loi somptuaire. Mais il conserva toujours dans le service de sa maison cet air de grandeur qui convient à un puissant prince.

Ce juste tempérament d'une noble économie a prêté Zos. l. 4. Vict. epit. également aux louanges de ses panégyristes et à la cenure de ses énnemis. Zosime, déclaré contre tous les princes qui ont travaillé au progrès du christianisme. reproche à Théodose le luxe de sa table, la multitude de ses eunuques, qui disposoient, dit-il, de tous les emplois et gouvernoient l'empereur même. Il ne tient pas à lui qu'on ne croie que ce prince, plongé dans la mollesse, endormi dans le sein des plaisirs, livré à des bouffons et à des farceurs qui corrompoient sa cour, ne Ilt par lui-même rien de mémorable; qu'il dût tous ses succès à ses généraux; qu'il vendoit au plus offrant les charges et les gouvernemens; et que sous son règne les provinces accablées d'impôts, épuisées par l'avarice de leurs magistrats, faisoient des vœux pour changer de maître. A ces reproches Zosime ne manque pas d'aionter celui d'avoir aboli le culte des dieux. Ce dernier trait décèle le ressentiment de l'auteur; et l'on sent que sinvectives ne sont que le cri de l'idolâtrie terrassée. Un autre historien, païen ainsi que Zosime, mais plus équitable, fait de Théodose un héros accompli. Il remarque même, comme un exemple presque unique, que et prince devint meilleur sur le trône, et que sa grandeur sit croître ses vertus. Il le compare à Trajan, dont il lui attribue toutes les belles qualités d'esprit et de corps, ans lui donner ancun de ses vices.

Il faut cependant convenir qu'entre les imputations 201, L.4. de Zosime il en est deux qui semblent avoir quelque fondement. Théodose multiplia les commandemens : au

lieu de deux généraux, l'un de la cavalerie, l'autre de l'infanterie, il en établit jusqu'à cinq, et peut-être cacore plus. Il doubla le nombre des préfets, des tribuns, des capitaines. Les gages de ces officiers épuisoient k trésor, et leur avarice ruinoit les soldats, sur lesquels il s'établissoit des droits arbitraires. Il commit une autre faute d'une conséquence encore plus dangereuse. Les malheurs précédens ayant diminué le nombre des trospes, il recut dans ses armées les barbares qui venoient d'au-delà du Danube lui demander du service. C'étoit altérer la discipline des légions, et donner des armes et des lecons aux ennemis de l'empire.

Du Cange , fam. by z.

Sa femme AElia Flaccilla, que les Grecs nommes Chron. Alex, souvent Placilla et quelquesois Placide, contribua bea-Greg. Nyss. coup à sa gloire et au bonheur de ses sujets. Elle était espagnole, selon le sentiment le plus suivi, fille d'Artoine, consul en 382. Jamais union ne fut mieux assorie Ils sembloient se disputer l'un à l'autre le prix de touts les vertus. Flaccille secondoit Théodose lorsqu'il s'agir soit de fermeté et de justice; elle le devançoit dans le actions de douceur et de bonté : c'étoit un modèle de piété, de chasteté, de tendresse conjugale. Elle savoit allier la modestie avec une noble hardiesse, l'humilité avec la grandeur d'âme. Pleine de foi, de zèle pour lEglise, de charité pour les pauvres, elle sanctifioit sos mari par son exemple et par ses conseils. Elle lui reptoit souvent ces paroles : Ne perdez jamais de vue a que vous avez été et ce que vous êtes. Lorsqu'elle quitu l'Espagne, elle étoit déjà mère d'un fils et d'une file. Arcadius doit être né en 377, et Pulchérie l'année suivante.

Théodose avoit un oncle, qu'on croit être Euchérins. Vict. epit. Themist. or . qui fut consul en 381. Devenu empereur, il continu de l'honorer comme un second père. On sait qu'il eat une Symm. l. 10, sœur dont le nom est ignoré, et plusieurs frères plus Claud. de Agés que lui, desquels on ne connoît qu'Honorius, qui

nourut avant 384. Il paroît qu'ils demeurèrent en Es-næ. et in Ferpagne; qu'après la mort d'Honorius, Théodose fit venir laud. Stilic.

Gonstantinople ses deux filles, Thermantie et Serène. 1.3.

Till. Theod. Leur mère étoit une dame espagnole nommée Marie. art. 1, et Ho-Théodose maria l'aînée à un général que l'histoire ne nor. ars. 1. nomme pas. Serène, la cadette, épousa Stilicon. Elle toit adroite, insinuante, instruite par la lecture des poëtes. L'empereur l'aima par prédilection; elle charmoit ses chagrins, elle savoit apaiser sa colère; il lui confioit ses secrets. Il paroît même qu'il l'adopta; du moins les enfans de Stilicon et de Serène sont-ils appelés par Claudien petits-fils de l'empereur. L'obscurité répandue sur les parens de Théodose fait honneur à ce prince: c'est une preuve qu'il ne leur permit pas d'abuser de sa puissance, et que l'amour qu'il avoit pour sa famille ne l'emporta pas sur celui qu'il devoit à ses sujets.

Le premier soin de ce guerrier actif et vigilant fut Zos. 1. 4.
Themist.or.
d'assembler des troupes pour chasser les barbares hors 14.
de la Thrace. Il en avoit battu l'année précédente un Claud. inseconsul. Hocorps très - nombreux; mais il en restoit encore la plus nor. et de grande partie, divisée en plusieurs détachemens, qui næ. continuoient de ravager la province. Théodose rappela Sos. 1. 7, c. les soldats dispersés après la défaite de Valens, et par Oros. 1. 7, la sévérité de la discipline, qu'il sut tempérer de dou-c. 34. ceur et de largesses faites à propos, il fit renaître leur reb. get. c. ancien courage. Il rassura les habitans des campagnes; 7 Prosp. et de timides fugitifs il en fit des soldats qui ne respi- ldac. chron. roient que la vengeance. Il enrôla surtout ceux qui tra- et fast. vailloient aux mines, gens endurcis aux plus rudes travaux. Cette armée, séparée en divers corps, donna la chasse aux barbares, et les resserra vers les bords du Danube. Il se livra plusieurs sanglans combats, dont les écrivains du temps ne détaillent aucune circonstance. lls nous apprennent seulement que le 17 de novembre on recut à Constantinople la nouvelle d'une grande vic-

toire remportée sur les Goths, les Huns et les Alains. Une partie de ces nations repassa le fleuve avec Fritigerne, Alathée et Saphrax. Ceux qui restèrent en Thrace se soumirent à l'empire et donnèrent des otages. Stilicon commença de se signaler dans cette guerre. On croit que ce fut dans une des rencontres, qui furent frequentes pendant cette campagne, que le fameux Alaric, encore jeune alors, et chef d'un détachement de l'armée de Fritigerne, surprit Théodose, et l'enferma sur les bords de l'Hèbre. Mais on ne dit point par quel moyes l'empereur se retira de ce péril.

De tous ces exploits celui du général Modaire est le Zos. 1. 4. De tous ces exploits celui du général Modaire est k S. Greg. Naz. ep. 135, 156. seul dont l'histoire nous ait laissé quelque détail. Modaire étoit du sang royal des Goths. Un démêlé qu'il eut avec Fritigerne dès le temps de Valens l'avoit sait passer au service de l'empire. Il s'y étoit tellement distingué par sa fidélité et par sa valeur, que Théodese le mit à la tête d'un corps de troupes. Ce général, sans être apercu des ennemis, vint se poster sur une hauteur, qui commandoit une vaste plaine, où les barbares s'étoient répandus pour le pillage. Ayant appris par ses coureurs que les Goths, ensevelis dans le vin, étoient épars cà et là, et conchés par terre, il ordonna à ses soldats de ne prendre que leurs épées et leurs boucliers, et de fondre sur eux. Il n'en coûta que la peine de les égoger, la plupart endormis, tous hors d'état de se défendre. Après avoir recueilli leurs dépouilles, on marcha vers leur camp, fermé de quatre mille chariots. On y trouva leurs femmes, leurs enfans et leurs esclaves Les Goths en conduisoient un si grand nombre, que dans leurs marches les uns remplissoient les chariots. les autres suivoient à pied et y montoient à leur tour. Toute cette multitude fut emmenée prisonnière. Nous voyons, par les lettres de saint Grégoire de Nazianze, que Modaire fut lié avec lui d'une étroite amitié. L'éloge que ce saint prélat fait de sa piété, et le secours

m'il lui demande pour apaiser les troubles de l'Eglise se permettent pas de douter qu'en quittant les Goths Modaire n'eût abandonné le parti de l'arianisme. Cette première campagne de Théodose annonçoit un règne florieux, et rendoit le repos à la Thrace désolée depuis trois ans par les plus horribles ravages.

Gratien, s'étant déchargé sur son nouveau collègue Soc. 1.5, c. iu soin de l'Orient, fit à Sirmium un séjour de quelques mois. Il remporta de son côté plusieurs avantages act.
Epist. Grat.
ur différens partis de barbares qui s'étoient avancés jus- ad Ambros. de
pu'en Pannonie. Il reprit ensuite le chemin de la Gaule, fide, l.1, c.1,
de Spirit. m passant par Aquilée et par Milan, où il arriva vers et de Spiritus a fin de juillet. Les catholiques, dont il s'étoit déclaré 1. le protecteur, accouroient sur son passage, et faisoient Cod. Theod. les vœux pour la prospérité de son gouvernement. Pen-leg. 5. ant son séjour à Milan, il eut de fréquens entretiens Ambros. wec saint Ambroise. Il avoit pour ce saint évêque un art. 10, et vie espect mêlé de tendresse, et puisoit dans cette spurce de S. Améconde la connoissance et l'amour de la vérité. Lors-19. Fleury, pu'il étoit parti pour l'Illyrie, il avoit prié saint Ani-hist.occlés. l. 17, art. 44. roise de lui composer quelque ouvrage pour le confirner dans la foi de la consubstantialité, et il en avoit eçu deux livres intitulés de la Foi. En partant de Siraium, il lui écrivit pour le prier de confondre les etateurs de Macédonius, qui nioient la divinité du aint-Esprit. Il vouloit mênie que le saint prélat le vint rouver en diligence. Saint Ambroise s'en excusa; il ttendit l'empereur à Milan, et se contenta pour lors ajouter trois autres livres aux deux premiers, dans squels il prouvoit la divinité du Fils: il lui promit écrire dans la suite sur la divinité du Saint-Esprit, et acquitta de cette promesse deux ans après. Ce fut sans pute par le conseil de ce saint que Gratien révoqua loi, qui permettoit aux hérétiques de tenir leurs asmblées. Le zèle d'Ambroise ne se renfermoit pas dans s bornes de son diocèse : le siége de Sirmium étant

vacant par la mort de l'arien Germinius, Justine, que Gratien avoit laissée dans cette ville avec son fils Valentinien, entreprit d'y placer un évêque du même part Sur cette nouvelle, Ambroise vole à Sirmium; il s'op pose avec fermeté aux efforts de l'impératrice, et vieu à bout de faire nommer un évêque catholique; c'éto Anémius. Ce coup de vigueur fut l'origine de la hair implacable, dont les éclats scandaleux déshonorère Justine, et augmentèrent la gloire de l'intrépide prélation.

Les incursions des Allemands appelèrent Gratien da Zos. l. 4. la Gaule plus tôt qu'il ne l'auroit désiré. Ils ne l'attendire Soz. l. 7, c. pas, et ce prince passa l'hiver à Trèves. Il y publia pl Auson. grat. sieurs lois. Les débiteurs du fisc se mettoient à couve act. Cod. Theod. des poursuites en faisant cession de leurs biens ; ce q 1. 4, tit. 20, donnoit occasion à des frandes plus préjudiciables a leg. 1.
Lib. 15, tit. peuples qu'au prince même, puisque le prince ne pe 3, leg. 12, 15, jamais ce qui lui est dû, et qu'il sait se dédomman aux dépens de ses sujets de ce qui lui est enlevé par d mains infidèles. Gratien ordonna d'employer contre d débiteurs la rigneur des supplices, à moins qu'ils prouvassent qu'ils avoient été ruinés par quelque act dent involontaire. Il confirma les priviléges accord aux médecins. Théodose en fit autant dans la suite. At sone, en sortant du consulat, prononça, en présence l'empereur, le discours de remerciment que nons avo encore, et qui peut servir à fixer une des époques dépérissement de l'éloquence.

Ar. 380. Au commencement de l'année snivante, Théodore Prosp. consul avec Gratien, tomba malade à Thessalonique Soc. l. 5, On désespéroit de sa vie, et tout l'Orient craignit de Soc. l. 4. de peuples des jours plus sereins et plus tranquille Jorn. de reb. L'emperenr, plus occupé du soin de son âme que de l'Sc. Ambr. ep. guérison de son corps, désiroit le baptême. Mais, invitable. S. Aug. de civ. l. 5, c. de ses pères, il ne vouloit être baptisé que par un orthe

doxe. Il fit venir Ascole, évêque de Thessalonique. Ce Hermant, vie de S. prélat, célèbre par sa vertu, mais renfermé dans les Greg. L. g. c. fonctions de son ministère, étoit encore inconnu à la 10 cour. Lui seul avoit servi de défense à la Macédoine dans le désastre de l'empire ; et lorsque les Goths, vainqueurs, pillant impunément la Thrace, et poussant au loin leurs partis, étoient venus attaquer Thessalonique dépourvue de secours, Ascole, sans autres armes que les prières qu'il adressoit à Dieu, avoit repoussé leurs efforts. Frappés de la peste, et poursuivis par un bras invisible, les Goths avoient pris la fuite. Théodose l'interrogea sur sa croyance; il répondit: Ou'il n'en avoit point d'autre que celle de Nicée; et que c'étoit la doctrine constante de toute la Macédoine, où les dogmes d'Arius n'avaient jamais eu le crédit de s'établir; plus heureuse en ce point que les provinces orientales, et que la ville de Constantinople, où les sectes hérétiques déchiroient le sein de l'Eglise. L'empereur, satisfait de cette profession de foi, reçut le haptême de la main d'Ascole avec plus de joie qu'il n'avoit, un an auparavant, reçu de Gratien la couronne impériale. Il conserva toujours un profond respect pour ce saint évêque; il se souvernoit par ses conseils dans ce qui concernoit les essaires de l'Eglise. La confiance d'un si grand prince. et l'éminente vertu du prélat, relevèrent beaucoup l'étlat du siège de Thessalonique. Le pape Damase revêtit. Ascole et ses successeurs de la qualité de vicaire du saint siège pour l'Illyrie orientale; ils avoient l'autorité de juger en dernier ressort les causes ecclésiastiques dans ces provinces; ils y tenoient le premier rang entre les primats, sans préjudice des droits respectifs des églises. La guérison de Théodose suivit de près son baptême.

Sa convalescence fut longue: il ne put quitter Thes- Soz. 1. 7, c. salonique avant le mois de juillet. Il profita de ce temps 4 Greg. Noz. de repos pour remédier aux désordres de l'Eglise et de carm. de vil'état. Il traita d'abord les hérétiques avec douceur; et Cod. Theod.

l. 16, tit. 1, saint Grégoire de Nazianze paroît douter si cette tolé-8, leg. 2. Append. ann. 385.

leg. 3; tit. 2, saint Gregorie de leg. 3; tit. 2, saint Gregorie de leg. 25. rance venoit d'un défaut de zèle, ou si c'étoit un effet de leg. 25. rance venoit d'un défaut de zèle, ou si c'étoit un effet de Lib. 9, tit. 35, leg. 4, 5, prudence que ce saint ne peut s'empêcher d'approuver. iii. 38, leg. Mais Théodose ne tarda pas à déclarer quelle étoit la Lib. 15, ut. doctrine à laquelle il souhaitoit que tous ses sujets vou-5, leg. 2. Lib. 2, tit. lussent se conformer; et comme la ville de Constantinople étoit tout à la fois la capitale de son empire, d'où Sirm. leg. 7. ses édits pouvoient plus aisément se répandre dans toutes Baronius in l'étendue de ses états, et le centre de l'hérésie qui s'y étoit affermie sous le règne de Constance et de Valens, ce fut au peuple de Constantiople que, dès le 28 de février il adressa une loi célèbre.dont voici les termes: Nous vou lons que tous les peuples de notre obéissance professentl religion qui, suivant une tradition constante, a e enseignée aux Romains par l'apôtre saist Pierre, q est évidemment professée par le pontife Damase et ; Pierre, évêque d'Alexandrie, prélat d'une saint apostolique; en sorte que, selon les instructions apôtres et la doctrine de l'évangile, nous reconnoissi dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, une seule c nité, avec une égale majesté et dans une adorable nité. Nous donnons le titre de chrétiens catholique ceux qui suivront cette loi; et, regardant les a comme des insensés, nous voulons qu'ils port nom ignominieux d'hérétiques, et que leurs assembu. ne soient point honorées du titre d'églises; en attendant qu'ils ressentent les effets de la vengeance de Dies et de la nôtre, selon ce que la divine Providence daignera nous inspirer. Il déclare, par une autre loi datée du même jour, que ceux qui altèrent par leur ignorance, ou qui violent par leur négligence la sainteté de la loi de Dieu, se rendent coupables de sacrilége. Au milieu du carême de cette année il ordonna, par une loi, de suspendre toute procédure criminelle durant les quarante jours qui précèdent la sête de Pâque, ce qu'il confirma neuf ans après par une seconde loi : Les

juges, dit-il, ne doivent pas punir les criminels dans un temps où ils attendent de Dieu la rémission de leurs propres crimes. Il suspendit aussi dans la suite les procédures, même civiles, durant la quinzaine de Pâque, et tous les dimanches de l'année, pendant lesquels les spectacles furent interdits. Nous avons une loi sans date par laquelle, à l'exemple de Valentinien, il fait grâce à tous les criminels en faveur de la fête de Pâque; il en excepte aussi les crimes énormes, qui sont celui de lèsemajesté, l'homicide, l'adultère, le poison ou la magie, la fausse monnoie. Gratien, à l'occasion d'une pareille rémission, excepte encore le rapt et l'injustice; et il exclut de cette grâce ceux qui après l'avoir déjà obtenue, sont retombés dans les mêmes crimes. Valentinien le jeune en fit une loi perpétuelle pour l'Occident: mais. aux exceptions précédentes il ajoute le sacrilége en général, et en particulier celui qui consistoit à violer les répultures. En l'année 387, comme Théodose dictoit l'ordonnance de l'indulgence pascale : Plût à Dieu, dit-il, qu'il fût en mon pouvoir de ressusciter les morts! Dans une autre loi faite sur le même sujet on lit cette belle maxime: Que c'est une perte pour l'empereur de ne trouver personne à qui il puisse pardonner.

La foiblesse de Valens avoit laissé un libre cours à Cod. Theod. plusieurs abus: Théodose se fit un devoir de les réfor-leg. 12, 13, mer. Il se déclara ennemi des délateurs; et, pour rendre 17, 18, 19, iii. 18, leg. ce pernicieux métier aussi rare qu'il est infâme, il pro- 2, 3. nonça la peine capitale contre tout esclave qui accuseroit 2, leg. 3; tit. son maître, même avec fondement, et contre tout déla-3, leg. 6; tit. teur qui auroit réussi dans trois différentes dénonciations: 3, 4, 5, 6. la mort étoit le prix de la troisième victoire. Il y eut tou- Lib. 15, tit. jours de ces hommes dangereux qui abusent de leur puis23, 24, 27, 20,
et ibi God.
sance et de leur crédit pour opprimer les foibles; et toup. 302.

Tit. 5, leg. jours ils ont trouvé des magistrats intéressés ou timides, Tit. 5, leg. qui se sont prêtés à leurs injustices. Sur une plainte non Lib. 8, tit. averée, on arrêtoit les accusés; on les laissoit languir dans Lib. 3, tit.

55, leg. 4. Liban. de 18.

8, leg. 1,2, des cachots étroits et incommodes, où ils ne pouvoient tit. 11, leg. dormir que debout : là ces misérables, souvent innocess, Lib. 12, til. étoient abandonnés à l'avarice des geôliers, qui leur ven-1, leg. 80, usqueadito, doient bien cher les nécessités de la vie, et les traitoient et ibi God. p. cruellement lorsqu'ils n'avoient pas de quoi payer : ils leg. 7.
Cod. Just. y mouroient souvent de faim. Les magistrats, occupés 2. 5, tit. 9, de spectacles, de festins et d'amusemens frivoles, ne trou-Lib. 6, tit. voient pas le temps de visiter les prisons. Théodose defendit de mettre aux fers quiconque ne seroit pas convaincu : il voulut que l'accusateur fût détenu en prison, Vetus. des-cript. C. P. pour subir la peine du talion, s'il étoit reconnu calom-Themist.or. niateur; que le procès fût promptement instruit et juge afin que le coupable ne tardát pas à recevoir son châtiment, et l'innocent sa délivrance. Il interdit aux geòlierleurs exactions inhumaines, et ordonna que, tous k mois, le garde des registres mettroit sous les yeux de juge le rôle des prisonniers, avec la note de leur agr de la qualité des crimes dont ils étoient accusés, et de temps de leur détention; que le juge négligent et pare seux, qui n'avoit de sa charge que le titre, seroit ca damné à une amende de dix livres d'or, et à l'exil. S. ans après, pour donner aux magistrats le loisir de s'a quitter de leurs devoirs, ils leur défendit d'assister a spectacles, excepté le jour de la naissance et du cour nement des empereurs. Il paroît, par un discours Libanius, que ces lois furent plus foibles que les désordres : l'an 386 il adressa à Théodose en faveur des prisonniers une remontrance hardie, dans laquelle il ne craint pas de dire que le prince ne pent s'excuser sur a qu'il ignore ces iniquités; que son devoir est de les connoître et de les punir. Jamais empereur ne prit taut de précautions pour arrêter les concussions des magistrats: il ordonna que les juges convaincus de ce crime seroient dépouillés de leur charge, déclarés incapables d'en posséder aucune ; qu'en cas de mort, leurs héritiers seroient responsables de leurs larcins; que, pour les malversations



pour la province entière. Il eut encore plus de soin d' tretenir les anciens édifices que d'en construire de n veaux, ce qui, flattant davantage la vanité des prin ou des magistrats, apporte aux villes plus de dépense souvent moins d'utilité. Il ne permit aux gouverne de faire de nouveaux ouvrages publics qu'après qu auroient réparé les anciens qui tomboient en ruine, achevé ceux que leurs prédécesseurs avoient commend Il voulut que les entrepreneurs fussent pendant qui ans, eux et leurs héritiers, responsables de la solid des constructions. Cette attention ne l'empêcha pas travailler à l'embellissement de Constantinople; il v dans la suite construire un port, un aqueduc, des bais des portiques, des académies, un palais, une place une colonne, qui portèrent son nom. Valentinien suivit l'exemple de Théodose, et recommanda d'enta tenir dans Rome les anciens monumens plutôt que d'e entreprendre de nouveaux. Constantin avoit décidé qui si quelqu'un trouvoit un trésor, il le partageroit pl moitié avec le fisc; Théodose le laissa tout entier à qu l'auroit découvert, à condition\_cependant que, s'il trouvoit sur le terrain d'autrui, il en céderoit le qua au propriétaire du terrain. Les lois romaines avoies borné le temps du deuil au terme de dix mois; The dose l'étendit à l'année entière : il déclara infâme la vent qui, avant l'année révolue, convoleroit à de seconde noces. Telle étoit déjà la disposition des anciennes lois mais il y ajouta la perte de tous les biens que la femon tiendroit du premier mari. Quant aux veuves qui se re marioient après le terme prescrit, il les obligea de conserver aux enfans du premier lit tous les biens venus de leur père, et il leur ôta la liberté de les aliéner. La phipart de ces lois sont adressées à Entrope, alors préfet de prétoire d'Orient, et dont nous avons déjà parlé dans l'histoire de la conjuration de Théodores

Zos. 1.4. Dans le même temps que Théodose s'occupoit à cor-

per les désordres, il songeoit aussi à fortifier l'empire Eunap in ntre les attaques des barbares. Il employa pour cet legat. et un moyen dangereux, ainsi qu'il a déjà été observé. tout-à-fait contraire à la saine politique. Les malheurs écédens avoient affoibli les armées; il invita les Goths nu-delà du Danube à prendre parti dans ses troupes. il promit de les traiter comme ses sujets naturels. Il vint une si grande multitude, qu'ils surpassèrent bienen nombre les soldats romains, et l'empereur craiit avec raison de n'être plus le maître de les contenir. b venoient à former quelque entreprise. En effet, selon auteur de ce temps-là, avant que de passer le fleuve. s'étoient secrètement engagés, par des sermens exéables, à faire aux Romains tous les maux qu'ils pourient, soit par la force, soit par la ruse et la trahison, à ne se donner de repos qu'après s'être rendus maîtres tout l'empire. Quoique Théodose ignorât ce perfide mplot, cependant, par une sage précaution, il résolut les mettre hors d'état de nuire en les divisant : il manune partie des légions qu'il avoit en Egypte, et envoya ur les remplacer un corps considérable de ces barres, sous la conduite d'Hormisdas, ce neveu de Sapor u s'étoit signalé dans la révolte de Procope. Les deux tachemens se rencontrèrent à Philadelphie. Celui des oths étoit de beaucoup le plus nombreux : ils avoient wersé l'Asie comme des brigands, en pillant tout sur leur mage. Réunis dans la même ville avec des troupes dislinées, ils voulurent continuer les mêmes violences.Un itant qui venoit de vendre quelque denrée à un soldat h, en recut pour paiement un coup d'épée au travers corps; un autre, qui étoit accouru pour le défendre. fut pas mieux traité. On s'attroupa de part et d'autre. officiers venus d'Egypte s'efforcèrent en vain de faire endre aux barbares que la discipline romaine, qu'ils ient embrassée, ne permettoit pas ces emportemens; ne leur répondit qu'à grands coups d'épée. Alors les MIST. DU BAS-EMP. TOM. II. 30

soldats romains, quoique fort inférieurs en nombre, s jetant sur les Goths, en massacrèrent plus de deux cents plusieurs se sauvèrent dans les égouts de la ville, où il périrent. On épargna les autres, qui, après cette san glante leçon, continuèrent leur voyage en observant un plus exacte discipline.

Ce mélange de Goths et de Romains introduisit l désordre dans les armées. On dit même que l'empe reur, pour attirer à son service un plus grand nombre d ces barbares, leur permettoit de retourner dans leu pays en substituant un soldat en leur place, et de re venir reprendre leur rang lorsqu'ils le jugeroient à pro pos. Malgré la haine qu'ils avoient jurée au nom re main. Théodose, à force de caresses et de libéralités parvint à gagner le cœur de quelques-uns, et à les at tacher sincèrement à l'intérêt de l'empire. C'étoit le plus foible parti, s'il n'avoit eu pour chef un ieun homme plein de courage; il se nommoit Fravite. Païet de religion, mais sincère ennemi du déguisement e de l'artifice, il détestoit les noirs desseins de ses compatriotes, et croyoit faire pour eux plus encore qu'i ne devoit en ne les démasquant pas. Il épousa mêmi une Romaine, pour ne pas entretenir dans sa maiso une secrète intelligence avec la trahison et la perfidie A la tête de l'autre parti étoit Erinlphe, homme vie lent et emporté. Un jour qu'ils étoient tous deux à table de l'empereur, qui, pour adoucir l'humeur fére de ces barbares, les traitoit souvent avec magnificent le vin échauffant leurs esprits, ils se prirent de parole Dans le transport de leur colère, ils dévoilèrent le cret de la conspiration générale. Les convives prenne la fuite en tumulte : Fravite tire l'épée et tue Eriulphe les gens de celui-ci accoururent pour venger le maître; ils alloient mettre en pièces le meurtrier, si gardes du prince ne se fussent jetés à la traverse et l'eussent tiré de leurs mains. Théodose, averti par

énement du complot des barbares, ne crut pas devoir nployer la violence pour en prévenir les effets : il prit ns doute des mesures de prudence, dont l'histoire ne nd aucun compte.

Les Goths établis en Thrace n'étoient pas mieux Zos. 1.4. tentionnés que leurs compatriotes. Oubliant les otages Vio. epit. Till. vie de n'ils avoient donnés l'année précédente, ils envoyèrent S. Amb. art. B partis en Pannonie, et favorisèrent le passage d'Ala- Cod. Theod. tée et de Saphrax, qui, sans trouver aucun obstacle, leg. 22. inrent encore avec Fritigerne se montrer en-deçà du Lib. 15, tit. lanube. Vitalien commandoit en Paunonie. Gratien, 7, leg. 4, 5, lanube. Vitalien commandoit en Paunonie. e comptant pas beaucoup sur la capacité de ce généil, partit de Trèves au mois de mars, après avoir oronné des levées d'hommes, de chevaux et de vivres; t il alla attendre à Milan que ses troupes fussent asmblées. Justine, qui s'y trouvoit alors, toujours arlente à protéger l'hérésie, profita de ce séjour pour olliciter l'empereur d'accorder aux Ariens une des glises de la ville. Elle obtint seulement par ses imporunités que cette église fût mise en séquestre. Mais ientôt Gratien, honteux d'une si foible complaisance, rendit aux catholiques, sans attendre les remontrances e saint Ambroise. Ce fut sans doute par le conseil du int prélat que ce prince exempta les femmes chréiennes de la nécessité de monter sur le théâtre, à moins nelles n'eussent démenti la sainteté de leur religion r les désordres de leur vie. Il imposa une amende de eq livres d'or à quiconque retireroit dans sa maison e comédienne ou une danseuse. Théodose, animé des anes sentimens, entreprit dans les années suivantes réformer la licence et le luxe des gens de théâtre; ésendit d'acheter, de vendre, d'instruire et de prore dans les festins ou dans les spectacles, d'entreir même dans son domestique une chanteuse ou leuse d'instrumens; d'exposer dans les lieux publics se trouvoit l'image des princes les portraits des pan-

tomimes, des cochers du Cirque, des histrions: il ir terdit aux comédiennes l'usage des pierreries et l magnificence des habits; aux femmes chrétiennes et leurs enfans tout commerce avec les acteurs et les a trices.

Zos. 1. 4. Jorn. de reb. ldac. fast. Philost. I. o. chron.

Gratien, étant parti de Milan au mois de juin, pas par Aquilée, et prit la route de la Pannonie. Il dés get. c. 27. par Aquitee, et plus la rouse. Por Cod. Theod. les partis des Goths qui ravageoient la province. Por leg. 8, 9; iii. les détacher du reste de la nation, il entra en négocia <sup>22</sup>, leg. 9, tion avec eux, et conclut un traité de paix, auqu Théodose crut devoir accéder. Mais, ni Alathée, ni Si Greg. Naz.

1 neodose crut devoir acceder. Mais, ni Alatnee, ni Scarm. de vi- phrax, ni Fritigerne, ne furent compris dans ce traite Celui-ci, s'étant séparé des autres après le passage di Danube, prit sa route vers la Thessalie, dans le des Oros. l. 7, sein de ravager la Grèce. Théodose avoit trop sujet d se défier des Goths pour n'être pas sur ses gardes. Tou ce qu'il pouvoit réunir de troupes romaines étoit depui long-temps assemblé auprès de lui : il avoit rappelé a service les fils des vétérans, qui prétendoient jouir de priviléges de leurs pères sans en avoir supporté les fati gnes. Quoiqu'il eût besoin de soldats, il avoit cependant par une loi expresse, exclu du métier des armes k esclaves, les eunuques, et toutes les professions qui tra vaillent pour la table, le luxe et la volupté. Au premi bruit de la marche de Fritigerne, il se mit en ca pagne. Tous les auteurs, à l'exception de Zosime, s' cordent à dire que ce prince remporta cette app plusieurs victoires, qu'il dompta les Goths, et qu'il en triomphant dans Constantinople. Mais, si l'on s'en s porte à cet historien, l'empereur fut défait et ret couvert de honte. Son récit, qui ne se soutient pas même, et qui est démenti par les autres écriva et par la suite des événemens, ne mérite aux croyance. Fritigerne repassa le Danube avec les d autres généraux, qui n'avoient pas eu plus de su que lui.

Théodose, ayant dissipé ce nouvel orage, alla conférer Zos. l.4. Idac. chron. avec Gratien à Sirmium, où il paroît qu'il étoit le 8 de et fast. septembre; mais il n'y demeura que peu de jours, puis-Marc.chron.
Chron. Alex. que le 20 du même mois il étoit de retour à Thessalo- Greg. Naz. nique. Il entra le 24 novembre à Constantinople, où il et carm, de fut reçu avec beaucoup de joie, surtout de la part des vità sud. catholiques. Il y avoit quarante ans que l'arianisme domi- 6, 7. noit dans cette ville; depuis l'exil d'Evagre, choisi pour 5,6. évêque par les catholiques en 370, et chassé par Valens, Philast. 1. Démophile possédoit seul toutes les églises. Valens étant Chron. du mort, les catholiques avoient appelé Grégoire de Na-cod. Theod. zianze pour les soutenir contre les hérétiques. Grégoire, vie de S. Greg. 1.9, c. sans être attaché à aucun siége, étoit revêtu du caractère 9. épiscopal; il avoit été ordonné évêque de Sasime en ecclés. L. 17, Cappadoce, dont il n'avoit jamais pris possession. Après art. 59la mort de son père, qu'il avoit aidé dans les fonctions d'évêque de Nazianze sa patrie, il s'étoit retiré dans la solitude. Pressé par les instances de l'église de Constantinople, qui le prioit de venir combattre les ennemis de la foi, il s'étoit rendu dans cette ville. Ce saintworélat. chéri et respecté des fidèles, persécuté sans cesse par les ariens, avoit, par la sainteté de sa vie et la force de son floquence, ranimé la foi prête à s'éteindre dans la capilale de l'empire. Un philosophe cynique, nommé Maxime, flétri de crimes et de châtimens, mais hypocrite !fronté, étoit venu d'Alexandrie traverser les succès du aint évêque, et s'étoit fait secrètement ordonner et astaller par une cabale sur le siège de Constantinople. Chassé aussitôt par les catholiques, il étoit allé trouver l'héodose à Thessalenique pour implorer sa protection. l'empereur l'avoit rebuté avec indignation; mais ce ourbe étoit soutenu par un puissant parti. Tel étoit état de l'église de Constantinople à l'arrivée de Théoose. Ce prince, deux jours après, c'est-à-dire le 26 de ovembre, fit demander a Démophile s'il vouloit emrasser la foi de Nicée; et, sur son refus, il lui ordonna

Hermant ,

d'abandonner toutes les églises de la ville. Le prélat hérétique préféra l'exil à l'abjuration de ses erreurs; il alla mourir à Bérée en Thrace, dont il avoit été antrefois évêque. Grégoire ne soupiroit qu'après la retraite: accablé d'années et de travaux, il vouloit se décharger du fardeau de l'épiscopat. L'empereur le retint malgré Îni. le conduisit lui-même à la grande église, et le mit en nossession de la maison épiscopale et de tous les revenus attachés au siège de Constantinople. Eunomins, le chef des anoméens, dogmatisoit alors à Chalcédoine. Comme il étoit hardi et subtil dans la dispute, il attiroit à ses discours un grand nombre de personnes. Théodose lui-même témoigna quelque désir de l'entendre; mais l'impératrice Flaccille l'en détourna en lui représentant que ce seroit accréditer l'erreur et avtoriser une curiosité dangereuse.

Cod. Theod. l. 16, tit. 5, leg. 6

Après avoir déponillé les ariens des églises de Constantinople, il déclara par une loi datée du 10 janvier, sous Theod. 1.5, le consulat d'Enchérius et de Syagrius qu'il ne seroit Marcel et permis à nulle secte hérétique, et nommément aux Appendix. photiniens, anx ariens, anx ennomiens, de tenir lenrs sum. a l' cod. Theod. assemblées dans l'enceinte d'aucune ville : qu'on n'auroit Till arian. nul égard aux rescrits impériaux qu'ils pourroient su-art. 156, et viede S. Mé- prendre en leur faveur; que la foi de Nicée seroit seule lèce, art. 14. publiquement professée; que les évêques orthodoxes seroient, dans toute l'étendue de l'empire, remis en possession des églises, et que, si les hérétiques formoient quelque entreprise séditiense pour s'y maintenir. ik servient enx-mêmes chassés des villes sans espérance de retour. Cette loi ne leur ôtoit que les églises des villes On voit en effet que dans ce même temps les ariens obtinrent hors de Constantinople l'église de Saint-Moce. qui tomboit en ruine; ils la réparèrent; elle tomba sert ans après, lorsqu'ils y étoient assemblés, et en écrasa un grand nombre. Elle ne fut rebâtie que sons Justinien Sapor, un des plus illustres généraux de Théodose, fot

chargé de faire exécuter cette loi dans toutes les provinces. Il n'eut pas de peine à y rétablir la paix, excepté dans Antioche. Il en chassa Vital, évêque des apollinaristes, qui avoient formé une secte séparée en 376; mais le peuple catholique étoit lui-même divisé entre deux évêques orthodoxes, Paulin et Mélèce. Celui-ei, pour rétablir la concorde, offroit de partager l'épiscopat avec Paulin, à condition qu'en ne nommeroit point de successeur à celui des deux qui mourroit le premier. Sur le refus que fit Paulin d'accepter une proposition si raisonnable, Sapor donna les églises à Mélèce, et n'en laissa qu'une seule à Paulin pour y célébrer les mystères avec ses partisans qu'on appeloit eustathiens. Ce triomphe de la soi si long-temps opprimée combla de joie les fièles; et dans la suite plusieurs conciles en témoignèrent à Théodose une pieuse reconnoissance.

L'arianisme abattu n'osoit faire éclater son ressenti- Themist. or. ment. Les vertus de Théodose rendoient impuissante la 15, 16, 17, malignité naturelle à l'hérésie. Il étoit irréprochable; Cod. Theod. ses sujets l'aimoient avec tendresse; et jamais prince ne leg. 8, 9. sut plus propre à régner sur les esprits, à la faveur de 24, leg. 2, 5. ce doux empire qu'il sut s'établir dans le cœur de ses Lib. 15, tit. peuples. La douceur de ses regards, celle de sa voix, la 3, 4. sérénité qui brilloit sur son visage, tempéroient en lui l'autorité souveraine. Grand observateur des lois, il avoit cependant en adoucir la rigueur. Dans les trois premières années de son règne, il ne condamna persofine à la mort. Il ne fit usage de son pouvoir que pour rappeler les exilés, faire grâce aux coupables dont l'impunité ne tiroit pas à conséquence, relever par ses libéralités les familles ruinées, remettre ce qui restoit à payer des anciennes impositions. Il ne punissoit pas les ensans des fautes de leurs pères par la confiscation de leurs biens; mais il ne pardonnoit pas les fraudes qui lendoient à frustrer le prince des contributions légitimes; esalement attentif à arrêter deux excès, d'enrichir son

trésor par des exactions odieuses, et de le laisser appauvrir par négligence. Ses sujets le regardoient comme leur père; ils entroient avec confiance dans son palais comme dans un asile sacré. Ses ennemis mêmes, qui auparavant, ne se fiant pas aux traités, ne se croyoient point en sûreté à la table des empereurs, venoient sans défiance se jeter entre ses bras; et ceux qu'on n'avoit pu vaincre par les armes se rendoient volontairement à sa bonne foi.

On en vit un exemple éclatant dans la personne d'Athanaric. Ce fier monarque des Visigoths, qui avoit traité d'égal à égal avec Valens, chassé par Fritigerne du territoire où il s'étoit long-temps maintenu contre les Huns, n'eut d'autre ressource que la générosité de Théodose. Il oublia le serment qu'il avoit fait aûtrefois Themist. or. de ne jamais mettre le pied sur les terres des Romais. Soc. L. 5, c. et envoya demander à l'empereur une retraite pour lui 10. Idac. fast, et et pour les Goths qui lui étoient demeurés fidèles. Théodose oublia de son côté les hostilités d'Athanaric: il tint à grand honneur que son palais devînt l'asile des princes Marcel. chr. malheureux; il l'invita à venir à sa cour; il alla plusieurs Oros. 1.7, milles au-devant de lui; et, l'ayant embrassé avec ten-Jorn. de 1 cb. dresse, il le conduisit à Constantinople. Athanaric y entra le onzième de janvier avec cet air de grandeur Amm. 1. 27, que l'infortune ajoute encore aux princes qui savent s'élever au-dessus d'elle. L'empereur lui fit les honneurs de sa capitale, et le roi barbare, qui n'avoit vu jusqu'alors que les forêts et les cabanes des Goths, ne put considérer sans étonnement la situation de cette ville, la hauteur

> de ses murs, la beauté de ses édifices, ce nombre infini de vaisseaux qui remplissoient le port, l'affluence de tant de nations qui venoient y aborder de toutes les contrées de la terre, la belle ordonnance des troupes rangées en haie sur son passage. Il étoit païen et avoit même persécuté les chrétiens avec violence. Frappé de cette sorte d'admiration qui agit plus fortement dans les âmes les plus grossières, il s'écria: Certes, Pempereur

get. c. 28. Isidor. chr. Ambros. procem , de Spiritu sanc to.

Zos. 1. 4.

chron. Prosp.

chron.

est le dieu de la terre; et quiconque ose lever les bras contre lui court infalliblement à sa perte. La vue de la statue de son père, érigée par Constantin, lui tira des larmes; il se crut établi dans le sein de sa famille; et le traitement homorable que lui fit Théodose lui promettoit les jours les plus heureux de sa vie, lorsqu'il fut frappé d'une maladie qui le conduisit au tombeau, le quinzième jour après son arrivée. L'empereur lui fit bire de magnifiques funérailles; il y assista lui-même. marchant devant le cercueil. Les Goths qui étoient venus avec leur roi, charmés de la bonté de Théodose, lui rouèrent un attachement inviolable. Les uns s'en retournèrent dans leur pays, publiant hautement les louanges de ce prince; les autres, en plus grand nombre, s'engagèrent dans ses troupes. Ils furent employés à garder les passages du Danube contre les entreprises de leurs compatriotes, et ils s'en acquittèrent avec fidélité. Pendant le court intervalle qui s'écoula entre l'arrivée et la mort d'Athanaric, Thémistius prononça dans le palais, m présence de Théodose, un discours dans lequel, en aisant l'éloge de l'empereur, il montra que la justice, a bonté, la vigilance à maintenir l'ordre, sont les malités essentielles de la souveraineté; que ce sont ces rertus qui forment la vraie grandeur du prince et le onheur des sujets.

La faveur que Théodose accordoit à saint Grégoire et Greg. Naz. affection des catholiques ne mettoient ce prélat à cou-id sud. et or. ert ni des attentats des hérétiques, ni des sourdes intri- 32. Pagi ad Baron. mes de Maxime. Cet hypocrite, n'ayant pu séduire Till. vie de rempereur, étoit retourné à Alexandrie. Loin de s'y art. 12. mir en repos, il força Pierre, évêque de cette ville, rélat bien intentionné, mais foible et timide, de lui boner des lettres de communion, et de le reconnoître our légitime évêque de Constantinople. Il menaçoit de e déposséder lui-même. Le préfet d'Egypte, craignant es suites d'une audace si déterminée, l'obligea de sortir



ant qu'ils ne consentiroient jamais à reconnoître la Hermant, consubstantialité. Les prélats catholiques commence- Greg. 1, 9, c. ent par examiner l'ordination de Maxime; elle fut 18; léclarée nulle, et Grégoire, malgré ses larmes et sa ré- art. 137, et istance, fut confirmé dans la possession du siége de Con-lèce, art. 16. dantinople.

ll n'y fut pas long-temps tranquille. Mélèce, qui avoit Greg. Naz. l'abord présidé au concile, mourut en pen de jours. tá sud. L'empereur térhoigna sa vénération pour la vertu de ce Greg. Nyss. mint évêque par la pompe des funérailles qu'il lui fit til. faire. Le corps de Mélèce fut porté a Autioche, et, contre laus Meletii. la contume des Romains, toutes les villes qui se trouvoient Soc. 1.5, c. mr le passage eurent ordre de le recevoir. Cette mort Soz. L.7, c. troubla la paix du concile. Les partisans de Mélèce et de Till vie de Paulin étoient enfin depuis quelque temps convenus S. Mélèce, art. 9. entre eux qu'on ne donneroit point de successeur à cehi des deux qui mourroit le premier, et que les deux 27, partis se réuniroient sous l'autorité du survivant Cet accord avoit même été confirmé par un serment. Cependant, dès que Mélèce ent fermé les yeux, le concile se trouva partagé en deux avis. S. Grégoire, à la tête des vieillards, demandoit que la convention fût exécutée: il représentoit que la bonne fot et la paix de l'église d'Antioche y étoient également intéressées ; que Paulin, wance en âge, recommandable d'ailleurs par sa vertu et par la pureté de sa doctrine, méritoit bien d'occuper une place qu'il laisseroit bientôt vacante; que d'agir autrement, ce seroit à la fois rendre la division éternelle, et mettre le bon droit dans le parti de Paulin, dont le rival ne pouvoit devenir évêque sans violer un pacte authentique. Ces motifs, quelque puissans qu'ils fussent, n'arrêtoient pas les nouveaux prélats, qui, faute de meilleures raisons, s'écrioient que Paulin n'étoit en communion qu'avec les églises d'Occident, et que, Jésus-Christ ayant honoré l'Orient de sa présence, la partie orientale ne devoit pas céder à l'autre. La chaleur et

l'activité de ces jeunes évêques entraîna enfin les vieillards. Flavien, prêtre d'Antioche, fut élu pour successeur de Mélèce. Le seul Grégoire refusa de consentir à cette élection : il prit de nouveau le parti de renoncerà l'épiscopat, et ne fut retenu que par les instances de son peuple.

carm. de vi-

Greg. Naz. Cependant on avoit mandé aux évêques d'Egypte et de sud. de Macédoine de venir se joindre au concile, sous pré-Theod. l. 5, texte de contribuer au rétablissement de la paix. C'étoient Soz. l. 7, c. sans doute les ennemis de saint Grégoire qui les y avoient Pagi ad Ba. appelés. Les évêques d'Occident étoient prévenus contre ren.
Till. vie de son ordination: Timothée, frère et successeur de Pierre S. Ambr. art. d'Alexandrie, mort depuis peu, et les autres évêques d'Egypte n'étoient pas mieux disposés. Ils réclamoient l'autorité des canons contre un prélat qui, déjà évêque de deux siéges, disoient-ils, étoit venu s'emparer encore de celui de Constantinople. Saint Grégoire n'eût pas été embarrassé de se défendre, s'il eût souhaité de gagner sa cause. Mais il embrassa avec empressement cette occasion de se soustraire à tant de cabales et de traverses; et, après avoir déclaré que, pour calmer la tempête, il subissoit avec joie le sort de Jonas, il abdiqua l'épiscopat en plein concile. Il y aut un petit nombre d'évêques qui sentirent la perte que faisoit l'église de Constantinople, et qui, pour n'avoir rien à se reprocher, sortirent de l'assemblée avec une profonde douleur. Les autres acceptèrent sans délibérer la démission d'un prélat dont l'éloquence excitoit leur jalousie, et dont l'austérité condamnoit leur luxe.

Greg. Naz. de vitá suá.

Il ne devoit pas être si facile d'obtenir le consentement de Théodose. Grégoire alla au palais; et, s'approchant de l'empereur, qu'il trouva environné d'une cour nombreuse et brillante: « Prince (lui dit-il), je viens voes « demander une grâce; vous aimez à en accorder. Ce

« n'est pas de l'or pour mon usage, ni de riches orne-

« mens pour mon église : ce ne sont pas non plus de

gouvernemens ni des emplois pour quelqu'un de mes proches. Je laisse ces faveurs à ceux qui recherchent ce qui n'est de nul prix. Mon ambition s'est toujours élevée au-dessus des choses de la terre. Je ne désire de votre bonté que la permission de céder à l'envie. Je respecte le trône épiscopal; mais je ne veux le voir que de loin. Je suis las de me rendre odieux à mes amis mêmes, parce que je ne cherche à plaire qu'à Dieu. Rétablissez entre les évêques cette concorde si pré-« cieuse ; qu'ils terminent enfin leurs débats, si ce n'est par la crainte de la justice divine, du moins par complaisance pour l'empereur. Vainqueur des barbares, remportez encore cette victoire sur l'ennemi de l'Eglise. « Vous voyez mes cheveux blancs et mes infirmités. J'a · épuisé au service de Dieu ce qu'il m'avoit donné de forces. Vous le savez, prince, c'est contre mon gré que vous m'avez chargé du fardeau sous lequel je suc-« combe : permettez-moi de le mettre à vos pieds, et d'achever en liberte ce qui me reste d'une longue et \* pénible carrière. » Ces paroles affligèrent sensiblement l'empereur. Mais la demande étoit aussi juste que sincère; il consentit à regret; et saint prélat, après avoir dit adieu à son peuple par un discours plein d'une tendresse noble et chrétienne, qu'il prononça dans la grande église de Constantinople, en présence des évêques du concile, alla terminer le cours d'une vie pénitente et laborieuse dans sa chère solitude, après laquelle il n'avoit cessé de soupirer.

On ne pouvoit se flatter de donner à Grégoire un successeur d'un égal mérite. Théodose recommanda au Soz. l. 7, c.
concile de ne rien négliger pour trouver un pasteur digne 7, 8, 10.
Théod. l. 5,
d'une place si importante. Mais les vues de la plupart c. 8, 9;
des prélats n'étoient pas si pures que celles du prince.

Maroel. chr.
Zon.t. 2, p.
Les intérêts d'amitié ou de parenté déterminoient les 26.
Hermant,
suffrages. Il y avoit alors à Constantinople un nommé vie de S.
Nectaire, né à Tarse, d'une famille sénatorienne, et 18 et 26.

Digitized by Google

actuellement préteur. Comme il étoit sur le point de retourner dans sa patrie, il alla rendre visite à Diodon, évêque de Tarse, pour lui offrir de se charger de ses lettres. Diodore cherchoit alors dans son esprit sur qui il feroit tomber son choix. La vue de Nectaire fixa son irrésolution. Les cheveux blancs du magistrat, sa physionomie noble et majestueuse, la douceur et la probité peintes sur son visage, le rendoient respectable. Le prélat, frappé de cette idée, le conduisit au nouvel évêque d'Antioche, qui avoit beaucoup de crédit sur l'esprit de l'empereur : il lui demanda sa voix en faveur de Nectaire. Flavien recut d'abord en riant la recommandation de Diodore; il trouvoit quelque chose de bizarre à pro-Boser un laïc presque inconnu, en concurrence avec les ecclésiastiques les plus distingués dans le clergé des eglises d'Orient. Cependant, par complaisance pour son ami, il conseilla à Nectaire de différer son départ de quelques jours. Théodose, pour accélérer l'élection, pria les évêques de lui donner par écrit les noms de ceux que chacun d'eux avoit en vue, se réservant la liberté de choisir. Flavien ayant composé la liste de ceux qu'il proposoit sérieusement aoulut bien, pour ne pas désobliger Diodore, ajouter à la fin le nom de Nectaire. Ce fut à ce nom que s'arrêta la pensée de l'empereur; il connoissoit ce magistrat ; il estimoit sa vertu. La vie de Nectaire n'avoit pas toujours été fort réglée; mais il avoit corrigé dans la maturité de l'âge les désordres de sa jeunesse. Théodose, après avoir plusieurs fois relu la liste avec réflexion, se décida pour Nectaire. Ce choix surprit tous les évêques; on demandoit qui étoit « Nectaire : on fut encore plus étonné d'apprendre qu'il ne fût pas encore baptisé, quoique déjà avancé en age. Ni cette circonstance, ni les représentations de plusieurs prélats ne firent changer d'avis à l'empereur. Nectaire fut baptisé; et avant même que d'avoir quitté l'habit de néophyte, il recut les ordres sacrés, et fut, en preence du prince, installé sur le siége épiscopal avec le uffrage unanime des évêques, du clergé et du peuple le la ville. Ce fut un prélat médiocre, plus pieux que avant, plus capable de ménagement que de fermeté, plus versé dans les affaires politiques que dans les maières de la foi. Mais Théodose fut heureux qu'un choix à hasardé n'eût pas de suites plus fâcheuses.

L'agitation qui avoit régné dans le concile, tant que Soc. l.5, c. L'agitation qui avoit regne dans le conche, tant que 300.1.5, c. es intérêts personnels avoient divisé les esprits, se calma 8.502.1.7, c. par l'élection de Nectaire. Dans le silence des passions 9. Pagi ad Bahumaines, la foi parla seule, et son langage fut una-ron.

nime. Toutes les hérésies contraires à la décision de Hermant, vie de S. Nicée et à la doctrine orthodoxe sur la Trinité furent Greg. L. 9. c. frappées d'anathème. Pour confondre les Macédoniens 27. mi nioient la divinité du Saint-Esprit, on arrêta le symbole, tel qu'on le chante aujourd'hui à la messe, à l'exception de l'addition Filioque, qui est plus récente. On fit plusieurs canons de discipline. Le plus fameux est celni qui donne à l'église de Constantinople le premier rang d'honneur après celle de Rome; et la raison qu'allègue le concile, c'est que Constantinople est la nouvelle Rome. Ce canon ne parloit que du rang; on l'étendit depuis à la juridiction. Le concile de Chalcédoine attribua à l'église de Constantinople l'ordination des métropolitains de la Thrace, de l'Asie et du Pont. Ce nouveau patriarchat eut la supériorité d'honneur sur ceux d'Alexandrie et d'Antioche; mais il n'en fut point un démembrement, parce que les trois diocèses dont il fut composé ne dépendoient auparavant d'aucun patriarchat. Les évêques se séparèrent vers la fin de juillet, après que Théodose eut promis d'appuyer de son autorité l'exécution de leurs décrets. Ce concile n'étoit pas œcuménique dans son origine; mais il le devint ensuite Pour ce qui regarde la foi, par l'accession du pape Damase et de tout l'Occident. Il tient le second rang entre les conciles généraux.

Digitized by Google

 $L_{16.7}$ ,  $L_{17}$ ,  $L_$ usque ad 25. de mai, lorsque les prélats s'assembloient, il donna le Soz. L. 7, c. signal signal par deux lois contre les apostats et les mani-Imper.orien. chéens, qu'il déclara incapables de tester et de recevoir 92, t. 2, p. aucun héritage, aucune donation testamentaire. Gratien, 491, 789. deux ans après, suivit son exemple. Pendant la tenue du concile, il défendit aux ariens de bâtir aucune église, ni dans les villes ni dans les campagnes, sous peine de confiscation du fonds sur lequel on auroit ce en construire. Pour mettre sous un seul point de vue toutes les lois de ce prince contre les hérétiques, je les rassemblerai ici en peu de mots. Il leur interdit toute assemblée, même dans les maisons particulières; et sil contrevenoient à cette désense, il permit aux catholiques d'user de voies de fait pour les dissiper : cette permission pouvoit être d'une dangereuse conséquence. Il leur defendit d'ordonner des prêtres ou des évêques; il commanda de rechercher leurs ministres et de les forcer de retourner dans leur pays natal, avec défense d'en sortis ni de demeurer à Constantinople, sous quelque prétexk que ce fût. Il avoit surtout en horreur les manichess: ces hérétiques se divisoient en plusieurs sectes, dent quelques-unes avoient des pratiques aussi contraires la pudeur qu'à la religion : il proscrivit ces sectes isfâmes; il déclara punissables de mort ceux qui seroient convaincus d'y être engagés; il ordonna au préset do prétoire d'en faire la recherche. Il renouvela plusieur fois ces lois; mais il est à remarquer que la derniere année de son règne il rendit aux eunoméens la libere de donner et de recevoir par testament. On apporte diverses raisons de cette variation. La plus vraisemblable à mon avis, c'est que l'empereur, s'éloignant alors de Constantinople, où il laissoit ses deux fils, voulut par cette indulgence adoucir l'aigreur de ces hérétiques, qui



tantinople les reliques de Paul, évêque de cette dernière ville, que les ariens avoient fait mourir à Cucuse, sous le règne de Constance. Le corps fut déposé dans une église, qui porta dans la suite le nom du saint : c'étoit celle que Macédonius, son persécuteur, avoit fait bâtir; et cette translation fut regardée comme un triomple que le martyr remportoit après sa mort sur ses encemis. A l'occasion de cette cérémonie, Théodose renouvela à l'égard de Constantinone la loi ancienne qui défendoit d'enterrer les corps ou les cendres des morts dans l'enceinte de Rome et des villes municipales: il n'excepta que les reliques des martyrs et les corps de empereurs qui avoient leur sépulture dans le vestibule de l'église des Saints-Apôtres, où l'on permit aussi d'inhumer les évêques de Constantinople. J'ajouterai ici une autre loi de Théodose, quoiqu'elle n'ait été faite que cing ans après. Il s'introduisoit dès-lors une sorte d'inposture, qui devint dans les siècles suivans beaucor; plus commune et plus scandaleuse. Des charlatans, qui selon saint Augustin, étoient pour la plupart des moine hypocrites et vagabonds, abusoient de la simplicité de peuples; ils alloient de ville en ville, et vendoient de fausses religues de martyrs. Théodose tâcha d'abolir de honteux trafic, capable de décréditer les vrais objets la vénération des fidèles. Il désendit de transférer ve corps hors de sa sépulture, de vendre ni d'acheter de reliques.

Appendix. Baronius. Hermant, 18, 22, 25.

e. 10 et suiv.

La doctrine du concile de Constantinople fut reçue Sirm. ad tout l'Occident; c'étoit celle de l'église universelle; mas l'ordination de Nectaire et celle de Flavien ne trouve viedes. Am- rent pas la même approbation. Dès l'an 379, Pallade broise, l. 2, c. Sécondien, évêques d'Illyrie, zélés défenseurs de l'aria Till. arian. nisme, avoient demandé à l'empereur Gratien un cou art. 137, et vie de S. Fla. cile général; ils prétendoient s'y justifier des erreis vien, art. 4. qu'on leur imputoit; car, en défendant la doctri. eccles. l. 18, d'Arius, ils nioient qu'ils fussent ariens. Les prélats ca

















roient dévolus au fisc, et il ne les laissa jouir que des legs mobiliaires. Jamais l'idolâtrie n'avoit reçu de coup plus sensible. Attaquée dans son sanctuaire, elle anima à sa défense les sénateurs païens : ils dressèrent une requête pour demander la révocation de cet édit, et députèrent, au nom du sénat entier, Symmaque à la tête du collège des pontifes, qui tous étoient senateurs. Ce Symmaque est celui dont nous avons dix livres de lettres. Il étoit recommandable par son mérite et par celui de son père, que nous avons vu préset de Rome sous Valentinien. Il avoit été gouverneur de la Lucanie et du pays des Bruttiens, et proconsul d'Afrique. La demande des païens ne pouvoit être appuyée d'une plus grande autorité. Mais les sénateurs chréjes. et c'étoit le parti le plus nombreux, désavouèrent hantement les députés. Ils mirent entre les mains du p. ce Damase une requête toute contraire, par laquelle ils

Digitized by Google

<sup>itable</sup>, il

de ble

L'année :

nde fois

re des di

be fut a

<sup>utrée</sup> de l'

b vaisseau

a elle étoit

s, et que

e Constan

mail fail so

prims et ce

€ trop sou

tė, à j



avoit attirés à son service. Il leur donnoit des emplois honorables dans les armées; il les approchoit de sa personne: il prenoit même plaisir à s'habiller à leur nunière. Cette préférence excita d'abord la jalousie contre les pouveaux favoris, et bientôt une haine secrète contre le prince. Les Romains, comblés de ses bienfaits, les onblièrent dès qu'ils les virent partagés avec des étrangers. Ces mécontentemens préparoient une révolution; il ne manquoit plus qu'un chef pour la faire éclater.

Il s'en trouva un à l'extrémité de l'empire assez hardi

Sulp. de vit& Martini, c. Aquileia. Oros. 1, 7, e. 34. Pacat. pa-Baronius. Pagi ad Ba-

pour lever l'étendard de la révolte, et assez habile pour faire croire qu'il y avoit été forcé. Magnus Clémens Dial. 3, c. Maximus tenoit un rang considérable dans les légions Auson, in romaines, qui défendoient alors la Grande-Bretagne contre les incursions des barbares du nord. La naissance et le caractère de cet usurpateur sont un problème historique; et, dans la contrariété des opinions, il est difficile d'asseoir un jugement assuré. Les poëtes et le panégyristes, qui lui préparoient sans doute des éloges. s'il eût été heureux jusqu'à la fin . l'ont chargé d'opprobre après sa défaite. Selon eux, c'étoit un hâtard sorti de la poussière; il fut dans sa jeunesse valet de Théodose, dont la protection lui tint lieu de mérite, et lui procura de l'emploi dans les troupes. D'un aufre côté, Maxime & couvrit du masque de la religion; il honora les évêques. il fit mourir des hérétiques. Ce zèle sanguinaire, qui ne coûte rien à un prince sans humanité, et qui n'en imposa ni à saint Martin, ni à saint Ambroise, lui acependant rendu favorables quelques auteurs ecclésiatiques, de ceux-mêmes qui ont désapprouvé sa cruante. Par une bizarrerie très-commune, ils ont condamné l'action et estimé la personne. A les entendre, Maxime sortoit d'une illustre origine : il avoit autant de vertu que de valeur; et, pour porter avec gloire le non d'enpereur, il ne lui manqua qu'un titre légitime. Dens cette opposition de sentimens, je crois que le meilleur

rti est de ne rien assurer touchant sa famille, et de ger de son génie par ses actions mêmes. On y verra politique qui se joue de la religion, un ambitieux i n'a point d'autre caractère, doux et cruel selon ses térêts, brave lorsqu'il peut le paroître sans péril, nide contre des ennemis courageux, adroit à colorer s injustices, d'un génie assez vaste pour former de ands desseins, mais trop foible pour surmonter de ands obstacles.

Il avoit pris naissance en Espagne, dans la même Zos. l. 4: ntrée que Théodose, dont il se vantoit d'être allié. Il Pucat. parvit avec lui dans la Grande-Bretagne, lorsque Théo-neg. Claud. de 4. se y faisoit ses premières armes, sous les ordres de son consulatu re. Etant resté dans ce pays, il parvint aux premières Soc. L. 5, c. ignités de la milice. Il ne put, sans jalousie, voir élevé Prosp. chr. ir le trône celui qu'il traitoit d'ancien camarade de rvice, tandis que lui-même demeuroit caché dans un pin obscur de l'empire. La haine qu'il conçut contre iratien, auteur de l'élévation de Théodose, le porta à orrompre les troupes, toujours plus séditienses en ce avs. parce qu'elles étoient plus éloignées du souvesin. Il sema des mécontentemens et des murmures : vais il eut l'adresse de couvrir ses intrigues, et se méagea le prétexte, dont il sut souvent se prévaloir, d'aoir été malgré lui entraîné à la révolte. Les faveurs ne l'empereur répandoit sur les barbares acheverent e soulever les esprits; les officiers et les soldats déclaèrent que, puisque Gratien méconnoissoit les Romains. s ne le reconnoissoient plus pour empereur. On prolama Maxime Auguste; et, malgré sa feinte résistance, l fut revêtu de la pourpre.

Il s'embarqua aussitôt à la tête des soldats romains Pacat. pal d'un grand nombre de Bretons qui accoururent au neg. l'ict. pia remier signal. Pour autoriser sa rébellion, il fit courir Zos. l. 4. Ruf. l. 2, c. bruit qu'il agissoit de concert avec Théodose. Etant 14. bordé à l'embouchure du Rhin, il traversa comme un c. 34.

HIST. DE BAS-EMP. TOM. II.

Honor.

Till. Grat. torrent, la Gaule septentrionale, entraînant sur sm art. 18.

passage les troupes du pays et une multitude de Gaslois qui le reconnurent pour maître. Il étoit déjà près de Paris lorsqu'il vit paroître l'armée de Gratien qui marchoit à sa rencontre. Malgré les désertions, elle étoit encore assez nombreuse, et commandée sous les ordres du prince par deux généraux vaillans et fidèles. Nére baude, actuellement consul, et le comte Vallion. Gratien présenta la bataille, que Maxime n'accepta pas. On resu campé en présence durant cinq jours, qui se passèrent en escarmouches. Dans cet intervalle, Maxime pratiqua les troupes de Gratien; il en corrompit la plus grande partie. Le tyran répandoit l'argent à pleines mains; et, au contraire, les profusions précédentes du jeune enpereur ayant épuisé ses finances, il ne lui restoit plus de quoi retenir des âmes vénales et sans foi. D'abord toute la cavalerie maure passa du côté de Maxime; le autres corps suivirent successivement cet exemple, et Gratien, se voyant trahi, se sauva à course de cheval, et prit le chemin des Alpes pour gagner l'Italie, and trois cents cavaliers qu'il croyoit fidèles. Il en fut bientôt abandonné: toutes les villes lui fer

Ruf. l. 2, c.

mèrent leurs portes : alors, errant çà et là, sans secour Zos. 1.4. et sans espérance, poursuivi par un détachement de Ambros. in Psalm. 61, et cavaliers ennemis, il quitta la robe impériale pour n'élu de obitu Va. pas reconnu. On rapporte diversement la manière dod S. Aug. de il perdit la vie. Selon l'opinion la plus commune, Maxim Hieron. ep. envoya pour le poursuivre un de ses généraux nomm Soc. 1.5.c. Andragathe, né sur les bords du Pont-Euxin, et en que le tyran avoit une singulière confiance. Ce barbar étant averti que le prince approchoit de Lyon, & mi Prosp. chr. dans une litière; et dès qu'il aperçut Gratien sur l'auts bord du Rhône, il envoya lui dire que c'étoit sa semm Læta qui venoit le joindre pour partager ses malheur Murcel. chr. Gratien aimoit tendrement cette princesse, qu'il au

depuis peu épousée. Il passa le fleuve, et ne fut pas plus il

a terre, qu'Andragathe s'élança de sa litière et le poi- Theoph. p. gnarda. Ce récit auroit besoin d'un meillenr garant que Baronius. Socrate, qui paroît en être le premier auteur. Il est art. 18, not. beaucoup plus sûr de s'en rapporter à saint Ambroise. 25. qui n'a pu ignorer la mort d'un prince qu'il chérissoit. et dont il étoit chéri. Ce saint prélat, après avoir gémi sur la malignité des ennemis de Gratien, qui avoient osé répandre des calomnies sur sa chasteté, quoiqu'elle fût irrépréhensible, raconte qu'il fut trahi par un homme qui mangeoit à sa table, et qu'il avoit honoré de gouvernemens et d'emplois distingués; que le prince, invité à un festin, refusa d'abord de s'y trouver; mais qu'il se laissa persuader par les sermens que ce perfide lui fit sur les saints Evangiles; qu'on fit reprendre à Gratien ses habits impériaux; qu'on le traita avec honneur pendant le repas, et qu'il fut assassiné au sortir de la table. On ne sait quel est ce traftre dont parle saint Ambroise. C'est sur une manvaise leçon de la chronique de saint Prosper que quelques auteurs ont attribué ce noir forfait au consul Mérobaude; sa mort, que nous raconterons dans la suite, le justifie assez d'un soupcon si injurieux : d'autres, avec aussi peu de fondement. imputent ce crime à Mellobaud, prince françois. Il vaut mieux dire que l'auteur en est inconnu. Saint Jérôme dit que, quelques années après, on voyoit encore avec horreur, dans la ville de Lyon, les marques du sang de Gratien sur les murailles de la chambre où il avoit été massacré.

Gratien témoigna en mourant la tendre confiance Ambr. Sormi qu'il avoit en saint Ambroise; il le nomma plusieurs 1, 2, de difois pendant qu'il recevoit les coups mortels; il avoit psalm. 61. encore son nom à la bouche lorsqu'il rendit les derniers civ. L. 5, c.; soupirs; et le saint prélat, qui raconte le fait en versant orns. 1.7, des larmes, proteste qu'il n'oubliera jamais ce prince c. 34. et qu'il l'offrira sans cesse à Dieu dans ses prières et Soc. L 5, cs dans le saint sacrifice. Il fait en toute occasion l'éloge de 11,

Sos. L. 7, c. sa piété et de ses autres vertus. Il est sans doute plus Hist. mis-cell. l. 12.

Philost. 1. digne de foi que l'arien Philostorge, qui ose démentir l'histoire pour noircir la mémoire de ce bon prince, et Marc.chron. qui le compare à Néron. Il mourut le 25 d'août, dans la vingt-cinquième année de sa vie, ayant régné, de-Till. Grat. puis la mort de son père, sept ans neuf mois et huit jours. Il avoit eu des enfans de sa femme Constantia: mais ils moururent avant lui. On croit qu'il avoit un fils lorsqu'il éleva Théodose à l'empire; ce qui rendroit cette action plus noble et plus généreuse. Constantia étoit morte quelque temps avant la révolte de Maxime, et son corps fut cette année même porté à Constantinople. Dans les derniers mois de sa vie il épousa Læta, dont on ne connoît pas la famille. On sait seulement que sa mère se nommoit Pissamène. Après la mort de Gratien, Théodose prit soin de les entretenir l'une et l'autre dans la splendeur qui convenoit à leur fortune passée. Elles vivoient encore vingt-cinq ans après, et elles eurent assez de richesses et de charité pour soulager par d'abondantes aumônes les pauvres de Rome, lorsque cette ville fut assiégée par Alaric.

## LIVRE VINGT-DEUXIÈME.

## VALENTINIEN II, THÉODOSE.

Justine et son fils Valentinien attendoient à Milan la nonvelle de la défaite de Maxime lorsqu'ils apprirent Ambr. orat. la mort cruelle de Gratien. Un si funeste événement les et ep 38. glaça d'effroi. L'Italie étoit dépourvue de troupes; Théo-neg.

dose étoit éloigné. Sans secours, et presque sans conseil, an milieu d'une conr mal affectionnée, quel obstacle une viede S. Am. femme et un enfant de douze ans pouvoient-ils opposer c. 17.
aux succès rapides de l'usurpateur? Ce qui redoubloit Till. vie de S. Ambr. art.
leur crainte, c'est que Maxime s'étoit déjà pratiqué des 34. intelligences en Italie. Les païens, redoutables par leur nombre et par l'esprit de vengeance qui les animoit, se félicitoient secrètement de sa victoire. Quoiqu'il fût chrétien et qu'il eût une femme très-pieuse, il les avoit gagnés par la flatteuse espérance de rendre à leur culte son ancienne splendeur. Son frère Marcellin, qui s'étoit rendu à Milan avant même que la révolte fût déclarée, travailloit à former de sourdes intrigues. Dans cette extrémité, Justine donna ordre de fermer le passage des Alpes avec de grands abattis d'arbres. Se défiant de tous ses courtisans, elle eut recours à saint Ambroise, qu'elle haïssoit, mais dont elle connoissoit la fidélité et le courage. Elle déposa son fils entre ses bras, lui recommandant avec larmes ce jeune prince et le salut de l'empire. Le généreux prélat embrassa tendrement Valentinien, et, sans considérer le péril, il entreprit d'aller au-devant

Digitized by Google

de l'ennemi, et de s'opposer seul à ses progrès. Valentinien pouvoit venger la mort de son frère sur Marcel-lin, qu'il avoit entre les mains: par le conseil de saint Ambroise, il le renvoya au tyran.

Ambr, orat.

Un guerrier plus actif que Maxime auroit profité de Amor. orac. Un guerrier plus actit que manifile autors production fun. Va-lent. et ep. l'essroi que sa victoire avoit répandu pour se rendre 24, 33. Hermant, maître de tout l'Occident. Mais, soit qu'il craignît d'at-viedes. Am tirer sur lui les armes de Théodose en s'approchant de bruise, L S,

ses états, soit qu'il voulût assurer ses conquêtes avant Till. vie de que de les étendre, il s'arrêta dans la Gaule, et fixa son S. Ambr. art. que de les cientife, il suiveta du seigne de les cientife, il suiveta du seigne à Trèves. Ambroise, en passant par Mayence, y rencontra le comte Victor. Le tyran l'envoyoit, de son côté, à Valentinien pour engager ce prince à venir en Gaule, afin de concerter ensemble une paix solide et honorable aux deux partis : il lui promettoit une entière sûreté. Le prélat, étant arrivé à Trèves, ne put obtenir une audience particulière. Il se présenta donc devant le tyran an milien du conseil, quoiqu'il lui parût que cette démarche dérogeoit à la dignité épiscopale. Il exposa en peu de paroles l'objet de sa commission; c'étoit de demander la paix à des conditions raisonnables. Je ne la refuse point, dit Maxime; mais c'est à Volentinien à venir lui-même la proposer : qu'il me regurde comme son père; la défiance seroit un outrage. Ambroise repartit qu'on ne pouvoit exiger d'un enfant et d'une mère veuve qu'ils s'exposassent à passer les Alpes durant la rigueur de l'hiver; qu'au reste il n'avoit aucun ordre de rien promettre sur cet article; qu'il n'étoit chargé que de traiter de la paix. Maxime, sans vouloir s'expliquer davantage, ordonna au prélat d'attendre le retour de Victor. Ambroise, au milieu d'une cour ennemie, n'ayant pour lui que Dieu et son courage, osa se séparer de communion avec l'usurpateur; et sur la plainte que lui faisoit Maxime : Vous ne pouvez, lui dit-il, participer à la communion des fidèles qu'après avoir fait pénitence d'avoir verse le sang de votre empereur. Enfin Victor arriva :

il rapporta que Valentinien étoit prêt à accepter la paix, mais qu'il refusoit d'abandonner l'Italie pour venir en Saule. Sur cette réponse, Maxime congédia saint Ambroise, qui, ayant pris sa route par la Gaule, rencontra à Valence en Dauphiné de nouveaux députés que Valentinien envoyoit à Maxime. En traversant les Alpes, il en trouva tous les passages gardés par des troupes de l'un et l'autre parti.

Après plusieurs députations réciproques, Valentinien Ambr. libell. consentit à reconnoître Maxime pour légitime empereur  $S_{ymm}$ .

de la Gaule, de l'Espagne et de la Grande-Bretagne, et Soc. 1, 5, c.

Maxime lui assura la possession tranquille du reste de Soz. 1, 7, c. l'Occident. La crainte de Théodose qui armoit déjà <sup>15</sup>Zos. l. 4. Contribuà beaucoup à déterminer l'usurpateur à cet ac-Marcel. chr. commodement. Maxime associa à l'empire son fils Vic-Baronius. Pagi ad Bator, encore enfant, et lui donna le nom de Flore, que ron. les empereurs portoient depuis Constantin, mais qu'il
Reines. inscript. p. 326.
ne paroît, ni par les médailles, ni par les auteurs, qu'il
ait pris pour lui-même. La Grande-Bretagne, dépour-art. 20, not.
vue de la jeunesse du pays et des troupes romaines, que 27, et vie de 8. Ambr. art. Maxime avoit prises à sa suite, demeura exposée aux 34. ravages des Pictes et des Ecossois. Les foibles secours que l'empire y envoya de temps en temps ne servirent qu'à lui procurer quelques intervalles de repos jusqu'à la conquête des Anglois et des Saxons, qui s'en rendirent maîtres au milieu du cinquième siècle. C'est à cette dernière invasion, et non pas au temps de Maxime, qu'il faut rapporter l'établissement des Bretons dans la partie de la Gaule nommée alors Armorique, et aujourd'hui Bretagne. Tout ce que les légendaires racontent ici de Conan, de sainte Ursule et de ses onze mille vierges, est également fabuleux, et a été réfuté par les plus savans critiques.

La paix conclue entre Maxime et Valentinien n'étoit sincère ni de part ni d'autre. Ils attendoient tous deux une occasion favorable, l'un, pour arracher à l'usurpa-

teur ce qu'il avoit envahi; l'autre, pour envahir le reste. Dans cette vue. Maxime travailla d'abord à priver Valentinien de ses meilleurs capitaines. Il entreprit de lui enlever le comte Bauton, dont la capacité pouvoit faire echouer ses desseins. Il s'efforça de le rendre suspect en l'accusant d'avoir voulu usurper l'empire sous prétexte de défendre les états de son maître. Pendant le cours des mégociations, ce qui restoit de soldats romains en Italie · étant occupé à garder les passages des Alpes, les Juthonges avoient profité de la conjoncture pour venir piller la Rhétie. Bauton, au défant de troupes romaines, appela au secours de l'empire les Huns et les Alains, qui chasèrent de la Rhétie les Juthonges, et les poussèrent jusque sur la frontière de la Gaule. Maxime s'étant plaint alors qu'on attiroit ces harbares pour lui susciter une guerre, Valentinien, afin de lui ôter tout prétexte de rompre la négociation, les avoit engagés, à force d'argent, à retourner dans leur pays. La conduite que Bauton avoit tenne en cette rencontre étant parfailement connue du jeune empereur, les calomnies de Maxime se purent lui inspirer aucune défiance ; il n'eut garde de # défaire d'un général qui lui devenoit plus nécessaire que jamais.

Pacat. paneg urt. 28. Ämbr. ep. aulin, vit. Ambros. art. 20. occles. l, 13, ert. 28.

Il venoit d'en perdre deux autres qu'il étoit difficie de remplacer. Dans le même temps que Gratien, abandonné de ses troupes, prit la fuite, le consul Mérobaude, et le comte Vallion, qui commandoit l'armée, surent Till. Grat. livrés par les traîtres entre les mains du tyran. Maxime Fleury, hist. les fit périr. Il força Mérobaude à se tuer, et ordonne d'abord de conduire Vallion à Châlons-sur-Saône pour y être brûlé vif; mais ensuite, craignant de s'attirer k reproche de cruauté, il le fit étrangler secrètement par des soldats bretons, et répandit le bruit que le prisonnier s'étoit lui-même ûté la vie. Macédonins, maître des de fices, méritoit mieux le sort qu'il éprouva. C'étoit une âme corrompue, qui n'avoit jamais fait scrupule de

rendre sa conscience, son honneur et son maître. Il fut massacré par ordre de Maxime à la porte d'une église où il couroit se réfugier : il vérifia par cet événement une prédiction de saint Ambroise. Un jour que Macédonius lui refusoit l'entrée du palais, où il s'étoit rendu pour intercéder en faveur d'un malheureux : Tu viendras toi même quelque jour à l'église, lui dit le prélat, et tu n'y pourras entrer.

La tyrannie est un édifice fondé sur la cruauté et ci- Sulp. Sevmenté de sang, mais qui s'élève et parvient quelquefois vit. Mart. c. jusqu'à s'embellir par la réputation de clémence. Maxime S. Martin, se proposa de faire oublier ses forfaits dès qu'il n'eut art. 7, 8. plus intérêt d'en commettre. Connoissant le génie des courtisans, qui consentent volontiers à parler d'après le prince, pourvu qu'il veuille bien agir d'après eux, il répétoit sans cesse qu'il n'avoit point désiré le diadème; que le ciel s'étoit servi des soldats pour le forcer à l'accepter; qu'il n'avoit pris les armes que pour soutenir le choix de la Providence; que la facilité de sa victoire étoit une marque évidente de la protection divine ; et qu'aucun de ses ennemis n'avoit péri que dans la guerre. Les flatteurs outroient encore les éloges qu'il faisoit de sa bonté. Les évêques même se rendoient de toutes parts à la cour, et, selon un auteur ecclésiastique de ces tempslà, ils prostituaient leur dignité à la plus honteuse adulation. Saint Martin, alors évêque de Tours, fut le seul qui soutint l'honneur du ministère apostolique. Il vint demander grâce pour des proscrits; mais il la demanda sans s'avilir, et d'un ton qui imposoit au tyran même. Son extérieur n'étoit rien moins qu'avantageux; il n'avoit de grand que son âme et son caractère. Maxime l'ayant plusieurs fois invité avec instance à manger à sa table, il avoit toujours répondu qu'il ne se croyoit pas permis de s'asseoir à la table d'un homme qui de ses deux maîtres avoit ôté à l'un la vie, à l'autre la moitié de ses états. Il se rendit cependant aux pressantes solli-

citations de Maxime, qui en parut ravi de joie, et mi invita, comme pour une fête solennelle, les plus distingués de sa cour. Martin s'assit à côté du prince Un prêtre de l'église de Tours dont il se faisait toujour accompagner fut placé entre Marcellin et son onde. Lorsque le repas fut commencé, l'échanson ayant présenté à boire à Maxime, celui-ci donna la coupe à saint Martin, voulant qu'il en bût le premier, et la recevoir ensuite de sa main. Mais l'évêque, après avoir trempé ses lèvres, fit porter la coupe à son prêtre, comme à celui qui méritoit la préférence d'honneur sur tous les convives. Cette liberté, qui trouveroit aujourd'hui per d'approbateurs, fut admirée de toute la cour : on louoit hautement Martin d'avoir fait à l'égard de l'empereur ce que tout autre évêque n'auroit osé faire à la table de dernier des magistrats. Maxime lui fit présent d'un vase de porphyre, que le prélat consacra à l'usage de se église; et comme il pénétroit les plus secrètes penses du tyran, et qu'il découvroit déjà dans son cœur le dessein de détrôner Valentinien, il lui prédit que, s'il pasoit en Italie, il auroit d'abord quelque succès, mais qu'il y trauverait bientat sa ruine.

Maxime le mandoit souvent à la cour : il le traiteit diul. 2, c. 7.
diul. 2, c. 7.
Till. vie de avec honneur; et soit par hypocrisie, soit par les accs. 8.
Martin, passagers d'une piété superficielle et inconséquente, il aimoit à s'entretenir avec lui de matières de religios. Mais la femme de Maxime, dont le nom n'est pas vent insqu'à nous, avoit pour le saint prélat une vénération plus profonde et plus sincère. Elle l'écoutoit avec doclité, elle lui rendoit les devoirs les plus humbles et les plus assidus: et comme la piété prend quelquesois une forme singulière dans les femmes de la cour, elle voulet un jour, avec la permission de son mari, le servir a table. Elle apprêta elle-même les viandes : elle lui dons à laver, lui servit à boire, se tint debout derrière lui. et recueillit avec respect les rostes de son repes. Sait! lartin y consentit avec peine, en faveur de quelques risonniers dont il sollicitoit l'élargissement.

L'accommodement du jeune empereur et du tyran ne Zos. l. 4. suvoit subsister sans l'agrément de Théodose. La pro- Ambr. ep. ction de ce prince étoit devenue nécessaire à Valentinien Themis.or. à Justine, qui gonvernoit sous le nom de son fils. 'étoit la crainte de Théodose plus que la difficulté du usage des Alpes qui retenoit le tyran dans la Gaule. laxime redontoit un guerrier habile et heureux qui isoit de grands préparatifs pour venir jusque sur le hin lui arracher le fruit de son crime. Pour conjurer atte tempête, il envoya son grand-chambellan. C'étoit n homme grave et avancé en âge, qui, dès l'enfance de laxime, avoit été attaché à son service. Le député, ms entreprendre de justifier son maître au sujet de la vort de Gratien, exposa à Théodose l'état de l'Occient, le traité conclu et la foi donnée: il lui représenta n'au lieu de désoler l'empire par une guerre civile, qui voriseroit les desseins des barbares toujours prêts à rrer leurs barrières, il étoit plus à propos de réunir intre eux les forces des deux états; qu'il trouveroit dans laxime un guerrier capable de couvrir les bords du hin tandis qu'il défendroit lui-même ceux du Daube. Il finissoit par demander son amitié et son acasion au traité des deux princes. L'empereur ne se ouvoit pas encore en état d'entreprendre une guerre si loignée. Pour mieux assurer la vengeance qu'il devoit son collègue et à son bienfaiteur, il crut qu'il lui étoit ermis de dissimuler, et d'attendre une occasion que ambition de Maxime ne pouvoit manquer de lui protrer. Il accepta les propositions du tyran, le reconnut our empereur des pays qui lui avoient été cédés, et. ausentit que les statues de Maxime fussent placées à hé des siennes, de celles de Valentinien et de son fils readins.

Ce fils étoit le seul qu'avoit alors Théodose; et son Idac. chron.

Marcel. chr. père l'avoit associé à l'empire et honoré du titre d'Ar-Prosp. chr. Chron. Alex. guste dès le mois de janvier de cette aunée. Cette éla-Themist. or. tante proclamation s'étoit faite dans la place de l'Heb-16, 18. Soc. 1.5, c. dome. Arcadius étoit âgé de six ans , et Théodose songrei o. Soz. 1. -, c. à lui donner un précepteur auquel il pût confier un de pôt si précieux à l'empire. Thémistius, alors célèbre Theod. lect par son éloquence, désiroit avec empressement cet en l. 2. ploi ; il avoit publiquement témoigné ce désir dans un Oros. 1. 7, c. harangue qu'il avoit prononcée dans les premiers jour de cette année pour honorer le consulat de Saturnia I cell. l. 12. Pagi ad Ba semble même que l'empereur avoit en lui une confianc Till vie de particulière; et lorsqu'il se disposoit à partir pour lor S. Arsène.

cident, il lui avoit recommandé le jeune prince ave tendresse en présence du sénat. Mais, quoiqu'il estimi les lumières et la probité de cet orateur païen, il che choit un chrétien sage et éclairé pour former le courd son fils, et v jeter les pures semences de la véritable vertu. Il le trouva dans Arsène, distingué par sa nobles plus encore par l'intégrité de ses nucrors et par une par faite connoissance des lettres et de toutes les science humaines. Lorsque Honorius, qui naquit l'année sui vante, fut en âge de recevoir des lecons, il le joignit son frère sons la direction d'Arsène. Cet habile institu teur ne manquoit d'aucun des talens propres à forme de grands princes, si dans ses élèves la nature ne sé fi pas refusée à ses soins. Il eut l'honneur de lever de fonts baptismaux Arcadius et Honorius. Théodose la donna sur eux l'autorité qu'il avoit lui-même. Mais Af sène, après onze ans de travaux continuels, se dégoti de la cour. Il vivoit dans la pompe et la délicatese, si perbement vêtu et menblé, servi par un grand sombi de domestiques. l'empereur lui entretenoit une table somptueuse. A l'âge de quarante ans , vers l'an 341. fit réflexion que , tandis qu'il se livroit tout entier à la cation des deux princes, il ne travailloit pas à se réfer mer lui-même. Frappé de cette pensée, il se retira sem

ment du palais, et s'étant dérobé à toutes les recherches e Théodose, il s'alla cacher dans le désert de Scéthé, ii il vécut jusqu'à l'âge de quatre-vingt-quinze ans dans plus austère pénitence. Voilà ce que l'on peut adopter rumme certain au sujet de l'éducation qu'Arsène fut hargé de donner aux enfans de Théodose. Les autres irconstances, que leur singularité n'a pas manqué d'acréditer, uniquement fondées sur le récit de Métaphraste, pot plus propres à embellir une légende romanesque pu'à trouver place dans l'histoire.

Théodose ne se reposoit pas tellement sur le zèle et Themist.ors n vigilance d'Arsène qu'il ne prît lui-même toutes les 19. Cod. Just de ccasions d'inspirer à son fils les vertus nécessaires aux l. 9, tit. 7, rinces. Il l'accoutumoit de bonne heure aux actions de Xiphil. in onté et de clémence. On conduisoit un jour à la mort les criminels qui avoient outragé par leurs discours la najesté impériale. Flaccille, toujours prompte à secourir es malheureux, en donna avis à son mari. Il se plaignit ru'on ne l'eût pas averti avant la condamnation, pour leur épargner même la vue du supplice, et leur envoya sur-le-champ leur grâce, après l'avoir fait signer par Arcadius. Théodose, dont le caractère avoit beaucoup de rapport à celui de Titus, lui ressembloit surtout par le mépris qu'il faisoit des injures. Rassuré par sa propre conscience, il n'en croyoit pas mériter de véritables, et il avoit l'âme trop élevée pour s'abaisser à écouter celles qui n'avoient aucun fondement. Il déclara quelques années après à tout l'empire ce sentiment généreux par une loi dans laquelle il défend aux juges de punir les paroles qui n'attaquent que sa personne : Car, dit-il, si elles procèdent de légèreté, elles sont méprisables; si elles viennent de folie, elles ne méritent que notre pitié; si elles sont produites par le dessein de nous faire outrage. nous devons les pardonner. En conséquence, il lie les mains aux magistrats sur cet article, et leur ordonne de



ent enterrer avec lui. Telles étoient les mœurs de ces ns Euthalites, dont il sera plusieurs fois parlé dans uite de notre histoire.

e, fut l'année suivante revêtu du consulat avec dac. fast! arque. Tous deux, quoique païens, étoient estimés hist. franc. Théodose, et distingués, l'un par les emplois mili- Vales.rerum res, l'autre par les charges civiles. Ricomer, François franc. p. 61. naissance, et sorti du sang des rois, s'étoit attaché à lentinien 1er. Il parvint à la dignité de comte des mestiques. Il avoit été envoyé au secours de Valens ns la guerre des Goths, où il s'étoit signalé. Gratien voit donné à Théodose, qui fit usage de sa bravoure, l'éleva au grade de général de la cavalerie et de l'innterie. On croit qu'il fut père de Théodémir, roi des rançois avant Pharamond. Il étoit lié d'amitié avec ymmaque; et Libanius composa en son honneur un anégyrique que nous n'avons plus. Cléarque, vicaire 'Asie, avoit fidèlement servi Valens dans le temps de révolte de Procope. Il en avoit reçu pour récompense proconsulat de la même province, et ensuite la préeture de Constantinople. D'abord ardent idolâtre et rotecteur déclaré du fanatique Maxime, il avoit sans loute permis à son zèle de se modérer pour ne pas déplaire à Théodose, qui le nomma préset de Constanti-10ple une seconde fois.

Son successeur dans cette dignité fut Thémistius: Themist.or. l'empereur voulut peut-être le consoler de ce qu'il ne 17, 18. lui avoit pas confié l'éducation d'Arcadius. Le nouveau préfet remercia le prince par un discours qu'il prononça devant le sénat. Théodose entendoit avec plaisir cet orateur vertueux, et lui fournissoit sans cesse une abondante matière d'éloges. Il diminua les impôts dans le temps même qu'il étoit obligé d'entretenir de nombreuses armées. Il veilloit avec une attention paternelle à la substistance de Constantinople, y faisant venir des

Ricomer, qui avoit eu la plus grande part à leur dé- An. 384.

vivres par mer, même pendant l'hiver, et visitant et personue les magasins, qu'il regardoit comme ses treson les plus précieux. Il augmenta les distributions qu'on avoit coutume de faire au peuple, et attira par cette likralité un plus grand nombre d'habitans.

Lib. vit. et

Antioche, plus éloignée des yeux du prince, ne jouis-Till. Theod. soit pas d'un sort aussi heureux que la capitale de l'empire. Eumolpe, gouverneur de Syrie, étoit un magistrat sage et compatissant; mais il ne pouvoit arrêter les violences tyranniques des comtes d'Orient. Proculus, revêtu de cette charge depuis deux ans, étoit en mêne temps libéral et cruel; ses largesses ne lui coûtoient que des injustices; il prodiguoit aux uns ce qu'il ravissoit aux autres. Il fit massacrer, sur je ne sais quel prétexte, un grand nombre de personnes dans le bourg de Daphne. Théodose, instruit enfin de ses forfaits, le déposa avec ignominie. Mais il fut encore trompé dans le choix de son successeur. Icarius, fils de ce Théodore qui avoit ete mis à mort sons le règne de Valens, fut envoyé à la place de Proculus. L'étude et l'amour des lettres par lesquels ce nouveau comte étoit parvenu aux honneus promettoit une conduite plus sage et plus modérée. En effet, il n'aimoit ni l'argent ni les plaisirs; mais il écit défiant superbe, impudent, aussi inhumain que son prédécesseur. La peste désoloit Antioche et les autres villes de Syrie; elle cessa en peu de temps; mais elle fut suivie d'une longue famine. Antioche fut bientit remplie d'une foule d'indigens qui venoient y chercher du secours. On l'exhortoit à les soulager : Laissons, dit-il, périr ces misérables; les dieux les condamnent. puisqu'ils les abandonnent. Ces paroles cruelles exciterent une juste horreur. Il continua de se rendre odieus par les mauvais traitemens dont il accabla les boulangers et les marchands de blé, et par les rapines qu'il toleroit dans les officiers de police. Le peuple se souleva; et les peut conjecturer par une invective de Libanius que k



lomnieux soit parvenu jusqu'à Théodose, ce princ k recut sans doute comme un avis de ce qui lui restoit à faire pour fermer à jamais la bouche à l'idolâtrie, & lui ôter toute espérance. Il avoit déjà envoyé en Egypt Cynégius, préfet du prétoire, avec ordre d'abolir le culte des idoles dans cette province et dans tout l'0rient. Il le chargea en même temps de porter à Alexadrie les images de Maxime, et de l'y faire reconnoîte empereur, selon le traité qui venoit d'être concluente les trois souverains. Ce magistrat, ferme et incomptible, s'acquitta de sa commission, mais avec prudence. Il fit cesser en plusieurs endroits les sacrifices : il vierna les temples. En arrachant au peuple les objets de kor adoration, il sut prévenir leur révolte et les consoler de la perte de leurs dieux par un gouvernement émitable, qui a mérité des éloges publics de la part de Théodose dans une de ses lois. Ge témoignage est plus digne de foi que celui de Libanius. Le sophiste, irrite contre Cynégius, qui venoit de démolir un temple mguifique, qu'on croit être celui d'Edesse, dépeint k préset comme un homme cruel, avare, sans meik. abusant de sa fortune, esclave de sa femme gouverne par des moines. Nous voyons, par la suite de l'histoire. que Cynégius ne vint cependant pas à bout de ruine entièrement le culte idolâtre, ni dans l'Egypte ni dans la Syrie. Ce fut alors que les païens, oubliant leurs anciennes violences, commencèrent à se prévaloir de cette maxime dont les fidèles avoient fait usage dans le temp des persécutions, et dont les vrais chrétiens me s'écarterent iamais, que la religion doit s'établir par la persuain. et non par la contrainte.

Marcel. et

Théodose ne poursuivoit que les erreurs capable de Faust. libel. troubler l'ordre public. Il épargnoit ces sectes pacart. 19, et fiques qui rampoient dans l'obscurité et le sileuce. Cel arian. art. pour cette raison qu'il faisoit grâce aux novatiens. Le lucifériens surprirent même sa bonté naturelle. Se pla-

mant d'être persécutés parce qu'ils n'avoient pas assez le force pour être persécuteurs, deux de leurs prêtres. Marcellin et Faustin, lui présentèrent une requête. Ils moutoient faussement aux catholiques les violences les olus outrées. Le ton de piété, que l'hypocrisie emprunte isément, trompa Théodose. Il les reçut comme des orthodoxes injustement optragés : ils se déclara leur proecteur par un rescrit dans lequel il traite d'hérétiques curs adversaires, reconnoissant néanmoins que c'est aux vêques qu'il appartient de décider les questions qui pocernent le foi.

Valens n'avoit conclu la paix avec le roi de Perse Pacat. papue par la nécessité de tourner toutes ses forces contre neg. art. 22. es Goths. Il paroît que les conditions du traité ne su- 14, 15. ent pas avantagenses à l'empire, et qu'on fut obligé 16. l'abandonner l'Arménie à Sapor. Ce prince étoit mort nupt. Honor: n 379, après avoir vécu et régué avec gloire soixante et Vict. epit. is ans. Son fils Artaxer n'avoit occupé le trône que chron. matre ans. Sapor III, fils et successeur d'Artaxer, erai-Marcel.chr. moit Théodose, qui entretenoit une armée sur les bords 34. lu Tigre. Moins guerrier que son aïeul, il prit le parti 12. k détourner l'orage par un nouveau traité. Pour se con-Agath. l. 4.
Patric. in iller l'empereur romain, il fit rendre à ses images les excerpt. nemes honneurs qu'on rendoit à celles des rois du pays, l. 12, tit. 13. t lui envoya à Constantinople une célèbre ambassade leg 6, et ibi wec de riches présens : c'étoit des pierreries, de la soie, et Chron Alex. ks éléphans pour trainer son char. La négociation dura de Themist. ong-temps, et ne fut terminée que cinq ans après, en p. 484. Cellar. geog. 89. Mais il y a lien de croire que Théodose fit acheter ant. 1. 5, c. ette suspension d'armes de la cession de quelques ter- 15, art. 2. iloires. Da moins il est certain que dès l'an 387 il exer- an me pit les droits de la souveraineté sur la Sophanène et sur es satrapies voisines. Cette province, située en-decà du ligre, au midi de l'Arménie et au septentrion de Niibe et d'Amide, avoit appartenu aux Perses; et quelques auteurs la nomment au nombre de celles que Jo-

vien leur avoit cédées. Il la distinguent de la Sophène, province d'Arménie, plus occidentale et plus voisine de l'Euphrate.

Claud. de Laud. Stilic. L 1.

Stilicon fut député vers le roi de Perse. Il étoit encore dans la première jeunesse; mais il avoit déjà fait connostre sa valeur et sa dextérité dans la conduite des affaires. Il tiroit son origine de la nation des Vandales. Son père avoit commandé sous Valens les troupes auxiliaires de Germanie. Il avoit l'esprit élevé, plein de seu. capable de former de grands projets et d'en suivre l'exécution; éloquent, bien fait de sa personne, d'un teint vif et animé, noble dans son port et dans sa démarche, il s'attira l'estime des seigneurs de la Perse et du monarque. Les rois de Perse étoient passionnés pour la chasse: Stilicon se signala dans ce divertissement, et fit admirer son adresse à tirer de l'arc et à lancer le javelot : c'en fut assez pour faire écouter favorablement ses propositions. Retourné quelque temps après à la cour de Théodose, il fit conclure le traité de paix entre le deux souverains.

laud. Serelez. unic.

Peu de temps après l'agrivée des ambassadeurs de Marcel.chr. Perse, le 9 de septembre, il naquit un second fils à Clau l. de Théodose. L'empereur le nomma Honorius, en memoire de son frère, qu'il avoit tendrement aimé. Il lui donna, dès sa naissance, le titre de nobilissime, et k Chron Alex. désigna consul pour l'année 386. Il n'y avoit eu juep. 20, 21, qu'alors que quatre préteurs à Constantinople : Théo-22, 57, et l. 4, ep. 8, et l. dose en doubla le nombre; mais il ordonna en même 3. ep. 55, 82. temps que deux préteurs ensemble ne feroient pour les Cod. Theod. 1.6, tit. 4, jeux publics que la même dépense à laquelle un seal Lib. 15, tit. avoit été auparavant obligé. Les magistrats se ruinoient 9, leg. 1. souvent, soit par les largesses qu'il étoit d'usage de faire, Cod. Just. 1. 1, tit. 16, et qu'ils portoient à l'excès; soit par la magnificence dont ils se piquoient dans les spectacles qu'ils donnoient Hier. ep. 11. au peuple : l'empereur mit un frein à une vanité si nuisible aux familles, en réglant ces dépenses. Valentinies



Lib. 7, tit. l. 5 , tit. 4 , leg. 19. Tit.5, leg. art. 20.

Liban or. de cousins germains, sous peine du feu et de la confiscation ingariis.
Symm. ap. des biens. Ces alliances avoient été permises jusqu'alors; pend. ep. 14. mais la pudeur naturelle, qui les rendoit fort rares, lui Aug. de ctv. 16. parut une raison suffisante pour les interdire tout-à-fait. Cod Theod. Il laissa cependant la liberté de les contracter sous une 10.5, tit. 12, Il laissa cependant la liberté de les contracter sous une leg. 3; tit. dispense obtenue du prince. Arcadius modéra dans la ibi God. suite la rigueur excessive de cette loi, en retranchant la peine du seu: mais il déclara ces mariages illégiti-1, leg. 12. 12 penne du seu, soule s. Cod. Just. mes, les ensans qui en naîtroient inhabiles à succéder et à recevoir aucune donation de leurs pères, les femmes privées de leur dot, qui seroit dévolue au fisc. Quelques Till. Theod. années après. Arcadius abolit entièrement la loi de son père, que son frère Honorius continua de faire observer dans ses états. Justinien rétablit dans son code l'ancien droit remain sur cet article, et permit dans tout l'empire les mariages des consins germains. Mais la discipline de l'Eglise a conservé la loi de Théodose : elle a toujours proscrit ces alliances comme illicites, à moiss qu'il n'y eût dispense accordée pour les contracter. Le mélange des barbares faisoit croître la licence parmi les troupes. Les officiers et les soldats s'écartoient de leurs quartiers pour piller les campagnes, et traitoient en ennemis les sujets de l'empire. Théodose enjoignit aux gouverneurs des provinces et aux défenseurs des villes. dont nous avons déjà parlé, de l'instruire sur-le-champ du nom de ceux qui se rendroient coupables de ces déordres. L'Orient étoit en paix. Elle ne fut troublée en Occi-

Symm. Lio. **.** 16. dent que par une incursion des Sarmates: mais ils sorent repoussés par les généraux de Valentinien. Ce prince, qui passa cette année tantôt à Milan, tantôt à Aquilée, fit conduire à Rome un grand nombre de prisonniers. On les fit combattre dans l'arène les uns contre les autres avec les armes de leur nation, pour le divertissement du peuple.

Probe, alors préfet d'Illyrie, conservoit sous Valen-Symm. L. 1. ep. 40, 47.

tinien la considération que sa naissance et ses richesses Lib. 2, ep. lui avoient depuis long-temps procurée. Principal mi- Lib. 10, ep. nistre du jeune prince, il étoit chargé du gouverne- 31, 34, 25, 37. ment civil. Prétextat, dont nous avons déjà parlé, par-Macrob. sat. tageoit le crédit de Probe. C'étoit le héros du paga-6, 7, 17. nisme, auquel il faisoit honneur par l'élévation de son soc. L. 5. c. 1 ame et par l'intégrité de ses mœurs. Les chrétiens ne sos. L. 7, c. 13. lui ont repreché que son zèle pour l'idolâtrie. Les païens Hieron, epit. relèvent par les plus grands éloges sa modération dans 23, 24. la haute fortune, sa compassion envers les malheureux, cocix, 2, 3, 4, sa sévérité pour lui-même, sa douceur pour les autres, ccccuxxxvi, sa vaste érudition. Il consacroit à l'étude de l'antiquité 5.
tout le loisir que lui laissoient ses emplois. C'est dans Till. Theod. sa maison que Macrobe place la scène de ces conver- art. 22, not. sations savantes qu'il a intitulées Saturnales. On admiroit en lui ce juste tempérament de qualités opposées qui le rendoit complaisant sans bassesse, ferme sans hauteur. Riche, mais désintéressé, il n'accepta jamais les legs qu'on lui faisoit par testament, préférant à ces avantages la satisfaction généreuse de les laisser aux parens du défunt. Ses voisins le prenoient pour arbitre des prétentions qu'ils avoient sur ses terres. Cet homme si juste et si éclairé d'ailleurs, étoit aveugle et injuste sur le point le plus important de l'humanité. Ennemi de la religion chrétienne, il s'efforçoit d'en retarder les progrès, et de conserver les restes de l'idolâtrie expirante. Il fuyoit les honneurs, mais les honneurs le recherchoient. Il avois été sept fois député par le sénat aux empereurs dans des conjonctures difficiles. Il avoit passé par toutes les charges, il étoit revêtu de tous les sacerdoces. Préset d'Italie et désigné consul pour l'année suivante, il vint à Rome; et étant monté au Capitole au milieu des applaudissemens de tous les citoyens, il exhorta par deux discours éloquens le sénat et le peuple à l'obéissance et à l'amour du gouvernement. Peu de pours après, la mort lui enleva toutes ses dignités. Dès

que la nouvelle s'en répandit dans Rome, le peuple, qui étoit alors au théâtre, abandonna avec de grands gémissemens les spectacles, pour lesquels il étoit passionné. La douleur fut si éclatante et si universelle, que l'empereur auroit pu en être jaloux. On lui avoit dresse des statues pendant sa vie, et le peuple, dans un de ces caprices qui lui sont si ordinaires, les ayant un jour abattues avec des clameurs séditieuses, les avoit presque aussitôt vu relever par ordre du prince avec d'aussi vives acclamations. Après sa mort, le sénat obtint de l'empereur la permission de lui en élever une nouvelle. dont l'inscription subsiste encore. Les vestales lui en décernèrent une autre en leur propre nom, ce qui étoit sans exemple. Jamais ces vierges respectées n'avoient rendu le même honneur aux hommes les plus religieux. La chose fut cependant exécutée, malgré l'opposition de Symmague, ami de Prétextat, mais encore plus attaché aux hienséances et aux usages de sa religion. La femme de Prétextat, Fabia Aconia Paulina, fille de Catulinus, consul en 349, décorée elle-même des titres les plus fastueux de la superstition païenne, honora la mémoire de son mari avec toute la pompe et la vanité de l'idolâtrie. Elle fit son apothéose, et prétendit que son âme s'étoit établie dans la voie lactée, comme dans un palais semé d'étoiles.

Sidon. l. 2, Cod. Just. 1. 9, tit. 29, leg.

Prétextat laissoit au paganisme, dans la personne de ep. 8, 1. 10, Q. Aurélins Symmachus, un désenseur encore plus ardent et aussi considérable par sa noblesse, par ses emplois et par ses éminentes qualités. Celui-ci étoit préset apud Phot. de Rome depuis la fin de l'année précédente. Il posséda pendant trois ans cette dignité, qu'il n'avoit pas recherchée, et dont il demanda plusieurs fois d'être déchargé. Il la devoit à la recommandation de Théodose, dont il étoit estimé. Il passoit pour l'homme le plus éloquent de son siècle. Sa femme, Rusticienne, fille d'Orfitus, préset de Rome sous Constance, secondoit son amour





s, contra sur le penchant de sa ruine qu'il réunit tont et qu' Symm. et qp., avoit d'activité, d'adresse et d'éloquence. Il s'était des de obitu l'ainutilement adressé à Gratien, qui n'avoit pas mont daigné répondre à sa requête. Il comptoit trouver quot de fermeté dans un prince de treize ans, qui, maior Emedius, le traité de paix, devoit craindre Maxime et van

S. dmbr. art. trigues. Dans cette espérance, il assembla le ami la sénateurs chrétiens furent exclus de la délibération. (h) fit un décret en forme de plainte, sur lequel Symme dressa son rapport; il l'envoya à l'empereur en qualit de préset de Rome, obligé, par le devoir de la shape de rendre compte au prince de ce qui se passoit desil

Jamais la cause de l'idolâtrie ne fut plaide me plus de chaleur et d'éloquence. La requite content deux chefs : on demandoit que l'aotel de la Victor fût rétabli dans le sénat, et qu'on rendit aus pare

Digitized by GOOGIC

t aux vestales les fonds, les revenus, les priviléges lont Gratien les avoit dépouillés. L'orateur faisoit vaoir l'ancienneté du culte qu'on prétendoit proscrire; l tiroit avantage de la tolérance de Constantin, de lovien, de Valentinien le père, qui n'avoient tronlé dans les temples ni les dieux, ni leurs sacrificaeurs. Il étaloit avec pompe les obligations que les Romains avoient à la victoire, tant d'ennemis abatns, tant de royaumes conquis, tant de triomphes. Il opposoit à l'exemple de Constant et de Constance crui de Valentinien le père, qui, du séjour des dieux ni sa vertu l'avoit élevé, considéroit avec attendrisement les larmes des vestales, et s'offensoit de voir létruire ce qu'il avoit voulu conserver. Il faisoit parer Rome à Valentinien et à Théodose tout ensemble : Princes généreux (disoit-elle), pères de la patrie, respectez mes années. C'est au culte des dieux que je dois · la durée de mon empire; je serois ingrate de les ou-· blier. Permettez-moi de suivre mes maximes: c'est le « privilége de ma liberté. Cette religion que vous m'arrachez m'a soumis l'univers; elle a repoussé Anni-· bal de devant mes murailles, elle a précipité les Gan-· lois du haut de mon Capitole. N'ai-je donc si long-temps vécu que pour tomber dans le méoris! Laissez-moi du moins le temps d'examiner ce nouveau culte qu'on veut introduire; quoique, après tout, vonloir me corriger dans ma vieillesse, c'est s'y prendre bien tard; c'est • me faire un affront sensible. » Il ajoutoit que tous les cultes, toutes les religions tendent au même but, quoique par des voies différentes: qu'il falloit laisser aux hommes la liberté de choisir le chemin pour arriver à ce sanctuaire auguste où la Divinité s'enveloppe de sa propre lumière et se dérobe à leurs yeux. Il relevoit le ministère des pontifes et des vestales, et montroit combien il doit injuste de les priver de leur subsistance, de leur ravir les droits qui leur revenoient de la libéralité des

testateurs. Il insistoit beaucoup sur la famine dont Rome avoit été désolée aussité, après l'édit de Gratien : c'étoit, à l'entendre, un effet manifeste de la vengeance des dieux, qui, voyant que les hommes refusoient la subsistance a leurs prêtres, la refusoient eux-mêmes aux hommes : c'étoit le sacrilége de Gratien qui avoit séché les fruits de la terre jusque dans leurs racines. Il excusoit cependant ce prince séduit par de manvais conseils; et il finissoit en exhortant Valentinien à réparer le mal que son frère n'avoit fait que par la malice des impies, qui avoient fermé l'accès du trône aux députés du sénat, dépositaires de la vérité.

Ces conseillers pervers, ces impies dont parloit Symmaque étoient les hommes les plus saints et les plus respectables de l'empire; le pape Damase et saint Ambroise. La délibération du sénat avoit été tenue fort secrète: la requête arriva à Milan, et fut préseutée à l'empereur dans son conseil, avant que personne fût informe de l'entreprise. Ceux qui composoient le conseil, surpris de ce coup imprévn, et craignant que la partie ne fût déjà liée avec Maxime pour appuyer la cabale, opinerent tous, chrétiens ainsi que païens, à consentir à la demande. L'empereur seul ne jugea pas à propos de conclure, et remit la décision au lendemain.

S. Ambroise fut averti sur le champ du danger dont le christianisme étoit menacé. Il dresse aussitôt une requête contraire pour fortifier la religion du prince : il lui représente ce qu'il doit à Dieu; qu'il ne peut, sous une sorte d'apostasie, rendre aux païens ce que Gratien leur a ôté; qu'ils ont mauvaise grâce de se plaindre de la soustraction de leurs priviléges, eux qui n'out pas épargné le sang des chrétiens : que l'empereur ne les force pas à rendre hommage au vrai Dieu; qu'ils doivent au moins lui laisser la même liberté; et ne le pas contraindre à honorer leurs folles divinités; que c'étoit sacrifier aux idoles que d'opiner en leur faveur; que les



suite son père qui s'excuse d'avoir souffert l'idolâtrie dans le sénat de Rome, sur ce qu'il ignoroit ce désordre. En effet, Valentinien n'étoit jamais entré dans Rome depuis qu'il étoit parvenu à l'empire. S. Ambroise conclut enfin que l'empereur ue peut sonscrire à la requête de Symmaque sans offenser à la fois tout ce qu'il doit respecter, son frère, son père, et Dien même.

Le ieune Valentinien avoit le cœur droit, et ne manquoit pas de prendre le bon parti, lorsqu'il n'en étoit pas détourné par les artifices de Justine. La lettre de saint Ambroise trouva dans son âme des dispositions favorables; elle acheva de le déterminer. Il la fit lire dans le conseil; il reprocha aux chrétiens leur perfide foiblesse; et s'adressant ensuite aux païens : Comment osez-vous penser, leur dit-il, que je sois assez impie pour vous rendre ce que vous a enlevé la piété de mon frère? Que Rome demande de moi telle autre faveur qu'elle voudra: je la chéris comme ma mère; mais je dois plutôt ober à Dieu. Il prononça ces paroles d'un ton aussi ferme que les auroit prononcées Théodose. Personne n'osa répliquer; et les comtes Bauton et Rumoride, généraux des armées d'Occident, quoique nourris dans le paganisme, furent eux-mêmes d'avis de rejeter la requête. On disoit, à cette occasion, que la Victoire étoit une ingrate, qui, par un de ses caprices ordinaires, avoit abandonne son désenseur pour sovoriser son ennemi. L'affaire étoit terminée: cependant saint Ambroise crut que, pour bonorer la vérité, il devoit résuter les raisons que le préset avoit si pompeusement étalées en faveur de l'idolatrie. ll s'en acquitta par un ouvrage que nous admirons encore; il foudroie les sophismes de Symmaque avec cette supériorité que donne la vérité quand elle est soutenue par la beauté du génie et la force de l'éloquence.

Symm. 1.9, La religion païenne fut bientôt après déshonorée par ep. 118, 119. un scandale qui couvrit Symmaque de confusion. Saint Ambroise avoit opposé au petit nombre de vestales ce

peuple nombreux de vierges chrétiennes, qui renoncoient pour toujours à tous les honneurs et à tous les plaisirs du siècle; il avoit observé que les païens avoient bien de la peine à trouver parmi eux sept filles en qui les plus flatteuses distinctions, la vie la plus commode et la plus fastueuse, l'espérance d'être libres après un certain nombre d'années, la terreur du plus affreux supplice, pussent conserver pendant quelque temps une virginité forcée. L'événement justifia deux ou trois ans après cette réflexion de saint Ambroise. Une vestale fut convaincue d'inceste. Symmaque, revêtu du souverain pontificat depuis que Gratien l'avoit resusé, poursuivit devant le préset de Rome, son successeur, la punition de la vestale coupable. Elle fut enterrée vive, selon les lois anciennes, et son corrupteur fut puni de mort.

La guerre que Symmaque avoit déclarée à la religion Symm. L. 10, chrétienne rendit quelques chrétiens injustes à son égard. 6, Aug. conf. Les murs de Rome étoient d'une construction solide et l. 5, c. 15, et contra liu. très-magnifique. Les pierres, remarquables par leur Peill. 1. 3, c. étendue, étoient liées ensemble avec l'airain et le plomb. 25. Cussiod. Des citoyens avides venoient pendant la nuit enlever ces l'ar. l. 3, ep. métaux, et dégradoient leurs propres murailles. Valentimen chargea le préfet d'en informer. On accusa Sym-mede S. Ambroise, 1.3, maque d'avoir saisi cette occasion pour se venger du peu c. 22.

Titt. vie de de succès de sa requête; d'avoir fait enlever des chrétiens S., Damase, du sanctuaire des églises pour leur faire éprouver les art. 14. tourmens de la question ; d'avoir mis en prison des évêques même qu'il envoyoit prendre dans les provinces. L'empereur, dans un premier mouvement d'indignation, rendit contre le préset un édit sévère, lui ordonnant d'élargir tous les prisonniers, et de cesser ses ponrenites injustes. Symmaque se justifia en défiant les accusateurs de prouver leur calomnie, en prenant à témoin tonte la ville de Rome; et, ce qui n'admettoit Point de réplique, en s'approvant du témoignage même

du pape Damase, qui reconnut par écrit qu'ancun chrétien n'étoit fondé à se plaindre du préfet. Je ne dois pas oublier ici une circonstance qui fait honneur au christianisme, à l'occasion de l'ordre que Valentinien avoit donné à Symmagne de mettre les prisonniers en liberté: J'ignore, répond-il, quels sont ceux que votre majesté veut que je délivre; nous avons ici dans les prisons plusieurs criminels; j'en ai pris connoissance; il n'y a pas un chrétien. Peu de temps après, les habitans de Milan avant prié Symmague de leur envoyer un prosesseur d'éloquence, que la ville devoit entretenir, saint Augustin, qui n'étoit pas encore revenu des erreurs de sa jeunesse, poursuivit cet emploi. La vanité l'avoit conduit d'Afrique à Rome pour y enseigner la rhétorique: mais il n'étoit pas content des désordres qui régnoient dans les écoles. Symmaque, à la recommandation de quelques manichéens, se détermina en sa faveur, après avoir éprouvé sa capacité par un discours public, dont il fut très-satisfait. Le pape Damase mourut le 10 ou 11 décembre de

Idac chron.

art. 1, 2.

Prosp. chr.

Idac.chron. Marcel.chr. cette année, ayant gouverné avec sagesse pendant dix-Pagi ud Ba huit ans et environ deux mois. Onze jours après, Sirice n. Hermant, fut élu en sa place.Ursin renouvela en vain ses prétentions vie de S. Am. broise, l. 4, sur le siège de Rome; il fut rejeté par le peuple; et Va-Till. vie de lentinien soutint l'élection de Sirice par un rescrit du S. Damase, 23 février de l'année snivante. Le premier soin du noutot. 12, et veau pape fut de sonder les dispositions de Maxime. Les intelligences qu'on le soupçonnoit d'entretenir avec les païens d'Italie donnoient à l'Eglise de justes alarmes Sirice lui écrivit donc pour l'exhorter à demeurer fidèle à la religion qu'il avoit jusqu'alors professée. Maxime. dans sa réponse, lui proteste d'un attachement inviolable à la doctrine catholique. Il la maintint en effet. mais en tyran, et avec une cruanté qui arracha de larmes à l'Eglise même dont il prenoit la défense.

Les priscillianistes furent l'objet de son zèle sangui-**Sulp. Sev.** hia. l. s.

aire. Quoique cette hérésie n'ait pas été une de ces Prosp. chr. ettes dominantes qui ont agité l'empire et causé de Hier. in Isai. randes révolutions dans l'ordre civil, elle mérite cepen-Isid. de viant une place distinguée dans cette histoire. C'est la prenière contre laquelle le bras séculier se soit armé du 381. laive; et l'Eglise témoigna pour lors, par un cri général, ron. ombien elle est éloignée de cet esprit de persécution des Priscille ui va le fer à la main chercher l'hérésie jusque dans art. 1. e sein de l'hérétique. La source du mal vint de l'Egypte. larc de Memphis, ayant formé un composé monstrueux le diverses erreurs jointes aux pratiques les plus obscènes les païens, des gnostiques et des manichéens, fut chassé ar les évêques. Il passa d'abord dans la Gaule, aux nvirons du Rhône, et de là en Espagne, où il séduisit me femme noble nommée Agape, et le rhéteur Helpilius. Priscillien, né en Galice, embrassa ses dogmes imsies, et devint aussitôt le chef de la secte. Il étoit noble. iche, spirituel, éloquent, d'une grande lecture, et subtil lialecticien. A ces qualités si propres à séduire il joimoit des apparences de vertu encore plus dangereuses. 'austérité des mœurs, l'humilité extérieure, le détachenent des richesses, l'habitude des veilles, des jeûnes, les travanx. Mais il étoit vain, inquiet, enflé de son avoir; et sous un visage mortifié il cachoit les plus ionteux désordres. Il s'étoit, dès sa jeunesse, entêté des himères de la magie. Flatteur et persuasif, il eut bienôt gagné un grand nombre d'Espagnols de toute conition, et surtout des semmes légères, curieuses, avides e nouveautés. Cette contagion s'étendit en peu de temps resque dans toute l'Espagne; elle infecta même plueurs évêques, entre autres Instance et Salvien, qui ! lièrent par serment avec Priscillien.

Hygin, évêque de Cordoue, et successeur du célèbre Sulp. Sev. L. bius, s'étant aperçu du progrès de l'erreur, en donna Baron. an. vis à Idace, évêque de Mérida. Celui-ci, trop vif et trop 381. Till. Pris-blent, ne fit qu'aigrir le mal en poursuivant à ou-cil. art. 5, HIST. DU BAS-EMP. TOM. II.

trance la nouvelle hérésie. Après de longs débats, on assembla un concile à Saragosse, où furent invités les évêques d'Aquitaine. Les hérétiques n'osèrent s'y présenter. Ils furent condamnés par contumace, et on défendit, sous peine d'anathème, de communiquer avec eux. Ithace, évêque d'Ossonoba, aujourd'hui Faro dans les Algarves, fut chargé de notifier à toute l'église d'Occident le décret du concile, et d'excommunier Hygin, qui, ayant été le premier à dénoncer les sectaires, s'étoit luimême laissé surprendre par leurs artifices.

Instance et Salvien, condamnés par le concile, n'en

a.

Idac, chron, devinrent que plus opiniâtres. Pour fortifier leur parti, Hermant, ils honorèrent du titre d'évêque Priscillien, auteur de

cill. art.6.

broise, 1.5, tous ces maux, qui n'étoit encore que laic, et le place-Till. Pris. rent sur le siège d'Avila. De l'autre côté, Idace et Ithace, encore plus emportés, implorèrent le secours de la puissance séculière; et, après beaucoup de poursuites, dans lesquelles la passion déshonoroit le caractère épiscopil, ils obtinrent de Gratien un rescrit qui bannissoit les sectateurs de Priscillien, non-seulement de l'Espagne, mais même de tout l'empire. Les hérétiques, frappés de ce coup de foudre, prirent le parti de se cacher, et se dispersèrent en diverses provinces. Mais Instance, Salvien et Priscillien, prirent le che-

Auson, in min de Rome, se flattant de tromper le pape Damase. profess. La traversant l'Aquitaine, ils y semèrent leurs erreurs, Idac. chron. Hermant, surtout dans la ville d'Eause, alors métropole de la troiviede S. Am. sième Aquitaine. Saint Delphin, évêque de Bordeaux, c. 14. Pris. leur ferma l'entrée de sa ville; mais ils séjournèrent cill. art. 6. quelque temps dans le voisinage sur les terres d'Euchrocia, veuve d'Atticus Tyro Delphidius, qui avoit professe l'éloquence à Bordeaux avec réputation. Cette femme. fortement entêtée de la nouvelle doctrine, se mit à la suite de ces fanatiques avec sa fille Procula, qui s'abandonna si aveuglément à Priscillien, qu'elle devint euceinte, et se procura l'avortement pour sauver l'honneur

de l'un et de l'autre. Ce nouveau crime fut inutile, et n'étouffa pas le bruit de leur infâme commerce. Arrivés à Rome, ils ne purent obtenir audience de Damase. Ils allèrent à Milan, où saint Ambroise ne les rejeta pas avec moins d'horreur. Ils s'adressèrent à la cour, où ils espéroient que l'argent et l'intrigue leur procureroient plus de faveur. Ils ne se trompoient pas. Macédonius. maître des offices, gagné par leurs présens, obtint de Gratien un nouveau rescrit, qui révoquoit le précédent. et les rétablissoit dans leurs églises. En vertu de cet ordre, Instance et Priscillien retonrnèrent en Espagne, car Salvien étoit mort à Rome. Ils rentrèrent sans obstacle en possession de leurs sièges. Ithace ne manquoit pas de courage pour s'y opposer; mais les hérétiques avoient mis dans leurs intérêts le proconsul Volvence : il leur étoit d'autant plus facile d'en imposer, qu'ils avoient pour maxime de ne pas épargner le parjure, pour ne pas trahir se secret de leur secte. Ils accusèrent même Ithace comme perturbateur de la paix des églises, et obtinrent une sentence pour le faire arrêrer. Ce prélat, effrayé d'une si violente procédure, s'enfuit en Gaule, et s'adressa au préfet Grégoire. Celui-ci, bien instruit des faits, se fit amener les auteurs du trouble; et, pour fermer aux hérétiques toute voie de séduction, il informa l'empereur de la vérité. Mais tout étoit vénal à la cour. Les priscillianistes achetèrent de nouveau la protection du maître des offices, qui persuada à Gratien de retirer cette affaire des mains du préfet, et d'en charger le vicaire d'Espagne; car on venoit de supprimer la dignité de proconsul de cette province. Macédonius dépêcha en même temps des officiers, pour conduire en Espagne Ithace, qui s'étoit réfugié à Trèves. Le prélat se déroba à leur recherche, et se tint caché jusqu'à l'arrivée de Maxime, qui, ayant déjà pris le titre d'empereur dans la Grande-Bretagne, se disposoit à passer en Gaule.

Ithace attendit l'événement de la guerre civile. Après Sulp. Sev. L.



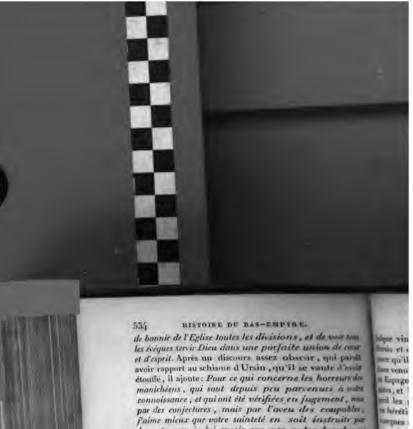

les actes que je lui envoie que par notre bouche, ne pouvant énoncer sans rougir des crimes honteux toute la fois à commettre et à rapporter.

Sulp. Sec. Cette lettre ne nt pas sur le publication dial. 5, art. Maxime avoit espérée. Sirice blâma la rigueux employer Puent. pu- contre les priscillianistes, et les plus saints prélande Prop. che l'Occident furent du même avis. Jamais hérétiques s'a-Prop. che l'Occident furent du même avis. Jamais hérétiques s'a-lud, de viit voient été plus digues de punition; ils renouveloient illutr. e. 3. Pagr ad Ba- toutes les abominations de ces sectes hypocrites et vatlermant, luptueuses qui avoient enveloppé sous de ténébreus vie de S. dm broise, 1. 5, mystères la débauche la plus effrénée. Mais l'Eglise, m 7il. Pris. poursuivant l'hérésie, avoit toujours épargne la per-

Till. Pris. call. av. 10, sonne des hérétiques; elle ne connoissoit d'autres armés 11, 12, 13. que ses anathèmes; et cette mère tendre, priant sans cesse pour ses enfans égarés, demandoit à Dien, non pas leur mort, mais leur conversion. L'acharnement de ces évêques les déshonora aux yeux de toute l'Egliss. Quoiqu'ils enssent été déclarés innocens dans un synote tenu à Trèves par leurs partisans, le concile de Milan en 390, et celui de Turin en 401, les condamnerrot. Idace, qui étoit le moins conpable, se démit volontairement de l'épiscopat, et perdit ensuite le mérite de celle action par les efforts qu'il fit pour y rentrer libace fut excommunié, et mourut en exil.

Mais personne ne témoigna contre ce prelat amoudisk a, art naire plus d'indignation que saint Martin. Dans le teropa 8. dmbr.ep, même que le synode de Trèves étoit assemble, ce mon

w mint Oposet. ment and Der . S' Estin, Mi ent Fire de more DE BUT THE REAL PROPERTY. in de Maxi inat. n far being s



portés en Espagne; on les honora de magnifiques fontrailles; on juroit par le nom de Priscillien. Le fauations devint plus vif, et la discorde plus opiniatre. Ses untatears furent condamnés l'an 400 par le concile de Toloks Malgré tous ces anathèmes, malgré les lois accablada d'Honorius et de Théodose le jeune, cette pernicient doctrine se soutint jusqu'au milieu du sixième siècle

Théodose, dont les sentimens s'accorderent toujour Idam fant. avec la plus saine partie de l'Eglise, n'apprentiva per ing conf. l'emportement des ithaciens. C'est ce qu'on peut conbut chire des titres odieux dont les charge Paratus, orateur Pail, I. 5, païeu, dans un discours qu'il prononça quatre aus après Membre en présence de Théodose. Ce prince avoit donné le how, 44, consulat à son fils Arcadius, et Valentinien Ini aver nommé Bauton pour collègue. Saint Augustin . qui professoit alors la rhétorique à Milan, compous, solo l'usage, le panégyrique de Bauton et Valentinien II avone, dans ses Confessions, qu'il devoit y dehiter un

Digitized by GOOGLE

to hie

en a

mila r

m et

No. of Lot

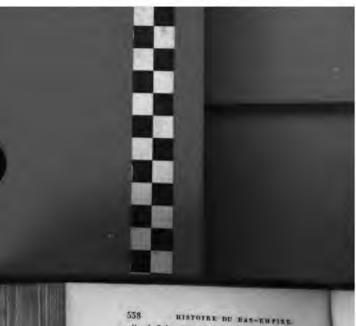

glise de Saint-Victor. Elle prévoyoil une viverhilme de la part d'Ambroise; mais elle étoit résolue de meter en œuvre en cette occasion toute la force du posse litt own impérial. Ne pouvant pardonner à l'éséque é ma 19 slove z malgré elle placé un catholique sur le siège de Simum, elle avoit oublie l'important service qu'il avoit ende son fils , en s'exposant lui-même pour arrêter les propus plu four du tyran, et ne cherchoit qu'une occasion de le prote-Valentinien fait venir Ambroise au palais: et, umul et pa la leçon dictée par sa mère, il emploie d'abord la leceur pour l'engager à céder la basilique. Sur le retuit prélat, à quoi on s'étoit bien attenda, il president de maître; il commande, il menace. Ambroice et inbranlable; il rappelle au jeune prince la poste de se père, il l'exhorte à conserver cette précieuse puriur son héritage, il lui expose la croyance catholique, ? M en montre la conformité avec celle des apôtres, et l'appendique de la conformité avec celle des apôtres, et l'appendique de la conformité avec celle des apôtres, et l'appendique de la conformité avec celle des apôtres, et l'appendique de la conformité avec celle des apôtres, et l'appendique de la conformité avec celle des apôtres, et l'appendique de la conformité avec celle des apôtres, et l'appendique de la conformité avec celle des apôtres, et l'appendique de la conformité avec celle des apôtres, et l'appendique de la conformité avec celle des apôtres, et l'appendique de la conformité avec celle des apôtres de la conformité avec celle des apôtres de l'appendique de la conformité avec celle des apôtres de l'appendique de la conformité de la co position de celle des ariens. Cependant le peuple arrest en fonle au palais, il demande à grands cris qu'as la rende son évêque. On envoie un comte avec des soldes pour dissiper cette multitude : sans s'effrayer ni se mater en défense, elle se présente aux soldats, et s'offeranrir pour sa foi. La cour, intimidée de cette fermet. prend le parti de céder pour le moment ; elle prie siet Ambroise d'apaiser le peuple, et le renvoie avec part de rien entreprendre sur la basilique.

Digitized by Googl





les effets de la vengeance de cette princesse, larque mercredi saint les soldats prirent possession de la la Il parlo lique neuve. Ils obéissoient aux ordres du prince, es à regret; ils étoient catholiques, et tandis que les armes menaçoient leur évêque, leurs vous le lan Michig soient. Ils firent dire à l'empereur que, s'il vai venir à l'assemblée des catholiques ils étoient pris l'accompagner; qu'autrement ils alloient se jointes peuple pour assister au service divin que l'aveque rebroit dans l'ancienne basilique. Les courtisant, me mençant à trembler pour eux-mêmes, changement langage; ils tachoient d'adoncir Justine. Les arientes soient se moutrer. Ambroise fait signifier am will qui entourent la basilique neuve qu'il les réparents communion. Aussitôt la plupart abandonne leur post et se rendent à l'église où étoit saint Amhrois Les arrivée apporte l'alarme; mais ils rassurent le fident déclarant qu'ils ne viennent que pour prier ave est La cour avoit tout à craindre, si le peuple mi es chef moins respecté, ou capable d'interpreter au me la passion les maximes de l'Evangile Ambroise, me de lui-même et des autres, les arrêtoit sur les jobornes qui séparent la résistance chrétieune dans rébellion, bornes si étroites et si difficiles a ne poli chir. Comme si l'erapereur ent été présent, on m toutes parts : Prince , nous n'emplorons :... que les prières; nous n'avons pas la tenunte de battre contre vous ; mais mussi nous ne craignost

Digitized by Google



Ambr. serm. les yeux, et d'arrêter les emportemens de Justine. Mais de divers. 3.

Hieron. ep. il respectoit la veuve de Valentinien, et connoissoit assez son caractère hautain et jalouxú pour craindre de nupt. Honor. l'offenser, s'il jetoit ses regards sur l'Occident, qu'elle Themist. or.

18, 19.

Theod. l. 5, nople, et remporta en Orient, par ses généraux, quelc. 18.

Chron. Alex. ques victoires dont les annales de ce temps-là ne mar200. t. 2, quent aucune circonstance. Mais cette joie fut troubles fam. byz.

Hard. not. perdit d'abord sa fille Pulchérie. Cette jeune princesse ad Themist. perdit d'abord sa fille Pulchérie. Cette jeune princesse ad Themist. donnoit dès l'âge de six ans les plus heureuses espéMarcel. chr.

éclore en elle de jour en jour toutes les vertus de sa mère. Saint Grégoire de Nysse prononça son oraison funèbre, et rendit bientôt le mênte devoir à Flaccille Cette grande et sainte impératrice ne survécut pas longtemps à sa fille. Elle mourut à Scotume en Thrace, où elle étoit allée prendre les eaux minérales. Son corps fut rapporté à Constantinople. Elle fut honorée des larmes de tout l'empire, qui perdoit en elle un ferme soutien des vertus de Théodose. Les pauvres surtout L pleurèrent; elles les aimoit avec tendresse; ils n'avoient besoin auprès d'elle d'aucune autre recommandation que de leur misère, de leurs infirmités, de leurs blessures. Sans gardes et sans suite, elle passoit des jours entiers dans les hôpitaux, servant elle-même les malades, et leur rendant les plus humbles offices, que ses mains ennoblissoient. Comme on lui représentoit un jour que ces fonctions ne s'accordoient pas avec la majesté impériale, et qu'il lui suffisoit d'assister les pauvres de ses aumônes : Ce que je leur donne, dit-elle, n'est que pour le compte de l'empereur, à qui l'or et l'argent appartiennent. Il ne me reste que le service de mes mains pour m'acquitter envers celui qui nous a donne l'empire et qui leur a transporté ses droits. Elle visitoit fréquemment les prisonniers, et travailloit à leur délivrance. Sa némoire est encore en vénération dans l'église grecque, ui célèbre sa fête le 14 septembre, qu'on croit être le our de sa mort. Elle laissoit deux fils : quelques auteurs en ajoutent un troisième, nommé Gratien; mais ce ernier, qui mourut avant son père, naquit de la seonde femme de Théodose. Arcadius commençoit sa witième année; Honorius n'avoit encore qu'un an. l'empereur le mit entre les mains de sa nièce Sérène. flaccille laissoit encore dans le palais un neveu qu'elle voit pris soin d'élever avec Arcadius; c'étoit Nébride. l'héodose lui procura quelques années après une alliance llustre, en lui faisant éponser Salvine, fille de Gildon, rince Maure et comte d'Afrique. Nébride fut revêtu, en 196, de la dignité de proconsul d'Asie. Saint Jérôme parle wec éloge de sa vertu. Un palais que Flaccille avoit fait sătir à Constantinople conserva dans la suite le nom le cette princesse. On lui avoit de son vivant érigé une statue; elle étoit placée dans le sénat avec celles de son nari et de son fils Arcadius.

La douleur de Théodose ne lui faisoit pas perdre de Cod. Theod. rue le bon ordre de l'empire et les devoirs du souverain. leg. 4, 5, 6. Tisamène gouvernoit la Syrie avec une dureté insup- Cod. Just. 1. portable. Il n'avoit aucun égard aux lois que l'empereur 1, tit. 26, leg. 3; tit. 9, avoit publiées pour le soulagement de ses peuples; et, leg. 3; 111. 9, leg. 3; ressentoit tout le poids de la tyrannie. Libanius en p. 449. Liban. or. adressa des plaintes à l'empereur par un discours où il 18. demandoit au nom de la province la déposition de ce Soc. L 5, c. magistrat inhumain. On ne sait pas de quelle manière Int traité Tisamène. Mais nous avons une loi du q détembre de cette année par laquelle Théodose donne ordre au préfet du prétoire de destituer tous les juges qui seront devenus odieux par leurs concussions, ou même inutiles par leur négligence ou par une longue maladie; 'il lui permet d'en nommer d'autres en leur place, et de punir ceux qui se trouveront coupables; il

il lui ordonne de ne faire à l'empereur le rapport de leur crime qu'en lui annonçant leur châtiment. Deux jours après il fit contre l'adultère une autre loi, qui ordonne de mettre à la torture pour tirer la preuve de ce crime, non-seulement les esclaves du mari accusateur, mais aussi ceux de la femme accusée. Ce prince témoigna toute sa vie une extrême horreur de ce désordre, et de tous ceux qui souillent la pureté des mœurs. Il écarta par ses lois tous les subterfuges, tous les délais qui pouvoient ou en éluder ou en retarder la punition. Il défendit aux Juifs la polygamie; et ordonna que les aboninations contraires à la nature seroient expiées en place publique par le supplice du feu.

## LIVRE VINGT-TROISIÈME.

## VALENTINIEN II, THÉODOSE, ARCADIUS.

Au commencement de l'an 386, Honorius, âgé seuement de quiuze à seize mois, reçut le titre de consul, Idac. fast. Sulp. Sev. qui lui avoit été, dès sa naissance, destiné pour cette hist. l. 2. nnée. Il eut pour collègue Evode, préfet du prétoire Ruf. l. 2, c. le Maxime; et cette union prouve que Théodose vivoit Soz. l. 7, c. en paix avec le tyran, et qu'il le reconnoissoit pour empereur. L'impérieuse Justine n'avoit pas renoncé au divers. serm. dessein de rendre à l'arianisme la supériorité dont il Till. vie de avoit joui sous le règne de Constance et sous celui de art. 44. Valens. Elle employoit toute l'autorité de son fils pour roubler la paix des églises; elle menaçoit d'exil les évêques, s'ils n'adhéroient aux décrets de Rimini; elle ataquoit Ambroise par des outrages publics et par de sourdes intrigues; elle tâchoit de semer parmi le peuple l'esprit de discorde ; et, regardant comme un affront le peu de succès de ses cabales, elle excitoit son fils à la venger du mal qu'elle ne pouvoit faire. Les ariens et les courtisans, esclaves de la faveur, secondoient sa passion. Tout étoit odieux dans Ambroise: on noircissoit ses vertus mêmes : c'étoit un factieux, un rebelle, qui ne cherchoit par ses aumônes qu'à se faire des créatures. Pour lui, loin de s'en alarmer: C'est un reproche, disoit-il, dont je n'ai garde de rougir; et plaise à Dieu que je puisse toujours le mériter! Si c'est un crime de vouloir acheter par mes aumônes l'assistance et l'appui des indigens auprès du maître des empires, je m'avoue MIST. DU BAS-EMP. TOM. II.

coupable: c'est en effet ce que je chirche. Ces aceugles, ces boiteux, ces malades, ces vieillards sont de plus puissans défenseurs que les plus vaillans guerriers.

Le jeune prince entra dans la passion de sa mère. leg. 4; tit. 4, Résolu de la seconder de toute sa puissance, il approuva Ambr. ep. le projet d'une ordonnance dressée par Auxence, évêque de Milan, pour les ariens. L'empereur se déclaroit pour la foi du concile de Rimini; il permettoit aux ariens de sermon. ad s'assembler; il désendoit aux catholiques, sous peine de mort, de les troubler dans l'exercice du culte public, et Benevolum. même de présenter contre eux aucune requête. Pour re-Baronius. diger cette disposition, et y donner la forme de loi, Justine s'adressa à Bénévole, secrétaire des brevets. Celui-ci, né à Bresce en Italie, et instruit dans la soi de Nicée par le saint évêque Philâtre, refusa de prêter son ministère à l'hérésie; et comme l'impératrice le pressoit d'obéir, en lui promettant un emploi plus élevé: Cut en voin, lui dit-il, qu'on tente de m'éblouir; il n'est point de fortune qui mérite d'être achetée par une action impie; ôtez-moi plutôt la charge dont je suis reettu. pourvu que vous me laissiez ma foi et ma conscience. En parlant ainsi, il jeta aux pieds de Justine la ceinture qui étoit la marque de son office. Il ne fut pas disficile de trouver à la cour un ministre plus flexible et plus complaisant. La loi fut publiée le 23 de janvier:

la consternation dans l'église catholique.

Ambr.ep.21.

et de Basilicis
non traden:
ariens avoient coutume de redoubler leurs efforts pour
dis, et contra Auxendis auxentra Auxentra AuxenLe prélat résiste; il offre au prince de lui abandonnet
S. Aug. conf. les terres de l'Eglise; mais il refuse de livrer la maison
1.9, c.7, et
de civ. L. 22, de Dieu. Justine lui fait donner ordre de sortir de
c. 8.

Hermant, Milan; on le menace de la mort, s'il n'obéit; il se détervie de S. Am- mine à ne point partir, et à se laisser enlever de force

elle répandit la joie et la confiance parmi les ariens, et

plutôt que de se rendre coupable de l'usurpation de la broise, 1.4. basilique. Il répond aux officiers de Justine qu'il res - c. 2. 113, 15, pecte l'empereur; mais qu'il craint Dieu plus que le Till.viede prince; qu'il ne peut abandonner son église; que la art. 44. violence pourra bien en séparer son corps, mais non pas son esprit; que, si le prince fait usage du pousoir impérial, il ne lui opposera que la patience épiscopale. Le peuple, résolu de moarir avec son évêque, accourt à l'église; il y passe plusieurs jours et plusieurs nuits. Les églises étoient alors accompagnées d'un vaste enclos qui renfermoit plusieurs bâtimens pour le logement de l'évêque et du clergé. Tant que durèrent les attaques de Justine, le peuple ne sortit pas de cette enceinte; et il en restoit toujours un grand nombre dans l'église même, où, prosternés au pied des autels, qu'ils baignoient de leurs larmes, ils imploroient pour eux et pour leur évêque le secours du ciel. Ce fut en cette rencontre que , pour occuper le peuple et dissiper l'ennui d'une si longue résidence, saint Ambroise fit pour la première fois chanter des hymnes; il en composa lui-même, qui firent dans la suite partie de l'office de l'église. Il introduisit aussi le chant des psaumes à deux chœurs; et cette coutume, déià établie dans les églises orientales, se répandit de Milan dans tout l'Occident.

Ces chants étoient interrompus par les gémissemens du peuple. Pour le consoler et le contenir en même temps dans les bornes de la soumission due aux souverains, saint Ambroise montoit de temps en temps dans la tribune, et tâchoit de faire passer dans le cœur des fidèles la sainte assurance dont le sien étoit remphi. Je ne consentirui jamais à vous abandonner, leur disoitil; mais je n'ai contre les soldats et les Goths d'autres armes que les prières au dieu que nous servons; telle est les désense d'un prêtre. Je ne puis ni ne dois combattre autrement. Je ne sais ni fuir par crainte, ni opposer la force à la force. Vous savez que j'ai coutume d'obèir aux

empereurs, mais je ne veux leur sacrifier ni ma religion ni ma conscience. La mort qu'on endure pour Jesus-Christ n'est pas une mort: c'est le commencement d'une vie immortelle. Pendant qu'il parloit, l'église fut investie de soldats que la cour envoyoit pour garder les portes, et empêcher les catholiques d'en sortir. J'entends, disoit Ambroise, le bruit des armes qui nous environnent; ma foi n'en est pas effrayée. Je ne crains que pour vous; . laissez-moi combattre seul. L'empereur demande l'église et les vases sacrés : ô prince, demandez-moi mes biens, mes terres, ma maison, ce que j'ai d'or et d'argent; je vous l'abandonne. Pour les richesses du Seigneur, je n'en suis que dépositaire; il vous est aussi pernicieus de les resevoir qu'à moi de vous les donner. Si vous me demandez le tribut, nous ne vous le refusons pas; les terres de l'Eglise paient le tribut. Si vous voulez nos terres. vous avez le pouvoir de les prendre; nous ne nous y opposons pas; les collectes du peuple suffiront pour nourrir les pauvres. Ces paroles généreuses étoient reçues avec de grands applaudissemens. Les soldats qui étoient au-dehors, pleins de respect pour celui même qu'ils tenoient assiégé, joignoient leurs acclamations à celles du peuple; et ce concert alarmoit Justine.

Valentinien, désespérant de réussir par la terreur, et n'osant en venir aux dernières violences, envoya sommer Ambroise de se rendre devant lui pour disputer contre Auxence, se réservant le pouvoir de décider par son autorité souveraine. Ambroise s'excusa d'aller au palsis y plaider la cause de Dieu devant l'empereur ni devant aucun juge séculier; il représenta que les contestations qui concernent la foi ne doivent se traiter qu'en présence des évêques, et il offroit à Auxence d'entrer en dispute avec lui devant un concile. Justine, ne trouvant plus de ressource ni dans ses menaces ni dans ses artifices, conçut le dessein de faire assassiner Ambroise. Elle s'occupoit de cette affreuse pensée, lorsque les mi-

racles qui s'opérèrent à la découverte des corps de saint Gervais et de saint Protais l'effrayèrent sans la changer. En vain les ariens s'efforçoient de tourner en ridicule des prodiges que tout le peuple attribuoit à la sainteté de l'évêque aussi-bien qu'aux mérites des deux martyrs, l'impératrice n'osa combattre plus long-temps le prélat. Elle le laissa en possession de toutes les églises de Milan.

Les remontrances de Maxime firent peut-être sur Epist. rom. l'esprit de Justine encore plus d'impression que les mi- Ruf. 1. 2, c. racles. Elle le craignoit, et ne vouloit lui donner aucun 16. prétexte de prendre les armes. Ce tyran fut bien aise c. 14. de saisir cette occasion de faire une action digne d'un prince légitime, pour diminuer, s'il étoit possible, l'odieux de son usurpation. Il conjura Valentinien de cesser la guerre qu'il faisoit à la vérité. On a conservé sa lettre, dans laquelle il proteste de sa sincérité, et déclare que le seul motif qui le fasse agir, est le vif intérêt qu'il prend à la prospérité de Valentinien; que, s'il eût formé quelque dessein sur l'Italie, il ne devroit songer qu'à entretenir le feu de la division que le jeune prince allnmoit lui-même dans ses états : C'est une chose infiniment périlleuse, ajoutoit-il, de toucher à ce qui regarde Dieu.

En même temps que Valentinien se déclaroit en- Prudent. nemi de la foi catholique, par une bizarrerie dont les aspes. hym. exemples ne sont pas rates, il s'occupoit d'actions de Grut. inscr. piété. Il donnoit ordre de rebâtir et d'agrandir à Rome Baronius. la basilique de S. Paul sur le chemin d'Ostie. Ce projet Till. Theod. fut ensuite exécuté par Théodose, et achevé par Ho-Cod. Theod. norius. Placidie, fille de Théodose, y ajouta de riches leg. 3. ornemens. Le jeune prince ne se contenta pas des lois déjà établies par Constantin et par son père Valentinien pour obliger les peuples à sanctifier le dimanche : il défendit de faire ce jour-là aucune procédure, aucun acte, aucune transaction; d'exiger le paiement d'aucune dette; de débattre aucun droit, même devant des ar-

bitres; et il déclara infâme et sacrilége quiconque ne s'acquiteroit pas en ce saint jour des devoirs que prescrit la religion.

Cod. Theod. l. 12, tit. 1, leg. 111.

Les ordonnances de Théodose s'accordoient mieux avec la pureté de sa foi. Il n'avoit pas porté les derniers coups à l'idolâtrie; et dans chaque province subsistoit encore un pontife supérieur, qui étoit chargé de la police de toute la religion païenne. Ce titre, regardé comme très-honorable, étoit conféré aux personnes les plus distinguées de l'ordre municipal. On le donnoit quelquefois à des chrétiens malgré eux ; d'autres, moins scrupuleux que Gratien, alloient jusqu'à le rechercher: l'ambition, qui sait plier la conscience au gré de ses désirs, leur persuadoit que cette dignité, n'exigeant aucun acte particulier d'idolâtrie, n'étoit pas incompatible avec leur religion. Théodose, mieux instruit des obligations du christianisme, ne voulut pas à la vérile abolir cette fonction; l'ordre public la rendoit nécessaire tant que le paganisme subsisteroit : mais il défendit aux païens d'y contraindre les chrétiens, et à ceux-ci de l'accepter.

Claud. in 4. consulatu Honor. ep. 74. Zos. l. 4. Idac. fast. chron.

Depuis cinq ans la paix n'avoit été troublée en Orient que par quelques incursions qu'on avoit facilement ré-Symm. 1.3, primées. La réputation de Théodose rendoit la frontière respectable à tant de nations guerrières dont l'empire étoit environné, lorsqu'un nouvel essaim de har-Marc.chron. bares vint menacer la Thrace des mêmes désastres qu'elle avoit éprouvés sous le règne de Valens. C'étoient des Ostrogoths, appelés aussi Gruthonges, qui, dix ans auparavant, chassés de leur pays par les Huns, erroient dans cette vaste contrée qui s'étend du Danube à la mer Baltique. Réunis sous un chef nommé Odothee, ils entraînèrent avec eux une partie de ces natious seroces, dont ils traversoient le pays. L'amour de la guerre et l'espérance du pillage leur associèrent un grand nombre de Huns, et c'est à cause du mélange de

ces. deux puissantes nations que quelques auteurs donnent à ces barbares le nom de Gothuns Tout à coup la rive septentrionale du Danube parut couverte d'une multitude immense de guerriers suivis de leurs chariots, de leurs femmes et de leurs enfans. Ils envoyèrent demander le passage à Promote, général des troupes de la Thrace. Ce capitaine, aussi rusé que vaillant, s'avança aussitôt avec son armée, qu'il étendit le long du fleuve pour en défendre les bords. En même temps il choisit entre ses soldats des hommes de confiance qui savoient la langue de ces barbares; il leurordonna de passer le fleuve, et de tromper les ennemis en leur promettant de leur livrer l'armée romaine avec le général. Ceux-ci s'acquittèrent adroitement de leur commission. Ils demandèrent d'abord une somme exorbitante pour récompense de leur trahison. On disputa long-temps; enfin on se relâcha de part et d'autre, et l'on s'accorda sur le prix, dont la moitié seroit payée sur l'heure, et le reste après la victoire. On convint et des signaux et du moment de l'attaque; elle devoit se faire de nuit. Les soldats revinrent et informèrent de tout leur général.

On avoit choisi une nuit où la lune ne donnoit pas de lumière. L'obscurité sembloit favorable aux barbares pour dérober le passage; elle l'étoit encore plus à Promote pour leur cacher ses mouvemens. Lorsque cette nuit fut arrivée, les ennemis jettent dans des canots faits d'un seul arbre ce qu'ils avoient de plus braves soldats: ceux-ci devoient descendre les premiers et égorger les Romains, qu'ils s'attendoient à trouver endormis. Ils font ensuite embarquer les autres, afin de soutenir leurs camarades. Ils laissent sur le bord les gens inutiles au combat, femmes, vieillards, enfans, qui ne devoient passer qu'après le succès. Cependant Promote, instruit de ces dispositions, se préparoit à les recevoir. Ayant rassemblé les jours précédens un

Digitized by Google

très-grand nombre de grosses barques, il les rangea sur trois lignes; et quoiqu'il ne laissât entre elles qu'un médiocre intervalle, il en eut assez pour border le fleuve dans l'espace de vingt stades, c'est - à - dire de deux mille cinq cents pas. On observoit un grand silence; et la largeur du fleuve empêchoit les ennemis d'entendre le bruit des harques et des rames. Lorsque tout fnt prêt du côté des Romains, Promote fit donner le signal dont ses émissaires étoient convenus avec les barbares pour leur indiquer le moment du passage. Les Gruthonges font aussitôt force de rames, et s'avancent avec impatience comme à une victoire assurée. Au même instant les deux premières lignes des barques romaines se delachent afin d'envelopper les ennemis. Celles qui sont audessous s'étendent dans toute la largeur du fleuve pour former une barrière : les autres, aidées par le courant, descendent avec impétuosité. Fort supérieures aux canots des barbares par leur élévation, par leur masse et par le nombre des rameurs, elles les heurtent, les renversent, les brisent, les coulent à fond. La plupart des Gruthonges sont entraînés au fond des eaux par le poids de leurs armes. Ceux qui traversent le fleuve sont arrêtés par la troisième ligne des barques qui bordent la terre; ils y trouvent la mort. En peu de temps le Denube n'est plus couvert que de cadavres et de débris. Jamais combat naval ne coûta tant de sang. Odotheey perdit la vie.

Les vainqueurs, après avoir détruit et enseveli dans les eaux l'armée ennemie, passent à l'autre rive; ils s'emparent des bagages, et mettent aux fers les femmes, les enfans, et tous ceux qui n'avoient pas trouvé place dans les canots. Théodose, qui, sur le premier avis de Promote, étoit parti de Constantinople, arrive en ce moment. Il vient trop tard pour vaincre, mais assez ils pour sauver les vaincus. Il juge de l'importance de la victoire par la quantité de butin et par le nombre des

prisonniers. Il leur fait rendre la liberté et leurs dépouilles: il y ajoute même des libéralités; et par cette généreuse clémence il les change en sujets affectionnés. Il reçoit dans ses troupes ceux qui sont en état de porter es armes, et donné and autres des terres à cultiver. Il laisse Promote dans la Thrace pour garder la fronière.

Ces barbares, dispersés en divers cantons de la Thrace, conservoient leur férocité naturelle; ils avoient peine à s'accoutumer à la discipline romaine. Un de leurs détachemens, composé des plus braves et des mieux faits, campoit aux portes de Tomes, métropole de la petite Scythie, en-deçà du Danube. L'empereur leur avoit assigné une paie plus forte qu'à ses propres troupes; il leur avoit par honneur donné des colliers d'or. Fiers de ces distinctions, ils méprisoient les soldats de la garnison; ils les insultoient et les maltraitoient en toute occasion. Ils formoient même des desseins sur la ville : et l'on avoit sujet de tout appréhender de leur caractère brutal et impétueux. Géronce commandoit la garnison; c'étoit l'homme du monde le moins propre à souffrir res insultes. Aussi fougueux que les barbares, il ne leur cédoit ni en courage, ni en force de corps. Il résolut de les prévenir; et, ayant fait part de son dessein aux officiers de la garnison, comme il les voyoit intimidés et pen disposés à le suivre, il ne prend avec lui que sa garde, qui formoit un fort petit nombre, sort à cheval, l'épée à la main, et va d'un air intrépide charger les barbares. Les autres soldats, saisis de frayeur, se tiennent sur la muraille simples'spectateurs d'un combat si inégal. Les harbares se moquent d'abord de la folle témérité de Géronce ; c'étoit à leurs yeux un insensé qui venoit chercher la mort : ils détachent sur lui quelquesuns de leurs guerriers les plus braves et les plus robustes. Géronce s'attache au premier qui vient à lui ; il le saisit au corps; et, tandis qu'il s'efforce de le renverser de

cheval, un de ses gardes abat d'un coup de sabre l'ét du barbare, qui tombe par terre. Ce coup saisit les a d'effroi. Géronce se jette tête baissée au travers de cadron : les soldats romains, ranimés par son exem sortent de la ville; ils fonder sue la troupe enne ils en fort un horrible carnage. Ceux qui échappe se réfugièrent dans une église voisine, qui leur si d'asile. Géronce ayant, par cette action devaleur, primé l'insolence de Gruthonges, s'attendoit à récompenses. Mais Théodose, irrité qu'il eût de chef, et sans l'avis de ses supérieurs, entrepris un d de cette importance, songeoit bien, plutôt à le put On l'accusa même de n'avoir attaqué les barbares pour leur enlever les colliers d'or qu'ils tenoient de libéralité de l'empereur. Géronce s'en justifia par les qu'il avoit en aussitôt après sa victoire de remettre colliers entre les mains des officiers du trésor. Si s'en rapporte à Zosime, qui ne rend presque jam justice à Théodose, Géronce n'évita un traitement goureux qu'aux dépens de sa fortune, qu'il fallut sa fier pour achetes la protection des eunuques du palais

Idar. fust. Marcel.chr. Zos. l.4. Soc. 1.4 , c. Philost. 1.

Théodose avoit conduit à la guerre contre les Gn thonges son fils Arcadius, âgé de neuf ans. Il revil avec lui à Constantinople, où il entra comme en trion phe le 12 d'octobre. Il épousa quelques jours après Galli Pagi ad Ba- fille de Valentinien I. et de Justine. Selon Philostorge elle étoit arienne, ainsi que sa mère. On ne voit pas m pendant qu'elle ait causé aucun trouble dans l'Eglise mais ce ne seroit pas une preuve de la pureté de sa fei Elle mourut avant son mari; et sous un empereur le que Théodose, on pouvoit ne pas s'apercevoir que l'impératrice fût hérétique. Zosime recule ce mariage d'ane année; et il fait une aventure romanesque qui ne s'xcorde guère avec le caractère de Théodose, et qui annut besoin d'un meilleur garant.

Ce prince n'avoit d'autre passion que de rendre se Liban. vita.

ples heureux: il l'étoit lui-même lorsqu'il trouvoit asion d'user de clémence. Un sénateur d'Antioche, aimoit à donner de magnifiques repas, raconta un a devant un grand nombre de convives des songes i ne lui promettoient rien moins que l'empire. Quoi-'il affectât d'en rire le premier, on sentit qu'il étoit dupe de ces visions frivoles. Les parasites firent leur voir ; ce fut de le flatter d'abord et de l'accuser ensuite. étoit perdu s'il eût vécu sous le règne de Constance de Valens. Les juges se piquoient d'un zèle impivable : ils faisoient de cette extravagance une affaire état. Tous les convives, excepté les délateurs, étoient aités de complices. Il y en avoit déjà deux condamnés l'exil; plusieurs avoient souffert la question. Le secréure de Libanius fut accusé entre les autres : on prouva u'il étoit mort avant le festin dont on faisoit tant de ruit ; il n'a fallut pas moins pour arrêter les infornations déjà commencées. Théodose fit cesser, et cassa oute cette procédure. Ne punissant qu'à regret les crimes réels, il étoit hien éloigné de s'engager à poursuivre ceux qui n'étoient qu'imaginaires.

Toujours prêt à pardonner les attentats contre sa Cod. Theod. personne, il punissoit sévèrement les atteintes portées à leg. 2. lit. 53, l'honneur des particuliers. Il ordonna que ceux entre Lib. 9, tit. 54, leg. 9; les maîns de qui tombéroit un libelle diffamatoire tit. 44, leg. eussent à le déchirer sur-le-champ, leur défendant d'en Lib. 14. tit. réciter à personne le contenu, et soumettant à la même 12, leg, unic. peine et celui qui l'auroit composé et celui qui l'auroit communiqué, à moins qu'il n'en déclarât l'auteur. Pour donner plus d'éclat à la ville de Constantinople, il voulut que tous ceux qui étoient revêtus de dignités civiles on militaires, ne parussent en public que sur des chars attelés de deux chevaux : les magistrats du premier ordre, tels que les préfets du prétoire et ceux de la ville, avoient des chars à quatre chevaux : car, selon une louable discipline établie dès le temps de la répu-

blique, il n'étoit pas libre aux particuliers de se disinguer par la pompe des équipages : c'étoit le rang et pos pas la fortune que permettoit l'usage des voitures d'appareil. Les statues des princes étoient un asile: œu qui redoutoient la violence et l'injustice trouvoient leu sûreté dans l'enceinte où ces statues étoient places Mais il arrivoit que certaines gens s'y réfugioient pa malice et par affectation de terreur, afin de rendri odieuses les personnes par qui ils se prétendoient me nacés. Théodose ordonna que ceux qui auroient recour à ces asiles y demeureroient pendant dix jonrs; qui durant cet intervalle on ne pourroit les en arracher, d qu'ils n'auroient pas eux-mêmes la liberté de s'en ecarter : qu'après l'examen des motifs de leur crainte, si elle se trouvoit bien fondée, les lois prendreient leut désense; au lieu qu'ils seroient punis si leur alarme pretendue n'étoit qu'un artifice et un effet de malignile Constantin avoit mis un frein à l'avarice : mais cette passion, qui veille sans cesse pour se dérober à la contrainte des lois, avoit franchi ses barrières. Les usures étoient devenues arbitraires. Théodose se contenta de les renfermer dans leurs anciennes bornes, qui n'étoient que trop étendues. Il permit l'intérêt à douze pour cent par année, et condamna les usuriers à rendre le quedruple de ce qu'ils exigeroient au-delà. La loi de l'Evangile n'avoit pas encore en ce point pris le dessus sur les anciennes lois romaines.

An .387. Idac. fast. Lib. or. 14.

L'année suivante est mémorable par un de ces évenemens dont l'histoire a pris soin de conserver tous les détails pour l'instruction des princes et des peuples. C'est la sédition d'Antioche. On connoît les causes qui la firent naître, la manière dont elle s'alluma, les exies auxquels elle se porta, les effets qu'elle produisit, la conduite des magistrats dans la punition, et celle de Théodose dans le pardon des coupables. Valentinien étoit consul pour la quatrième fois avec l'historien Eu-

ope, lorsqu'une première étincelle de sédition éclata ins Alexandrie. Le peuple, assemblé au théâtre, se souva contre les magistrats. On les accabla d'injures, sans argner la personne même des empereurs. On porta udace jusqu'à demander Maxime pour maître : on appeloit à grands cris; on sonhaitoit qu'il voulût acpter la souveraineté de l'Egypte. Cette émeute, excitée un moment, passa aussi rapidement qu'un orage. ien n'étoit plus ordinaire au peuple d'Alexandrie : rament cette multitude légère et turbulente se voyoit unie dans le théâtre sans insulter les magistrats. La ose étoit tellement passée en coutume, que le gouyerement n'y faisoit nulle attention.

On ne dit pas même quel fut le prétexte de cet em- Lib.or. 25, ortement populaire; comme s'il n'en eût fallu aucun Marcel. chr. our soulever les Alexandrins. Il est cependant vraisem- Pagi ad Balable que ce fut la même cause qui excita vers le même Till. Theod. mps dans Antioche une sédition dont les suites furent not.27. eaucoup plus fâcheuses. En voici l'occasion. Au mois e janvier de cette année, il y avoit quatre ans révolus epuis qu'Arcadius avoit reçu le titre d'Auguste. Théoose voulut commencer par une fête magnifique la cinuième année de l'empire de son fils. Cette solennité se ommoit *les quinquennales*. Pour y ajouter plus d'éclat, avança d'une année ses propres décennales, c'est-à-dire la le de la dixième année de son empire. C'étoit la coutume edistribuer en cette occasion de l'argent aux soldats. Ces argesses épuisèrent le trésor. Théodose, ne voulant pas aisser tarir cette source de la prospérité des états, sonea aux moyens de le remplir : il imposa une contriution extraordinaire.

Les ordres du prince ne trouvèrent aucune résistance Chryson. in S. ans le reste de la Syrie; mais ils soulevèrent Antioche. Ignatium.c. ette ville étoit par sa grandeur, par son opulence, Liban. or. ar la beauté de sa situation et de ses édifices, con-14, 15, 25. idérée comme la capitale de l'Orient. Divisée en

quatre quartiers entourés de murailles, et qui formoire presque autant de villes, elle renfermoit deux cent mile habitans, partagés en dix-huit tribus. A ce peuple nombreux se joignoient une infinité d'étrangers quis'y rendoient sans cesse de toutes les contrées de l'univers. Tant d'humeurs diverses étoient une matière toujours présrée aux plus violentes agitations. On parloit depuis quelques jours de la nouvelle imposition : ce n'étoit qu'un bruit sourd, qui trouvoit peu de croyance, mais qui mettoit déjà les esprits dans cet état d'incertitude où la deviennent plus faciles à émouvoir. Les ordres de l'enpereur étant arrivés pendant la nuit du 26 de février. gouverneur assembla de grand matin le conseil. La keture des lettres n'étoit pas achevée, que les assistans se bandonnent à la douleur : ils s'écrient que la somme est exorbitante; qu'on peut leur briser les os par les tortures, leur tirer tout le sang des veines, mais qu'en vendant et leurs biens et leurs personnes, on ne pourra trous de quoi satisfaire à cette exaction cruelle. Les nurmures les gémissemens, les cris, les marques du dernier deespoir troublent toute l'assemblée. Plusieurs élèvent la voix pour adresser à Dieu des prières plus séditieuses en core que les murmures.

Chrysost.
hom. destat.
5, c. 3.
Libin. or.
15, 15, 22,

Le gouverneur sait de vains efforts pour les apaier. Ils sortent de la salle, et courent comme des sortent sous le portique. Là, redoublant leurs cris en se déponifiant de leurs robes, ils appellent les citoyens; ils leut exagèrent le sujet de leur alarme. On accourt de toute parts: bientôt une peuple innombrable les environne: in sureur se communique plus promptement que leurs paroles; la plupart ignorent encore la cause du tumulte, et frémissent déjà de colère. Tout à coup, sans auch commandement, il se fait un grand silence; cette inmense populace demeure calme et immobile, ainsi que la mer aux approches d'un violent orage; et un nonnent après, poussant des cris surieux, et se divisant en pir-

ieurs troupes comme en autant de vagues, les uns se ettent dans les thermes voisins; ils renversent, ils brient, ils détruisent et les vases et les ornemens : d'autres ourent à la maison de l'évêque Flavien, et, ne l'ayant as trouvé, ils reviennent à la salle du conseil, d'où le ouverneur n'avoit encore osé sortir : ils tâchent d'en nfoncer les portes, et menacent de le massacrer, ce qui l'étoit pas sans exemple à Antioche. N'ayant pu rénssir, ls se dispersent en criant : Tout est perdu; la ville est bîmée ; une imposition cruelle a détruit Antioche.

Tout ce qu'il y avoit d'étrangers, de misérables, d'es- Chrysost. laves, grossit la foule des séditieux. Ce mélange confus 3. ne connoît plus ni prince, ni magistrats, ni patrie. A Hom. 3, c.: a vue des portraits de l'empereur, qui étoit peint en Hom.5, c. plusieurs endroits de la ville, la rage s'allume; on l'in- 3<sub>Hom.6, c</sub>. ulte de paroles et à coups de pierres ; et , comme s'il res-oronze, on va attaquer ses statues : on n'épargne pas vitator, 14, relles de Flaccille, d'Arcadius, d'Honorius, ni la statue 15, 21, 23. questre de Théodose le père. On attache des cordes à Theod.l. 5, eur cou ; chacun s'empresse de prêter son bras à ce mi- c. 19, 60z. 4. 7, c. nistère de fureur : on les arrache de leur base ; on les brise 23. n morceaux, en les chargeant d'opprobres et d'imprécations : on en abandonne les débris aux enfans, qui les

Ce dernier excès d'insolence effraya les coupables eux- Liban. or. mêmes. La vue des images d'un empereur si respectable brisées et mises en pièces les frappa d'horreur, comme s'ils eussent vu les membres du prince même épars et déchirés. Pâles et tremblans, la plupart s'enfuient et se renserment. La sédition se ralentissoit : mais elle n'étoit pas encore apaisée. Une troupe des plus opiniatres s'assemble autour de la maison d'un des principaux sénaleurs, qui, se tenant renfermé chez lui, paroissoit condamner la révolte. Ils y mettent le feu. Pendant l'emportement du peuple, les plus sages citoyens n'avoient

traînent par les rues de la ville.

osé s'exposer : les magistrats, cachés dans leurs maisons, ne songeoient qu'à conserver leur vie. Ne pouvant concerter ensemble ni prendre aucune mesure, ils en étoient réduits à faire des vœux au ciel. Quantité de voix appeloient en vain le gouverneur. Quoique ce fut m officier vaillant, et qui s'étoit signalé dans la guerre, cependant il n'osa se montrer jusqu'au moment ou il apprit que la plus grande fougue du peuple étoit passe. et que la maison du sénateur n'étoit attaquée que par une poignée de misérables. Il s'y transporta à la tête de sa garde. Il n'en coûta que deux coups de flèches pour dissiper ce reste de séditieux. Le comte d'Orient, qui commandoit les troupes, et qui n'avoit pas montré plus de hardiesse, vint alors se joindre à lui. On les blama tous deux dans la suite de n'avoir pas affronté le penl pour défendre les statues de l'empereur, et pour épargner à la ville un si criminel attentat. Leurs soldats poursuivirent les mutins, qui fuyoient devant eux. On en prit un grand nombre, qui furent aussitôt enfermés dans les prisons.

Liban. or.

On remarqua que les femmes de la plus vile populate. Soz. 1.7, c. qui ont contume de signaler leur rage dans ces éments soudairles, ne prirent aucune part à celle-ci. L'agitation qui subsistoit encore dans les esprits après tant de seconsses violentes, fit, comme il arrive souvent, imaginer des fantômes et des prodiges bizarres. On ne pouvoit craire que ce désordre n'eût pas été produit par une puissant surnaturelle. Le bruit courut que dans le fort du tumulte on avoit vu un vieillard d'une taille gigantesque, monte sur un puissant cheval; et que, s'étant changé d'abid en jeune homme, ensuite en enfant, il avoit disparu. On disoit encore que la nuit d'auparavant on avoit aperçu au-dessus de la ville une femme horrible à voir, et d'une grandeur effrayante; que ce spectre avoit passé sur toutes les rues en frappant l'air d'un fouet avec un bruit affreux. Ce n'étoit rien moins dans l'idée du peuple



eux-mêmes à déserter Antioche. Les autres sortent en foule, et se dispersent sur les montagnes et dans les forêts. Plusieurs sont massacrés par les brigands, qui profitent de cette alarme pour infester les campagnes voisines, et l'Oronte rapporte tous les jours dans la ville quelques-uns des cadavres de ces malheureux fugitifs.

Hom. 3, c. 6, 7.
4, 7.
Hom. 5, c. 5.
Hom. 6, c. 5.
Hom. 8, c. 4.
Hom. 13, c. 1, 2.
Liban. or. 14, 22.

Chrysost.

Cependant les magistrats étoient assis sur le tribunal, et faisoient comparoître ceux qu'on avoit arrêtés à la fin de la sédition et la nuit suivante. Ils déployoient toute l'horreur des supplices. On pouvoit leur reprocher de n'avoir rien fait pour empêcher le crime : cette crainte les rendoit plus implacables; ils croyoient faire leur apologie en punissant avec rigueur. Les fouets armés de plomb, les chevalets, les torches ardentes, toutes les tortures redoutables à l'innocence même, étoient mises en œuvre pour arracher l'aveu du crime et des complices. Tout ce qui restoit de citoyens dans la ville étoit assemblé aux portes du prétoire, dont les soldats gardoient l'entrée. Là, plongés dans un morne silence, se regardant les uns les autres avec une défiance mutuelle, les yeux et les bras levés vers le ciel, ils le conjurcient ave larmes d'avoir pitié des accusés, et d'inspirer aux juge des sentimens de clémence. La voix des bourreaux, le bruit des conps, les menaces des magistrats, les glacent d'effroi; ils prêtent l'oreille à toutes les interrogations; à chaque coup, à chaque gémissement qu'ils entendent, ils tremblent pour leurs parens, pour eux-mêmes; ik craignent d'être nommés entre les complices. Mais rien n'égale la douleur des femmes : enveloppées de leurs voiles, se roulant à terre, et se traînant aux pieds des soldats, elles les supplient en vain de leur permettre l'entrée : elles conjurent les moindres officiers qui passent devant elles de compatir au malheur de leurs proches, et de leur prêter quelque secours. Entendant les cris douloureux de leurs pères, de leurs fils, de leurs maris, elles





fere aux emportemens insensés de leur gaite ordinaire les fruits heureux de leur infortune et de leur tribe-

Ce grand homme, animé de l'esprit de Dieu, foi sel Pallad.dial. Ce grand homme, anime de l'esprit de Dieu, lid Son. 1 3,50 dans ces jours d'alarme et de doudeur. La comobios Thrond: d'un peuple nombreux. Il étoit né à Antioche I au M7-Hum. 3, 6 de parens nobles. Il avoit pris les leguns de labora-Rom, 4, c. Mais la heauté de son génie , le goût du vrai et du grad thom. 5, par la lecture assidue de ces admirables monte les que las cienne Grèce avoit enfantés, et surtuit l'étale a

Digitized by Google

te de la

wie, it d

publes creur av

et qu

See du To le ter

Minche

a benty

Ecriture sainte, dont la sublime simplicité passa dans Hom.6, c. on esprit comme dans son cœur, lui donnèrent un ton tom. 16, c. l'éloquence fort supérieure à celle de son maître. Ce fut 1. Soz. l. 8, c. ne de ces âmes choisies que la sagesse de Dieu se plaît à 2.

Zon. t. 2, ormer de temps en temps, et à montrer aux hommes, p. 36. 2, p. 36. Vita S. Joan. Chr. sout. bees forces humaines soutenues de la grâce divine. Il nedict mbrassa d'abord la profession d'avocat. L'injustice des Fleury, hist. commes, qu'il voyoit de trop près, l'en dégoûta presque c. 7,9. ussitôt. Saint Mélèce le fit lecteur. Il se retira dans la olitude; et le Démosthène du christianisme vécut penlant deux ans renfermé dans une caverne, où il ne s'occupoit que de la prière et de l'étude : le mauvais état de a santé l'en fit sortir à l'âge de trente-trois ans. Il fut pientôt après ordonné diacre par saint Mélèce. Flavien ui conféra la prêtrise en 385 ou 386, et lui confia le ministère de la parole. Il étoit alors dans un âge où l'on peut être assez instruit et assez exercé dans la pratique de la morale évangélique pour accepter sans présomption le redoutable emploi de la prêcher aux autres hommes. Il parut comme un ange chargé d'annoncer les ordres du ciel, et s'attira, sans y prétendre et sans en vouloir tirer aucun avantage temporel, l'admiration de toute la ville d'Antioche. L'éclat, la solidité, la force, la pureté de son éloquence, lui firent donner avec raison le surnom de Chrysostôme. Depuis le vendredi 26 février, jour de la sédition, jusqu'au jeudi de la semaine suivante, il demenra dans le silence. Enfin, lorsque les plus coupables furent punis, que plusieurs de ceux que la terreur avoit bannis de la ville commençoient à y revenir, et qu'il ne restoit plus que l'inquiétude de la vengeance du prince, il monta dans la tribune. Pendant tout le temps du carême, qui commença cette année à Antioche le huitième de mars, il continua de prêcher au peuple, dont il sut calmer les craintes et essuyer les larmes; et l'on doit principalement attribuer à ce grand

orateur la tranquillité où la ville se maintint au milier des diverses alarmes qui survinrent. Il prononça dans cet intervalle vingt discours comparables à tout œ qu'Athènes et Rome ont produit de plus éloquent. L'art en est merveilleux. Incertain du parti que vondra prendre Théodose, il mêle ensemble l'espérance du pardon et le mépris de la mort, et dispose ses auditeurs à recevoir avec soumission et sans trouble les ordres de la Providence. Il entre toujours avec tendresse dans les sentimens de ses citoyens; mais il les relève et les fortifie. Jamais il ne les arrête trop long-temps sur la vue de leurs malheurs; bientôt il les transporte de la terre au ciel : pour les distraire de la crainte présente, il leur en inspire une autre plus vive; il les occupe du souvenir de leurs vices, et leur montre le bras de Dieu levé sur leur têtes, et infiniment plus terrible que celui du prince. Il y avoit déjà huit jours que les courriers qui por-

Chrysost. Hem. 5, c. toient à l'empereur la nouvelle de la sédition étoient Zos. l. 4.

Hom. 6, c. partis d'Antioche, lorsqu'on apprit qu'ils avoient été Hom. 17, c. arrêtés dans leur route par divers accidens, et obligés de Hom. 21. c. quitter les chevaux de poste pour prendre les voitures Liban. de publiques. On crut qu'il étoit encore temps de les pré-videtor. 24. venir; et toute la ville s'adressa à l'évêque Flavien, prelat vénérable par sa sainteté, et chéri de l'empereur. Il acepta cette pénible commission; et ni les infirmités d'une extrême vieillesse, ni la fatigue d'un long voyage dans une saison incommode et pluvieuse, ni l'état où x trouvoit une sœur unique qu'il aimoit tendrement, et qu'il laissoit au lit de la mort, ne purent arrêter son zèle. Résolu de mourir ou de fléchir la colère du prince, il part au milieu des larmes de son peuple. Tous les cœurs le suivent par leurs vœux; on espère que la bonté naturelle de l'empereur ne pourra se défendre d'éconter un prélat si respecté. Zosime fait honneur de cette deputation à Libanius et à un certain Hilaire, distingue, dit-il, par sa naissance et par son savoir. Nous avons,

en effet deux discours de Libanius qui semblent avoir été prononcés devant l'empereur, l'un pour apaiser sa colère, l'autre pour louer sa clémence. Mais ce n'est qu'une fiction de déclamateur. Si l'on s'en rapporte à Libanius lui-même, il paroît qu'il ne sortit point de la ville. Ce sophiste, qui veut toujours jouer un grand rôle, prétend avoir beaucoup servi à rassurer les habitans, et à dispose r ensuite à la douceur les commissaires de Théodose. Il y a tout lieu de croire que ce récit de Zosime n'est qu'une fable inventée pour dérober aux chrétiens la gloire d'avoir sauvé Antioche.

Quoique Flavien sit une extrême diligence, il ne put Chrysost. atteindre les comriers. Ils arrivèrent avant lui, et leur 6. rapport excita dans Théodose cette violente colère dont Hom. 17, c. les premiers accès étoient toujours prompts et terribles. Il étoit moins irrité du renversement de ses propres sta-loss. tues que des outrages faits à celles de Flaccille et de son Hom. 7, 4 père. L'ingratitude d'Antioche redoubloit encore son Lib, or.15, courroux. Il avoit distingué cette ville entre toutes celles 22. de l'empire par des marques de sa bienveillance : il y c. 19.

Zos. 1.4.

avoit ajouté de superbes édifices. On venoit d'achever Soz. 1.7, c. par ses ordres un nouveau palais dans le faubourg de 23. Daphné, et il avoit promis de venir incessamment ho- 60. norer Antioche de sa présence. Son premier mouvement not. 30. fut de détruire la ville, et d'ensevelir les habitans sous ses ruines. Etant revenu de cet accès d'emportement, it choisit le général Hellébique, et Césaire, maître des offices, pour l'exécution d'une vengeauce plus conforme aux règles de la justice. Comme il ignoroit encore la punition des principaux auteurs du désordre, il chargea ces commissaires d'informer contre les coupables avec pouvoir de vie et de mort. Il leur donna ordre de fermer le théâtre, le Cirque et les bains publics; d'ôter à la ville son territoire, ses priviléges, et la qualité de métropole; de la réduire, comme avoit autrefois fait l'empereur Sévère, à la condition d'un simple bourg sou-

mis à Laodicée, son ancienne rivale, qui deviendroit par ce changement métropole de la Syrie; de retrancher aux pauvres la distribution du pain, qui étoit établie dans Antioche comme dans Rome et dans Constantinople.

Chry sost.

Hellébique et Césaire, étant partis avec ces ordres rigoureux, rencontrèrent Flavien, et redoublèrent sa douflom, 16, c. leur. Il continua sa route avec plus d'empressement pour Hom. 17, c. obtenir quelque grâce. Les deux commissaires se hâtè-Hom. 18, c. rent d'arriver en Syrie. La renommée, qui les devança. 4. Hom. 21, e. renouvela la terreur dans Antioche. On publioit qu'ils venoient à la tête d'une troupe de soldats qui ne respiroient que le sang et le pillage. Les habitans prononçoient eux-mêmes leur propre sentence : On égorgera le sénat ; on détruira la ville de fond en comble ; on la réduira en cendres avec son peuple; on y fera passer la charrue; et pour éteindre notre race, on poursuire, le fer et le feu à la main, jusque dans les montagnes et les déserts ceux qui y chercheront une retraite. On attendoit en tremblant le moment de leur arrivée. On se disposoit de nouveau à prendre la fuite. Le gouverneur, qui étoit païen, vint à l'église, où une multitude innombrable s'étoit assemblée comme dans un asile : il y parla au peuple, et s'efforça de le rassurer. Lorsqu'il se fut retiré, saint Jean Chrysostôme fit reproche aux chrétiens d'avoir eu besoin d'une voix étrangère pour affermir des cœurs que la confiance en Dieu devoit rendre inébranlables. Enfin ceux qui connoissoient le caractère des deux officiers vinrent à bout de calmer ces alarmes. On commença de se persuader que le prince ne vouloit pas ruiner Antioche, puisqu'il confioit sa vengeance à deux ministres si équitables et si modérés. A · leur approche, une foule de peuple sortit au - devant d'eux, et les conduisit à leur demeure avec des acclamations mêlées de prières et de larmes. C'étoit le soir du 29 de mars.

En effet, les deux commissaires n'étoient pas de ces Chryson. rice, et lui préparent d'inutiles repentirs. C'étoient des Lib. or. 14, iommes prudens et vertueux. Hellébrique étoit même  $\frac{22}{Greg.}$   $\frac{23}{Naz}$ . mi d'amitié avec S. Gregroire de Nazianze; et c'est une ep. 123. onange pour Théodose d'avoir choisi, dans sa colère, leux ministres propres, non pas à la servir aveuglément, nais à la diriger et à la retenir dans les bornes d'une xacte justice. Ils apprirent, en arrivant, que les masistrats les avoient prévenus, et que la sédition étoit déjà punie par des exemples assez rigoureux. Cependant. par les ordres du prince, ils se voyoient réduits à la riste nécessité de rouvrir les plaies récentes de cette malheureuse ville, et d'en faire encore couler du sang. Ils signifièrent d'abord la révocation de tous les priviléges d'Antioche.

Le lendemain, ils firent comparoître tous ceux qui Chrysost. composoient le conseil de la ville. Ils écoutèrent et les 1.2. accusations formées contre eux, et leurs réponses. L'hu- Hom. 18, c. manité des juges adoucissoient, autant qu'il leur étoit Liban. or. permis, la sévérité de leur ministère : ils n'employoient 22, 23. ni soldats ni licteurs pour imposer silence; ils permettoient aux accusés de plaindre leur sort, de verser des pleurs; ils en versoient eux-mêmes; mais ils ne leur laissoient espérer aucune grâce; ils paroissoient à la fois compatissans et inflexibles. Sur la fin du jour, ils firent renfermer tous ceux qui étoient convaincus dans une grande enceinte de murailles, sans toit et sans aucune retraite qui pût les garantir des injures de l'air. C'étoient les personnes les plus considérables d'Antioche par leur naissance, par leurs emplois et par leurs richesses. Toutes les familles nobles prirent le denil; la ville perdoit avec eux tont ce qu'elle avoit d'éclat et de splendeur.

Le troisième jour devoit être le plus funeste : tous les Chrysost. habitans étoient glacés d'effroi. C'étoit le jour destiné au 1, 2.

Hom. 18, c. jugement et à l'exécution des coupables. Avant le lever Lib. or. 23. du soleil, les commissaires sortent de leurs demeures à Theod. 1.5, la lueur des flambeaux. Ils montroient une contenance plus sévère que la veille, et l'on croyoit déja lire sur leur front la sentence qu'ils alloient prononcer. Comme ils traversoient la grande place, suivis d'une foule de peuple, une femme avancée en âge, la tête me, les cheveux épars, saisit la bride du cheval d'Hellébique, et s'v tenant attachée, elle l'accompagne avec des cris lamentables. Elle demandoit grâce pour son fils, distingué par ses emplois et par le mérite de son père. En même temps Hellébique et Césaire se voient environnés d'une multitude inconnue, que des vêtemens lugubres, des visages pâles et exténués faisoient ressembler à des fantômes plutôt qu'à des hommes. C'étoient les solitaires des environs d'Antioche, qui dans cette triste conjoncture étoient accourus de toutes parts; et tandis que les philosophes païens, plus orgueilleux, mais aussi timides que le vulgaire, étoient allés chercher leur sûreté sur les montagnes et dans les cavernes, les moines, qui étoient alors les vrais philosophes du christianisme, et qui portoient ce nom à juste titre, avoient abandonne leurs cavernes et leurs montagnes pour venir consoler et secourir leurs concitoyens. Ils s'attroupent en grand nombre autour des commissaires; ils leur parlent arec hardiesse : ils offrent leurs têtes à la place des accusés ; ils protestent qu'ils ne quitteront les juges qu'après avoir obtenu grâce: ils demandent d'être envoyés à l'emperenr. Nous avons, disent-ils, un prince chrétien et religieux; il écoutera nos prières; nous ne vous permettrons pas de tremper vos mains dans le sang de vos frères; ou nous mourrons avec eux. Hellébique et Cesaire tâchoient de les écarter en leur répondant on ils n'étoient pas maîtres de pardonner, et qu'ils ne pouvoient désobéir au prince sans se rendre eux-mêmes aussi

coupables que le peuple d'Antioche.

Ils continuoient leur marche, lorsqu'un vieillard, lont l'extérieur n'avoit rien que de méprisable, s'avança leur rencontre. Il étoit de petite taille, vêtu d'habits ales et déchirés. Saisissant par le manteau l'un des deux ommissaires, il leur commanda à tous deux de desendre de cheval. Indignés de cette audace, ils alloient e repousser avec insulte, lorsqu'on leur dit que c'étoit Lacédone. Ce nom les frappa d'une vénération profonde. lacédone vivoit depuis long-temps sur le sommet des olus hautes montagnes de Syrie, occupé jour et nuit de a prière. L'austérité de sa vie lui avoit fait donner le urnom de Crithophage, parce qu'il ne se pourrissoit que de farine d'orge. Quoiqu'il fût très-simple, sans nucune connoissance des choses du monde, et qu'il se ût rendu comme invisible aux autres hommes, il étoit élèbre dans tout l'Orient. Les commissaires s'étant jetés ses pieds, le prioient de leur pardonner, et de soufrir qu'ils exécutassent les ordres de l'empereur. Alors ce olitaire, inspiré par la sagesse divine, leur parla en ces ermes: « Mes amis, portez ces paroles au prince: Vous n'êtes pas seulement empereur, vous êtes homme, et vous commandez à des hommes de même nature que vous. L'homme a été formé à la ressemblance de Dieu: n'est-ce donc pas un attentat contre Dieu même de détruire cruellement son image? On ne peut outrager · l'ouvrage sans irriter l'ouvrier. Considérez à quelle colère vous emporte l'insulte faite à une figure de bronze. Et une figure vivante, animée, raisonnable, n'est-elle pas d'un plus grand prix? Il nous est aisé de rendre à l'empereur vingt statues pour une seule; mais, après nous avoir ôté la vie, il lui sera impossible de rétablir un seul cheveu de nôtre tête. » Le discours de et homme sans lettres fit une vive impression sur les commissaires. Ils promirent à Macédone de faire part à 'empereur de ses sages remontrances.

Ils se trouvoient dans un extrême embarras, et n'é- Chrysost.

Hom. 17, c. toient guère moins agités au-dedans d'eux-mêmes que Liban. or. les coupables dont ils devoient prononcer la sentence.

D'un côté les ordres de l'empereur leur faisoient craisdre d'attirer sur eux toute sa colère; de l'autre, les cris

D'un côté les ordres de l'empereur leur faisoient craindre d'attirer sur eux toute sa colère; de l'autre, les cris et les vives instances des habitans, et surtout des moines, dont les plus hardis menaçoient d'arracher les ciminels des mains des bourreaux, et de subir eux-mêmes le supplice, désarmoient leur sévérité. Dans cet etat d'incertitude, ils arrivèrent aux portes du prétoire, on l'on avoit déjà conduit ceux qui devoient être condamnés. Ils y rencontrèrent un nouvel obstacle. Les évêques qui étoient alors dans Antioche, et il s'en trouvoit loujours quelques-uns dans cette capitale de l'Orient, & présentent devant eux : ils les arrêtent et leur déclarent que, s'ils ne veulent leur passer sur le corps, il faut qu'ils leur promettent de laisser la vie aux prisonniers. Sur le refus des commissaires, ils s'obstinent à leur fermer le passage. Enfin Césaire et Hellébique ayant témoigne par un signe de tête qu'ils leur accordoient leur demande, ces prélats poussent un cri de joie, ils leur bisent les mains, ils embrassent leurs genoux. Le people et les moines se jettent en même temps dans le prétoire, et la garde ne peut arrêter cette foule impétueuse. Alors cette mère éplorée, qui n'avoit pas quitté la bride du cheval d'Hellébique, apercevant son fils chargé de chaînes, court à lui, l'entoure de ses bras, le couvre de ses cheveux, le traîne aux pieds d'Hellébique, et, les arrosant de ses larmes, elle conjure ce général, avec des cris et des sanglots, de lui rendre l'unique soutien des vieillesse, on de lui arracher à elle-même la vie. Les moines redoublent leurs instances: ils supplient les juges de renvoyer le jugement à l'empereur; ils offrent de partir sur-le-champ, et promettent d'obtenir la grace de tant de malheureux. Les commissaires, ne pouvant retenir leurs larmes, se rendent enfin : ils consentent surseoir l'exécution jusqu'à la décision de Théodose.

Mais ils ne veulent pas exposer tant de vieillards atténués par les austérités aux fatigues d'un long et pénible voyage. Ils leur demandent seulement une lettre; ils se chargent de la porter au prince et d'y joindre les plus pressantes sollicitations. Les solitaires composèrent une requête dans laquelle, en implorant la clémence de Théodose, ils lui mettoient devant les yeux le jugement de Dieu, et protestoient que, s'il falloit encore du sang pour apaiser son courroux, ils étoient prêts à donner leur vie pour le peuple d'Antioche.

Les deux commissaires convinrent qu'Hellébique de- Chrysost. meureroit dans la ville, et que Césaire iroit à Constan-2. Hom. 17, c. tinople. Ils firent transférer les criminels dans une prison 4. plus commode. C'étoit un vaste édifice, orné de porti- Hom. 20, c. ques et de jardins, où, sans les délivrer de leurs chaînes, Lib. or. 25. on leur permit de recevoir toutes les consolations de la vie. Cette nouvelle fit renaître l'espérance, dont les effets se diversificient selon la différence des caractères. Les citoyens sensés bénissoient Dieu, et lui rendoient des actions de grâces; ils se flattoient que l'empereur, en considération de la fête de Pâques, qui approchoit, pardonneroit les offenses qu'il avoit reçues. Mais une jeunesse dissolue, dont cette ville voluptueuse étoit remplie, s'abandonnoit déjà aux excès d'une joie extravagante: elle avoit en un moment oublié tous ses malheurs. Dès le lendemain du départ de Césaire, pendant que les principaux d'Antioche étoient dans les fers, et le pardon encore incertain, les bains publics étant fermés, une troupe de jeunes libertins coururent au fleuve, sautant, dansant, chautant des chansons lascives, et entrainant avec eux les femmes qu'ils rencontroient. Ces désordres n'échappèrent pas aux sévères réprimandes de saint Jean Chrysostôme. Pour les tirer de cette folle sécurité, il fit de nouveau gronder sur leurs têtes le tonnerre de la vengeance divine et les menaces de celles du prince.

Césaire étoit parti dès le soir même. Une foule de

Theod. l. 5,

Lib. or. 22. peuple, et surtout les femmes, remplissoient le chen sur son passage jusqu'à la distance de près de deux lieu mais ce sage officier, voulant éviter l'éclat des acclan tions populaires, attendit que la nuit eût obligé ce multitude de se retirer. Afin de faire plus de diligent il n'avoit pris avec lui que deux domestiques, et le s du lendemain il étoit déjà sur les frontières de la Ca padoce. Il ne s'arrêta dans sa route que pour changer relais, et ne sortit de son chariot ni pour dormir, ni poi prendre de nourriture. Il voloit avec plus d'empresseme que s'il se fût agi de sa propre vie. Quoiqu'il y eût plus trois cents lienes d'Antioche à Constantinople, il arri dans cette dernière ville le sixième jour après midi. Comu il étoit sans suite, il y entra sans être connu. et se ! sur-le-champ annoncer à l'empereur. Il lui présental procès-verbal qui contenoit le détail de la sédition é de ses suites; il n'y avoit pas oublié la requête de moines et la remontrance de Macédone. Il en fit la le ture par ordre du prince. Aussitôt, se jetant à ses pieds il lui représenta le désespoir des habitans, les châtimens rigoureux qu'ils avoient déjà éprouvés, la gloire qui lui reviendroit de sa clémence. Theodose versa des larmes: son cœur commençoit à s'attendrir, mais la colère combattoit encore ces premiers mouvemens de compassion.

Chry sost. 21, c. 2.

Il y avoit déjà sept ou huit jours que Flavien étoit arrivé à Constantinople; mais, soit qu'il crût l'empereur encore trop irrité, soit que ce prince l'évitat à dessein, il ne s'étoit point jusqu'alors présenté à Théodose. Plongé dans la douleur la plus amère, il ne s'occupoit que des maux de son peuple; son absence le hi rendoit plus sensibles, parce qu'il ne ponvoit les soulsger; ses entrailles étoient déchirées, il passoit les jours et les nuits à verser des larmes devant Dieu, le priant d'amollir le cœur du prince. L'arrivée de Césaire la rendit le courage; il alla au palais, et ce fut peutéle Césaire même qui lui procura une audience, afin d'ap-

ver ses prières de celles de ce saint évêque. Dès que avien parut devant l'empereur, il se tint éluigné, as un morne silence, le visage baissé vers la terre, mme s'il eût été chargé de tous les crimes de ses mpatriotes. Théodose, le voyant confus et interdit, pprocha lui-même, et, levant à peine les yeux, le sur serré de douleur, au lieu de s'abandonner aux lats d'un juste courroux, il sembloit faire une apoloe. Rappelant en peu de mots tout ce qu'il avoit fait Mr Antioche, il ajoutoit à chaque trait : C'est donc nsi que j'ai mérité tant d'outrages ! Enfin, après le xit des bienfaits dont il avoit comblé cette ville ingrate: Quelle est donc l'injustice dont ils ont prétendu se venger? continua-t-il. Pourquoi, non contens de m'insulter, ont-ils porté leur fureur jusque sur les morts? Si j'étois coupable à leur égard, pourquoi outrager ceux qui ne sont plus, et qui ne les ont jamais offensés? N'ai-je pas donné à leur ville des marques de préférence sur toutes les autres de l'empire? Je désirois ardemment de la voir ; j'en parlois sans cesse ; j'attendois avec impatience le moment où je pourrois en personne recevoir les témoignages de leur affection et leur en donner de ma tendresse. »

Flavien, pénétré de ces justes reproches, et poussant Chrisost. un profond soupir, rompit enfin le silence, et d'une voix 5. entrecoupée de sanglots : « Prince (dit-il), notre ville « infortunée n'a que trop de preuves de votre amour; et « ce qui faisoit sa gloire fait aujourd'hui sa honte et notre « douleur. Détruisez-la jusqu'aux fondemens, réduisez-« la encendres, faites périr jusqu'à nos enfans par le tran-« chant de l'épée; nous méritons encore de plus sévères « châtimens; et toute la terre, épouvantée de notre sup-

« plice, avouera cependant qu'il est au-dessous de notre « ingratitude. Nous en sommes même déjà réduits à ne

« pouvoir être plus malheureux. Accablés de votre dis-

« grâce, nous ne sommes plus qu'un objet d'horreur.

« Nous avons, dans votre personne, offensé l'univers a, « tien: il s'élève contre nous plus fortement que vou-« même. Il ne reste à nos maux qu'un seul remède. Initez « la bonté de Dieu : outragé par ses créatures, il leur à « ouvert les cieux. J'ose le dire, grand prince, si vons « nous pardonnez, nous devrons notre salut à votre in-« dulgence ; mais vous devrez à notre offense l'éclat d'une « gloire nouvelle : nous vous aurons, par notre attentat, « préparé une couronne plus brillante que celle dont « Gratien a orné votre tête: vous ne la tiendrez que de « votre vertu. On a détruit vos statues : ah! qu'il vons « est facile d'en rétablir qui soient infiniment plus pré-« cieuses! Ce ne seront point des statues muettes et fra-« giles, exposées dans les places aux caprices et aux in-« jures : ouvrages de la clémence, et aussi immortelles « que la vertu même, celles-ci seront placées dans tous « les cœurs; et vous aurez autant de monumens qu'il y « a d'hommes sur la terre, et qu'il y en aura jamais. « Non, les exploits guerriers, les trésors, la vaste éten-« due d'un empire, ne procurent pas aux princes un « honneur aussi pur et aussi durable que la bonté et la « douceur. Rappelez - vous les outrages que des mains « séditieuses firent aux statues de Constantin, et les con-« seils de ses courtisans qui l'excitoient à la vengeance: « vous savez que ce prince, portant alors la main à son « front, leur répondit en souriant : Rassurez-vous, je « ne suis point blessé. On a oublié une grande partie « des victoires de cet illustre empereur; mais cette pa-« role a survécu à ses trophées; elle sera entendue des « siècles à venir ; elle lui méritera à jamais les éloges et « les bénédictions de tous les hommes. Qu'est-il besoin « de vous mettre sous les yeux des exemples étrangers? « Il ne faut vous montrer que vous-même. Souvenez-« vous de ce soupir généreux que la clémence fit sortir « de votre bouche, lorsqu'aux approches de la sête de " Pâques, annonçant aux criminels leur pardon, et aux

\* prisonniers leur délivrance, vous ajoutâtes : Que n'ai-• je aussi le pouvoir de ressusciter les morts! Vous pouvez faire aujourd'hui ce miracle: Antioche n'est plus « qu'un sépulcre; ses habitans ne sont plus que des ca- davres; ils sont morts avant le supplice qu'ils ont mérité : vous pouvez d'un seul mot leur rendre la vie. Les · infidèles s'écrieront : Qu'il est grand le dieu des chré-• tiens! Des hommes il en sait faire des anges; il les « affranchit de la tyrannie de la nature. Ne craignez pas que votre impunité corrompe les autres villes : hélas! notre sort ne peut qu'effrayer. Tremblans sans cesse. regardant chaque nuit comme la dernière, chaque jour comme celui de notre supplice ; fuyant dans les déserts ; en proie aux bêtes féroces; cachés dans les cavernes. dans les creux des rochers, nous donnons au reste du monde l'exemple le plus funeste. Détruisez Antioche: mais détruisez-la comme le Tout puissant détruisit « autrefois Ninive : effacez notre crime par le pardon : « anéantissez la mémoire de notre attentat en faisant - naître l'amour et la reconnoissance. Il est aisé de brûler - des maisons, d'abattre des murailles : mais de changer . tout à coup des rebelles en sujets fidèles et affectionnés. - c'est l'effet d'une vertu divine. Quelle conquête une « seule parole peut vous procurer! Elle vous gagnera les « cœurs de tous les hommes. Quelle récompeuse vous « recevrez de l'Eternel! Il vous tiendra compfe non-seu-« lement de votre bonté, mais aussi de toutes les actions - de miséricorde que votre exemple produira dans la « suite des siècles. Prince invincible, ne rougissez pas « de céder à un foible vieillard, après avoir résisté aux rières de vos plus braves officiers : ce sera céder au « souverain des empereurs, qui m'envoie pour vons présenter l'Evangile, et vous dire de sa part : Si vous ne - remettez pas les offenses commises contre vous, votre - père céleste ne vous remettra pas les vôtres. Représen-- tez-vous ce jour terrible dans lequel les princes et les HIST. DU BAS-EMP. TOM. II.

« sujets comparoîtront au tribuual de la suprême justic; « et faites réflexion que toutes vos fautes seront alors « effacées par le pardon que vous nous aurez accordé. « Pour moi, je vous le proteste, grand prince, si votre « juste indignation s'apaise, si vous rendez à notre patrie « votre bienveillance, j'y retournerai avec joie; jini « bénir avec mon peuple la bonté divine, et célébre la « vôtre. Mais si vous ne jetez plus sur Antioche que des « regards de colère, mon peuple ne sera plus mon pen-« ple: je ne le reverrai plus; j'irai dans une retraite « éloignée cacher ma honte et mon affliction : i'irai « pleurer, jusqu'à mon dernier soupir, le malheur d'une

« humain et le plus doux de tous les princes. » Chrysost.

Pendant le discours de Flavien, l'empereur avoit fait effort sur lui-même pour resserrer sa douleur. Eufin, ne pouvant plus retenir ses larmes : Pourrious - nous, dit-il, refuser le pardon à des hommes semblables nous après que le maître du monde, s'étant réduit pour nous à la condition d'esclave, a bien voulu demander grâce à son père pour les auteurs de son supplice qu'il avoit comblés de ses bienfaits! Flavien, touché de la plus vive reconnoissance, demandoit à l'empereur la permission de demeurer à Constantinople pour célébrer avec lui la fête de Pâques : Allez, mon père, lui dit Théudose; hâtez-vous de vous montrer à votre peuple. rendez le calme à la ville d'Antioche ; elle ne sero pafaitement rassurée après une si violente tempéte que lorsqu'elle reverra son pilote. L'évêque le supplioit d'envoyer son fils Arcadius : le prince, pour lui témoigner que, s'il lui refusoit cette grâce, ce n'étoit par aixune impression de ressentiment, lui répondit : Priez Dies au'il me délivre des guerres dont je suis menacé, et rous me verrez bientôt moi - même. Lorsque le prélat eut passé le détroit, Théodose lui envoya encore des officiers de sa cour pour le presser de se rendre à son troupes;

« ville qui aura rendu implacable à son égard le plus

vant la sête de Pâques. Quoique Flavien usât de toute a diligence dont il étoit capable, cependant, pour ne las dérober à son peuple quelques momens de joie, il e fit devancer par des courriers qui portèrent la lettre el'empereur avec une promptitude incroyable.

Depuis que Césaire étoit parti d'Antioche, les esprits Chrysost. ottoient entre l'espérance et la crainte. Les prisonniers 1, 4. urtout recevoient sans cesse des alarmes par les bruits 1,5,22,23. ublics qui se répandoient, que l'empereur étoit inflexile : qu'il persistoit dans la résolution de ruiner la ville. eurs parens et leurs amis, gémissant avec eux, leur isvient tous les jours le dernier adieu; et l'éloquente harité de saint Jean-Chrysostôme pouvoit à peine les assurer. Enfin la lettre de Théodose arriva pendant la uit, et fut rendue à Hellébique. Cet officier généreux entit le premier toute la joie qu'il alloit répandre dans intioche. Il attendit le jour avec impatience; et dès le natin il se transporta au prétoire. L'allégresse peinte ur son visage annoncoit le salut : il fut bientôt envionné d'une foule de peuple qui poussoit des cris de joie; t ce lieu arrosé de tant de larmes quelques jours aupaavant retentissoit d'acclamations et d'éloges. Tous ceux ve la crainte avoit jusqu'alors tenu cachés accouroient vec transport; tous s'efforçoient d'approcher d'Helléique. Ayant imposé silence, il sit lui-même la lecture e la lettre : elle contenoit des reproches tendres et paernels. Théodose y paroissoit plus touché des insultes ntes à Flaccille et à son père que de celles qui tomoient sur lui-même. Il y consuroit cet esprit de réolte et de mutinerie qui sembloit faire le caractère du euple d'Antioche; mais il ajoutoit qu'il étoit encore lus naturel à Théodose de pardonner. Il témoignoit tre affligé que les magistrats cussent ôté la vie à quelques pupables : et finissoit par révoquer tous les ordres qu'il voit donnés pour la punition de la ville et des habitans.

A ces mots, il s'élève un cri général. Tous se disper- Chrysqut.

Hom. 21, c. sent pour aller porter cette heureuse nouvelle à leur Idem in semmes et à leurs enfans. La veille on accusoit de leur epist. ad Co- teur et Flavien et Césaire; aujourd'hui on s'étonne qu'un Hom. 7, c. affaire si importante, si difficile, ait été si proniptemen Lib. or. 15, terminée. On ouvre les bains publics, on orne les rue Strab. 1. 16. et les places de festons et de guirlandes, on y dresse de

tables; Antioche entière n'est plus qu'une salle de festin La nuit suivante égale la lumière des plus beaux jours la ville est éclairée de flambeaux; on bénit l'Étre ser verain qui tient en sa main le cœur des princes; o célèbre la clémence de l'empereur; on comble de louar ges Flavien. Hellébique et Césaire. Hellébique pren part à la réjouissance publique; il se mêle dans les jeux dans les festins. Les jours suivans on lui dressa d statues ainsi qu'à Césaire, et lorsqu'il fut ensuite rappe par l'empereur, il fut conduit hors de la ville avec le vœux et les acclamations de tout le peuple. Flavien rect à son arrivée des témoignages de reconnoissance enco plus précieux et plus dignes d'un évêque; il fut honor comme un ange de paix, et toutes les églises retentires d'actions de grâces. Il eut même la consolation de re trouver encore sa sœur, à qui Dieu avoit prolongé l vie jusqu'à son retour, et de recevoir ses derniers soupin Plusieurs villes s'étoient intéressées en faveur d'An tioche; le sénat et le peuple de Constantinople avoien joint leurs instances à celles de Césaire et de Flaviou Séleucie, située sur la mer à quarante stades de l'em bouchure de l'Oronte, avoit aussi envoyé une députa tion à l'empereur. Cette ville célèbre, autresois appele la sœur d'Antioche, avoit beauconp perdu de son ancie lustre. Antioche, après en avoir été long-temps jalouse affectoit alors de la mépriser; et ses habitans, enivre d'un insolent orgueil au milieu même de leurs désastres disoient hautement qu'ils aimoient mieux voir perleur patrie que de devoir son salut à de pareils intercesseurs. Il paroît que les habitans d'Antioche avant benu leur pardon, osèrent demander à Théodose la ermission de donner à leur ville le nom d'Arcadius. lais on ne voit pas que ce prince ait eu égard à leur emande. Ainsi se terminèrent les suites d'une sédition ne la politique se seroit crue obligée de châtier à la igneur pour donner un exemple terrible. Celui qui eille en même temps à la sûreté et à la gloire des moarques qui le servent ne voulut armer contre les oupables que le bras de leurs propres magistrats; il ne aissa au prince que l'honneur de pardonner.

L'état de l'Occident donnoit alors à Théodose de grandes Ruf. L. 2, c. nquiétudes. Maxime se préparoit à la guerre, et faisoit 16. les levées d'hommes et d'argent. Ses exactions désoloient neg. c. 25, a Gaule; il épuisoit les provinces; et, renonçant à cette Théod. 1.5, cinte douceur qu'il avoit jusqu'alors affectée, il s'enrichissoit par les exils et les proscriptions. Lorsqu'il ent broke, l.5, properties des districtes de masser empli ses trésors, déguisant son ambition sous le masser. 5. que d'un zèle hypocrite, il signifia à Valentinien que, s'il n'abandonnoit la protection des ariens ponr favoriser a foi catholique que son père avoit professée, il alloit ly contraindre par la force des armes. Cette déclaration alarnia Justine et toute la cour. On sentoit aisément que la religion n'entroit pour rien dans les vues de Maxime, et que son unique dessein étoit d'usurper ce qui restoit à Valentinien. Plusieurs des principaux officiers, craignant que Maxime ne les demandât pour les faire mourir, et que le jeune prince n'eût la foiblesse de les livrer au tyran, se retirèrent auprès de Théodose.

Pour écarter l'orage dont l'Italie étoit menacée, Ambr. ep. Justine s'adressa encore une fois à saint Ambroise. Elle 24. 1dem de l'avoit employé quatre ans auparavant à négocier un obituValei :. accommodement avec Maxime; et quoiqu'elle n'eût ambros. payé ce service que de traitemens injurieux, elle compenie de l'estate toit assez sur sa générosité pour lui confier de nouveau broise, 1.5, ses plus grands intérêts. D'ailleurs c'étoit fermer la C.3. 4. bouche au tyran, qui se couvroit du prétexte de la reli-S. Ambroise,

gion, que de lui opposer le prélat qui en étoit le plus ardent défenseur. Ambroise accepta cette commission difficile; il s'empressa de montrer à Justine et à toute la terre que la persécution ne relâche pas les nœuds sacres qui attachent les vrais chrétiens à leur prince; et, ne croyant pas qu'il lui fût permis de vendre à son souverain les services qu'il lui devoit, il regarda comme une bassesse de profiter du besoin qu'on avoit de sa personne pour exiger aucune condition même en faveur de l'église catholique. Il partit après Pâques pour se rendre à Trève auprès de Maxime. Il avoit ordre de sonder les dispositions du tyran, de renouveler avec lui le traité de paix et de lui demander les cendres de Gratien pour leu donner une sépulture honorable.

Le lendemain de son arrivée il alla au palais, et de manda une audience particulière. L'eunuque grand chambellan lui répondit qu'il ne pouvoit être admi qu'en présence du conseil. Ambroise, ayant réplique que ce n'étoit pas ainsi qu'on avoit coutume de recevoir le évêques, et que d'ailleurs il étoit chargé d'une com mission secrète, l'eunuque alla en informer Maxime, e revint avec la même réponse. Le prélat consentit à tou pour ne pas rompre la négociation. Lorsqu'il fut entre dans le conseil, il refusa le baiser de Maxime. Vous ile en colère, évêque, lui dit le tyran : n'est-ce pas ains que je vous ai reçu dans votre précédente ambassade Il est vrai, répondit Ambroise, que vous avez des c temps-là manqué à la dignité épiscopale ; mais alors j demandois la paix pour un inférieur, aujourd'hui je la demande pour un égal. Et qui lui donne cette égalité repartit fièrement Maxime? Le Tout-puissant, réplique Ambroise, qui a conservé à Valentinien l'empire qu'i lui avoit donné. Cette fermeté irrita le tyran; il s'em porta en invectives contre Valentinien et contre le cons Bauton, qui avoient, disoit-il, amené jusque sur le frontières de la Gaule les Huns et les Alains. Il reproch avi prélat de l'avoir trompé la première fois, et d'avoir arrêté le cours rapide de ses conquêtes. Ambroise justifia le comte et l'empereur; il fit voir que, loin d'attirer les barbares dans la Gaule, ils les en avoient écartés à force d'argent. Il se disculpa lui-même, en rappelant à Maxime la bonne foi et la franchise dont il avoit usé dans la première négociation; il le fit souvenir que Valentinien, étant le maître de venger la mort de Gratien sur Marcellin, frère de Maxime, qu'il tenoit alors en son pouvoir, il le lui avoit renvoyé; il demandoit en récompense les cendres du défunt empereur. Maxime alléguoit pour raison de son refus que la vue des cendres de ce prince animeroit les soldats contre lui. « Et quoi! (répon-« dit Ambroise) défendront-ils après sa mort celui qu'ils « ont abandonné pendant qu'il vivoit? Vous craignez « ce prince lorsqu'il n'est plus! qu'avez-vous donc gagné « à lui ôter la vie? Je me suis défait d'un ennemi, dites-« vous. Non, Maxime, Gratien n'étoit pas votre en-« nemi, c'étoit vous qui étiez le sien. Il n'entend pas « ce que je dis en sa faveur; mais vous, soyez-en le « juge. Si quelqu'un s'élevoit aujourd'hui contre votre - puissance, diriez-vous que vous êtes son ennemi, ou « qu'il est le vôtre? Si je ne me trompe, c'est l'usurpa-« teur qui est l'auteur de la guerre ; l'empereur ne fait « que défendre ses droits. Vous refusez donc les cendres « de celui dont vous ne pourriez retenir la personne, « s'il étoit votre prisonnier! Donnez à Valentinien ce « triste gage de votre réconciliation. Comment ferez-« vous croire que vous n'avez pas attenté à la vie de « Gratien, si vous le privez de la sépulture? » Il convainquit ensuite Maxime d'être l'auteur de la mort du comte Vallion, qui n'étoit coupable que de fidélité envers son maître. Ambroise, entre les mains et sous le pouvoir du tyran, sembloit être son juge; et Maxime, confus, ne se tira d'embarras qu'en renvoyant le préat, et en lui disant qu'il délibéreroit sur les demandes de Valentinien. Ambroise avoit eu trop d'avantage sur Maxime pour espérer aucun succès; il aigrit encore le tyran en refusant de communiquer avec les évêques de sa cour qui avoient fait mourir Priscillien. Maxime saisit ce prétexte pour lui donner ordre de s'en retourner sans délai. Le saint évêque, plus propre à souteuir avec force et avec franchise la vérité et la justice qu'a se démêler avec souplesse des détours obliques d'une négociation épineuse, partit, malgré les avis qu'on lui donnoit secrètement qu'il seroit assassiné en chemin. S'il est vrai que Maxime eût formé ce dessein, Dieu préserva l'évêque; il revint à Milan, et rendit compte à Valentinien de son ambassade, qui n'avoit servi qu'à démasquer le tyran.

Zos. l. 4. Theod. l. 5,

Le jeune empereur ne perdit pas encore l'espérance de prévenir une rupture ouverte. Ses courtisans lui persuadoient que la roideur inflexible du prélat avoit rebuté Maxime, et celui-ci donnoit à entendre qu'il n'étoit pas éloigné de renouer la négociation. Domnia s'offrit à conduire cette affaire : c'étoit un Syrien qui, s'étant introduit à la cour du jeune prince, étoit devenn son confident et son principal ministre. On le regardoit comme un profond politique, et il avoit lui-même la ' plus haute idée de sa propre capacité. Maxime le recut à bras ouverts; il accepta sans résistance toutes ses propositions, et flatta sa vanité en le comblant d'honneurs et de présens. Le ministre s'applaudissoit d'un succès si brillant; il ne doutoit pas qu'il n'ent fait de Maxime le meilleur ami de Valentinien. Le tyran, profitant de son imprudence, le fit, au retour, accompagner d'une partie de son armée : c'étoit, disoit-il, des troupes qu'il prêtoit à son collègue pour dompter les barbares qui menaçoient la Pannonie. Domnin partit de Trèves vers la fin du mois d'août, fort glorieux des présens qu'il avoit reçus et du nombreux renfort qu'il conduisoit à son maître. Maxime le suivit de près avec le reste de ses troupes; il se faisoit précéder d'un grand nombre de batteurs d'estrade pour arrêter tous ceux qui pouvoient donner des nouvelles de sa marche. Il trouva le pas de Suze ouvert par le passage de Domnin, et, s'étant oint à ses troupes avancées, qui avoient abandonné l'ambassadeur pour garder l'entrée de l'Italie, il prit le chemin de Milan.

Valentinien, surpris de cette irruption imprévue, se Zos. l. 4. sauva en diligence à Aquilée. Bientôt, ne s'y croyant pas vit. Mart. c. en sûreté, et n'attendant pas un meilleur sort que celui 23. de Gratien, s'il tomboit entre les mains de l'usurpateur, civit. 1.5, c. il s'embarqua avec sa mère, et gagna Thessalonique <sup>26.</sup> Oros. 1. 7, c. pour y trouver un asile sous la protection de Théodose. 34. Soc. l. 5, c. Probe, que ses grandes richesses exposoient à un grand 11. danger, accompagna le jeune empereur dans sa fuite. Theod. l. 5, danger, accompagna le jeune empereur dans sa fuite. Dès qu'ils furent arrivés dans cette capitale de l'Illyrie, Soz. 1.7, c. ils firent savoir à Théodose, qui étoit alors à Constan- Philost. La tinople, l'extrémité à laquelle ils étoient réduits. Ce 10, c. 8, prince écrivit aussitôt à Valentinien qu'il ne devoit s'étorner ni de ses malheurs ni des succès de Maxime : que le souverain légitime combattoit la vérité, et que le tyran faisoit gloire de la soutenir; que Dieu se déclaroit contre l'ennemi de son Eglise. En même temps il partit de Constantinople, accompagné de plusieurs sénateurs. Lorsqu'il fut à Thessalonique, il tint conseil sur le parti qu'il devoit prendre. Tous les avis alloient à tirer de Maxime une prompte vengeance : qu'il ne falloit pas laisser vivre plus long-temps un meurtrier, un usurpateur, qui, accumulant crimes sur crimes, venoit d'enfreindre des traités solennels. Théodose étoit plus touché que personne du sort déplorable de deux empereurs, l'un cruellement massacré, l'autre chassé de ses états : il étoit bien résolu de venger son bienfaiteur et son beau-frère. Mais, comme l'hiver approchoit, et que la saison ne permettoit pas de commencer la guerre, il crut qu'au lieu de la déclarer avec

une précipitation inutile, il étoit plus à propos d'amnser Maxime par des espérances d'accommodement. Il fut donc d'avis de lui proposer de rendre à Valentinien ce qu'il avoit de nouveau usurpé, et de s'en tenir au traité de partage, le menaçant de la guerre la plus sanglante, s'il refusoit des conditions si raisonnables. Au sortir du conseil, Théodose tira Valentinien

l'écart; et, l'ayant tendrement embrassé : « Mon fils Theod. 1.5, « (lui dit-il), ce n'est pas la multitude des soldats, c'es « la protection divine qui donne les succès dans la « guerre. Lisez nos histoires depuis Constantin; vons v

« verrez souvent le nombre et la force du côté des infa « dèles, et la victoire du côté des princes religieux « C'est ainsi que ce pieux empereur a terrassé Licinius,

« et que votre père s'est rendu invincible. Valens, votre « oncle, attaquoit Dieu; il avoit proscrit les évêque » orthodoxes; il avoit versé le sang des saints. Dies

« a rassemblé contre lui une nuée de barbares : il a « choisi les Goths pour exécuteurs de ses vengeances

« Valens a péri dans les flammes. Votre ennemi a sur « vous l'avantage de suivre la vraie doctrine : c'est votre

« infidélité qui le rend heureux. Si nous abandonnous « le fils de Dieu, quel chef, malheureux déserteurs « quel défenseur aurons-nous dans les batailles? » Dien

parloit au cœur de Valentinien en même temps que la voix tle Théodose frappoit ses oreilles. Fondant en larnics, le jeune prince abjura son erreur, et protesta qu'il seroit toute sa vie inviolablement attaché à la foi de son père et de son biensaiteur. Théodose le consola : il lui promit le secours du ciel et celui de ses armes. Valentinien fut fidèle à sa parole; il rompit dès ce monent tous les engagemens qu'il avoit contractés avec les ariens: il embrassa sincèrement la foi de l'Eglise; et sa mère Justine, qui mourut l'année suivante, toujours obstince

dans son erreur, n'osa même entreprendre d'effacer ka

heureuses impressions des paroles de Théodose.

L'hiver se passa en négociations infructueuses. Maxime 40, et de dienvoya des députés à Théodose, qui les retint long-temps vers. serm. 3. à Thessalonique saus leur donner ni audience ni congé. Pacat. c. 57, Ce prince profitoit de cet intervalle pour faire ses pré-Symm. l. 2, paratifs. Cependant Maxime, qui avoit fixé sa résidence 60, 51. 5, c. dans Aquilée, achevoit de souniettre à sa puissance tous 12. Sigon. deocles états de Valentinien. Rome ne fut pas la dernière à cident. imp. lui rendre hommage. Les païens se déclarèrent pour lui 4.9. avec empressement; ils espéroient obtenir de lui le rétablissement du culte de leurs dieux. Ce fut sans donte une si flatteuse espérance qui avengla Symmaque. Cet illustre sénateur, qui avoit paru jusqu'alors un modèle de sagesse et d'attachement à ses maîtres légitimes, se déshonora en cette occasion par un discours qu'il prononça à la louange du tyran. La ville d'Emone, aujourd'hui Laubach, dans la Carniole, soutint un long siège: on ne sait si elle fut prise. Bologne se signala en faveur du nouveau prince : elle lui érigea des monumens sur lesquels elle lui donnoit à lui et à son fils Victor tous les titres que la flatterie avoit inventés pour les souverains. L'Afrique se soumit à ses lieutenans, et fut bientôt épuisée par ses exactions. Avant la fin de l'hiver, tout l'Occident le reconnoissoit pour maître.

La terreur de son nom s'étoit répandue jusqu'au-delà Ambr. ep. du Rhin et du Danube; plusieurs nations de la Ger-Oros l. 7, c. manie lui payoient tribut. En effet, ses forces étoient 35.

Amm. Marredoutables: le nombre et le courage de ses troupes cel. 27, c.6. sembloient lui promettre la conquête de l'Orient. A la tête de son armée étoient son frère Marcellin et Andragathe, tous deux aussi méchans que lui, mais plus braves et plus intrépides. Andragathe, pour fermer à Théodose l'entrée de l'Italie, s'occupa pendant l'hiver à fortifier les Alpes Juliennes et les passages des rivières. Maxime, ayant choisi Aquilée pour sa résidence, gouvernoit de là tout l'Occident : résolu de ne pas hasarder sa personne, il s'attendoit à voir bientôt à ses pieds

Théodose chargé de fers. Il avoit établi pour préset de Rome Rusticus Julianus, que ses partisans avoient onze ans auparavant songé à élever à l'empire pendant une maladie de Valentinien. C'étoit un homme cruel et sanguinaire : mais incertain du succès de la guerre, il se ménagea une ressource auprès de Théodose, en se conduisant avec une douceur et une humanité qui ne lui étoient pas naturelles. Le peuple de Rome ayant brûlé la synagogue des Juifs, Rusticus attendit à ce sujet les ordres de Maxime. Celui-ci envoya des soldats pour contenir le peuple et rétablir la synagogue. La protection qu'il accordoit à cette nation odieuse acheva de lui faire perdre l'affection des chrétiens, dont tous les vœnx se réunissoient en faveur de son ennemi. Théodose avoit pris le consulat pour la seconde fois,

Am. 388.

Idac. fast. et s'étoit donné pour collègue Cynégius, qui étoit de-Zos. 1. 4. Soc. 1. 5, c. puis quatre ans revêtu de la dignité de préfet du prétoire Soz, 1, 7, c. d'Orient. Ce sage magistrat avoit secondé avec zèle, 14. Theod. mais sans éclat et sans violence, le dessein formé par art. 17, 42, Théodose d'abolirl'idolâtrie. Il mourut à Constantinople, not. 15. dans le mois de mars de cette année. Le peuple, dont il étoit chéri, assista en foule à ses funérailles, et les honora de ses larmes. Son corps fut déposé dans l'église des Saints-Apôtres, et l'année suivante sa femme Acantia le fit transporter en Espagne, où il étoit né. Théodose délibéra long-temps sur le choix d'un préfet du prétoire. Cette place devenoit plus importante par la nécessité où se trouvoit l'empereur de s'éloigner de l'Orient pour aller combattre Maxime. Son fils Arcadius, qu'il avoit laissé à Constantinople, n'étoit pas en âge de soutenir le poids des affaires. Enfin il jeta les yeux sur Tatien, connu par sa capacité et par les charges qu'il avoit exercées sons Valens. C'étoit lui qui en 367, étant préset d'Egypte, avoit traité durement saint Athanase et les catholiques d'Alexandrie. Le changement de prince avoit sans doute changé la religion du magistrat. Son fils Proculus fut fait en même temps préset de Constantinople.

L'empereur prenoit toutes les mesures que la pru-Pacat. c. 32, dence lui inspiroit pour le succès d'une expédition si 53. périlleuse. Afin de ne laisser derrière lui aucun sujet 40. S. Aug. de d'inquiétude, il renouvela les alliances avec les princes civ. l. 5, c. voisins de ses états. Les provinces n'étant pas encore re- Ruf. 1. 2, c. mises des maux qu'elles avoient soufferts sous le règne 10, 32.
Theod. 1.5, malheureux de Valens, il ne pouvoit, sans les dépeupler c. 24.
Philost. 1. entièrement, en tirer toutes les troupes qu'il falloit op- 10, c. 8. poser aux nombreuses armées de Maxime. Il attira donc Zos. L. 4,5. les barbares qui, en son absence, auroient pu insulter la frontière. Les habitans du Caucase, du mont Taurus, des bords du Danube et du Tanaïs, Goths, Huns, Alains, nations endurcies à toutes les fatigues, vinrent en foule lui offrir leurs services. Il ne leur manquoit que la discipline. Théodose les y dressa en peu de temps sous des capitaines expérimentés. Bientôt ces barbares apprirent à obéir à l'ordre sans confusion et sans tumulte, à résister à l'attrait du pillage, à épargner les vivres, et à souffrir patiemment la disette, à préférer l'honneur au butin. L'amour et l'admiration que les vertus de Théodose leur inspirèrent en firent des Romains. Il y en eut cependant qui conservèrent leur ancienne férocité, et qui abandonnèrent son armée, comme nous le verrons bientôt. Théodose se fit accompagneradans cette expédition par quatre généraux que leur valeur et leur expérience militaire avoient déjà rendus célèbres. Promote, renommé par la défaite des Gruthonges, avoit le titre de général de la cavalerie. Timase, qui s'étoit distingué dès le temps de Valens, commandoit l'infanterie. Ricomer et Arbogaste, François de naissance, et pleins de cette bravoure impétueuse qui plaît surtout aux barbares, eurent la plus grande part aux opérations de cette campagne. Ces officiers formoient son conscil. Mais, avant que de partir, il voulut consulter Dieu même par

l'organe d'un de ses plus saints serviteurs. Jean l'anachorète vivoit dans les déserts de la Thébaïde, pres de Lycopolis. Il étoit fameux par ses miracles. Théodose lui écrivit pour lui demander quel seroit le succès de ses armes. Jean lui promit la victoire : et ce prince ne forma depuis ce temps-là aucune entreprise importante sans avoir consulté ce saint solitaire.

Cod. Theod. 1.3, tit.7, leg. 2. Lib. 9 , tit. 11, leg. unic. Ste. Olymp. c. 1, et not.

Il n'oublia pas de faire les règlemens nécessaires pour maintenir pendant son absence le bon ordre dans l'Eglise et dans l'état. Il défendit de nouveau aux héréti-Lib. 16, tit. ques de tenir des assemblées. Il déclara nuls et adultères Till, vie de les mariages entre les chrétiens et les Juifs. Les hommes puissans, surtout en Egypte et dans Alexandrie, ville turbulente et pleine de désordres, s'attribnoient l'autorité d'arrêter leurs ennemis, et de les tenir en chartre privée, quoique cette violence fût, dès les temps anciens, prohibée par les lois romaines. Théodose adressa au préfet d'Egypte une loi plus rigoureuse que les précédentes; il soumit cet abus aux peines du crime de lèse-majeste. Ce prince, si juste et si religieux, se laissa cependant alors entraîner à une violence également contraire à la religion et à la justice. Olympiade, sortie d'une famille très-illustre, et connue dans l'histoire de l'Eglise par la sainteté de sa vie et par son attachement à saint Jean Chrysostôme persécuté, étoit alors dans sa première jeunesse. Ayant perdu sou mari Nébride, qui avoit ete préset de Constantinople, elle renonça à un second mariage, et se consacra au service de Dieu. Elpide, seigneur espagnol, cousin de Théodose, après de vaines sollicitations, s'adressa à l'empereur pour la contraindre de l'épouser. Le prince fut piqué du refus d'Olympiade, comme d'un mépris qu'elle faisoit de son alliance; il commanda, il menaça: tout fut inutile. Voulaut vaincre la constance de cette femme, il ordonna au préfet de Constantinople de tenir tous ses biens en saisie jusqu'a ce qu'elle cût atteint l'âge de trente ans, dont elle étoit

ncore éloignée. Olympiade écrivit à l'empereur qu'elle remercioit de l'avoir déchargée d'un fardeau si onéeux, et que, s'il vouloit l'obliger tont-à-fait, elle le rioit de distribuer ses biens aux pauvres et aux églises. e préset gênoit beaucoup Olympiade, et la tenoit dans me sorte de servitude : un si dur traitement n'ébranla as sa résolution. Enfin Théodose, au retour de la guerre ontre Maxime, admirant lui-même la fermeté de cette euve chrétienne, lui fit rendre ses biens et sa liberté.

L'empereur étoit près de partir de Thessalonique lors- Zos. 1. 4. 104. Till. Theod. 104 fut averti qu'un grand nombre de barbares incor- not. 26. porés à ses légions s'étoient laissé corrompre par les imissaires secrets de Maxime. Ces traîtres s'étant apercus que leur perfidie étoit découverte, prirent la fuite vers les lacs et les marais de la Macédoine, et s'allèrent cacher dans les forêts. On envoya après eux des détachemens qui les poursuivirent dans leurs retraites. On en massacra plusieurs : mais il en échappa assez pour faire dans la suite de grands désordres. L'empereur se mit en marche avec toutes ses troupes, et prit la route de la Pannonie supérieure, conduisant avec lui Valentinien.

Les opérations de la guerre n'étoient pas encore com- Ambr. ep. mencées, et déjà on publioit à Constantinople qu'elle 40. étoit finie, et que Maxime avoit défait Théodose dans une grande bataille. Ce faux bruit se chargeant toujours 14.
de nouvelles circonstauces en passant de bouche en bou59.
che, on citoit le nombre des morts et des blessés; on Codin. erig. ajoutoit que l'empereur étoit poursuivi de près, et qu'il 64. ne pouvoit échapper. Ceux qui avoient le matin in-Cod. Theod. venté cette fable, l'entendoient débiter le soir revêtue leg. 2; iii. 5. de tant de particularités et avec tant d'assurance, qu'ils leg. 13, 16. devenoient eux-mêmes les dupes de leur propre mensonge. Les ariens, irrités de voir les églises de la ville en la possession de ceux qu'ils en avoient si long-temps. exclus, crurent aisément ce qu'ils désiroient. Ils s'as-

semblèrent, et coururent mettre le feu à la maison de l'évêque Nectaire. Elle fut réduite en cendres avec le toit de l'église de Sainte-Sophie, que Rufin fit réparer dans la suite par ordre de l'empereur. La fureur auroit été plus loin, s'il ne fût arrivé des nouvelles certaines qui détrompèrent les séditieux. Il fallut demander pardon de cette insulte. Arcadius en écrivit à son père, et obtint grâce pour les conpables. Mais, afin de réprimer à l'avenir l'insolence des hérétiques, Théodose étant arrivé à Stobes, sur les frontières de la Macédoine, renouvela, par une loi du 14 de juin, les défenses qu'il leur avoit faites tant de fois de s'assembler, de prêcher, de celébrer les mystères. Il chargea le préset du prétoire de veiller à l'observation de cette ordonnance, et de punir les contrevenans. Deux jours après, étant encore dans la même ville, il ordonna au préset d'employer les plus sévères châtimens pour imposer silence à tous ceux qui disputeroient publiquement sur la doctrine, et qui, soit par des prédications, soit par des conseils, échaufferoient sur ce point l'esprit des peuples.

Théodose faisoit diligence : le 21 de juin il étoit à 40. Pacat. c. 32. Scupes en Dardanie, ville éloignée de trente-cinq lieues de Stobes. Son armée marchoit sur trois colonnes. Il n'avoit pu établir de magasins dans un pays dont Maxine Zos. 1.4. venoit de se rendre maître; mais, la Providence divine lui aplanissant toutes les disficultés, les magasins du tyran lui furent ouverts par les troupes mêmes qui avoient ordre de les garder. Il ne lui restoit qu'une inquiétude. Il sembloit impossible de forcer les Alpes Juliennes, désendues par Andragathe, capitaine habile, vaillant, déterminé. Maxime eut été invincible, s'il se fût tenu derrière cette chaîne de montagnes, dont il pouvoit aisément fermer tous les passages. Son aveuglement lui fit perdre cet avantage, et leva cet obstacle aux succès de son ennemi. Le tyrau se persuada que Théodose faisoit prendre à Valentinien et à Justine la route

de la mer pour débarquer en Italie. Sur une si foible conjecture, il rassembla tout ce qu'il put de vaisseaux égers, et en donna le commandement à Andragathe, avec ordre de se saisir du jeune empereur et de sa mère. Ce général, ayant abandonné le poste important qu'il occupoit, perdit son temps à courir vainement les mers de l'Italie et de la Sicile.

Après le départ d'Andragathe, l'armée de Maxime se Pacat. c. 54. partagea en deux corps, dont chacun surpassoit en Ambr. ep. nombre les troupes de Théodose; et, ayant traversé les montagnes, elle entra dans les plaines de la Pannonie. Pour enfermer l'ennemi, qui, ayant passé la Save, narchoit entre cette rivière et celle de la Drave, l'un les deux corps s'arrêta près de Siscia, ville alors considérable, qui n'est plus qu'un bourg nommé Siszek. sur le bord méridional de la Save. L'autre corps, composé des troupes d'élite, et commandé par Marcellin, rère du tyran, alla camper à Petau sur la Drave. l'héodose avançoit avec tant de diligence, qu'il arriva la vue du camp de Siscia beaucoup plus tôt qu'on ne l'y attendoit. Aussitôt profitant de la surprise, sans donner à ses soldats le temps de se reposer, ni aux ennemis celui de se reconnoître, il passe à la nage à la ête de sa cavalerie, gagne les bords, tombe avec furie sur les troupes de Maxime qui accouroient en désordre pour disputer le passage. Élles sont renversées, foulées aux pieds des chevaux, taillées en pièces. Ceux qui échappent au premier massacre veulent se sauver dans la ville: es uns sont précipités dans les fossés; les autres, aveuglés par la terreur, donnent dans les pieux armés de fer qui défendent l'entrée; la plupart s'écrasent mutuellement dans la foule, ou périssent par le fer ennemi; le reste fuit vers la Save. Là , tombant les uns sur les autres. ls s'embarrassent et se noient : bientôt le fleuve est comblé de cadavres. Le général, qui n'est pas nommé dans histoire, fut englouti dans les eaux.

38

Pacat. c. 55, Marcellin étoit arrivé le même jour à Pétau. Théo-Ambr. en dose, s'étant remis en marche le lendemain, vint le troisième jour, sur le soir, camper en sa présence. Les deux généraux et les deux armées ne respiroient que le combat ; le succès animoit les uns ; la rage et le désir de la vengeance enflammoit les autres. Ils passèrent la nuit dans une égale impatience. Dès que le jour parut, on se rangea en bataille. C'étoit des deux côtés la même disposition : les cavaliers sur les ailes, l'infanterie au centre : à la tête, des pelotons de troupes légères. On s'ébranla, et . après quelques décharges de traits et de javelots, on s'avanca de part et d'autre avec une égale fierté pour se charger l'épée à la main. La victoire fut quelque temps disputée. Marcellin savoit la guerre; il avoit un courage digne d'une meilleure cause. Ses soldats se battoient en désespérés. Enfin, enfoncés de toutes parts, ils se débandèrent et prirent la fuite. Ce ne fut plus alors qu'un affreux carnage. La plupart, mortellement blessés, allèrent mourir dans les forêts voisines, ou se précipitèrent dans le fleuve. La nuit mit fin au massacre et à la poursuite. Au commencement de la déronte, un grand corps de troupes baissa ses enseignes et demanda quartier : les soldats, jetant leurs armes, se tinrent prosternés à terre. comme pour attendre leur sentence. L'empereur, doux et tranquille dans l'ardeur même de la bataille . leur grdonna avec bonté de se relever et de se joindre à son armée; et ses ennemis, devenus tout à coup ses soldats. partagèrent avec leurs vainqueurs la joie de leur propre défaite. L'histoire ne parle plus de Marcellin, qui périt apparemment au milieu du carnage.

Pacat. c. 37, Maxime n'avoit pas eu le courage de se trouver en 58, 40, 41.

Ambr. ep. personne à l'une ni à l'autre bataille. Il s'étoit tenu à 40.

Oros. l. 7, c. quelque distance de ses armées. A la nouvelle de la double victoire de Théodose, il prit la fuite sans tenir de route certaine : détesté des vaincus, poursuivi par les vainqueurs, déchiré au-dedans par les remords de

on crime, il ne voyoit nulle retraite assurée. Conduit ar la crainte, le guide le plus infidèle, il alla se jeter ans Aquilée. C'étoit se renfermer lui-même dans une rison pour y attendre le supplice. La ville n'étoit pas n état de tenir contre une armée victorieuse. Théodose narchoit avec ses troupes légères. Lorsqu'il approchoit l'Emone, qui venoit de ressentir tous les maux d'un long iége, les habitans sortirent au-devant de lui avec les lémonstrations de la joie la plus vive. Les sénateurs, vêtus l'habits blancs, les prêtres païens, couverts de leurs plus riches ornemens, étoient suivis de tout le peuple, qui aisoit retentir l'air de chants de victoire. L'entrée du prince fut un triomphe. Les portes étoient ornées de leurs, les rues de riches tapis : partout brilloient des lambeaux allumés. Une multitude de tout sexe et de tout âge s'empressoit autour du vainqueur : tous le félicitoient, et privient le ciel de couronner ses succès par la mort du tyran.

Théodose, ayant traversé la ville, franchit sans peine Pacat. c. 43, les Alpes Juliennes, dont Maxime avoit laissé les pas-44:45 sages ouverts, et s'arrêta à trois milles d'Aquilée. Arbo-consul. Ho. gaste, à la tête d'un gros détachement, s'étant avancé Oros. 1.7,c. jusqu'à la ville, força les portes, qui n'étoient défendues 35. que par une poignée de soldats. Maxime, encore plus Aquileid.

Vict. epit.

dépourvu de conseil que de forces, étoit si peu instruit Zos. l. 4. des monvemens de son ennemi, qu'on le trouva occupé à distribuer de l'argent aux troupes qui lui restoient. Philost. L. On le jette en bas du tribunal, on lui arrache le dia-10, c. 8. dème, on le dépouille, et, les mains liées derrière le Idac. chron. dos, on le conduit au camp du vainqueur comme un Till, Theod. criminel au lieu du supplice. L'empereur, après lui avoir not. 37. reproché son usurpation et l'assassinat de Gratien, lui demanda sur quel fondement il avoit osé publier que, dans sa révolte, il agissoit d'intelligence avec Théodose. Maxime répondit en tremblant qu'il n'avoit inventé ce mensonge que pour attirer des partisans, et s'autoriser

d'un nom respectable. Cet aveu et l'état déplorable du tyran désarmèrent la colère de Théodose: la compassion sollicitoit déjà sa clémence, lorsque ses officiers enlevèrent Maxime de devant ses yeux, et lui firent trancher la tête hors du camp. Ainsi périt cet usurpateur, le 28 de juillet, ou, sclon d'autres, le 27 d'août; cinq ans après qu'il eut fait périr son prince légitime. On fit mourir ensuite deux ou trois de ses partisans les plus opiniâtres, et quelques soldats maures, ministres de ses cruautés. Théodose fit grâce à tous les autres.

Andragathe, après avoir inutilement cherché Valentinien sur les mers d'Italie et de Grèce, avoit reçu sur les côtes de Sicile un échec dont on ignore les circunstances. Il faisoit voile vers Aquilée pour rejoindre Maxime, lorsqu'il apprit sa défaite et sa mort. Ce surieux, qui, ayant trempé ses mains dans le sang de Gratien, ne pouvoit espérer de pardon, prévint son supplice en se précipitant lui-même dans la mer.

Victor, fils de Maxime, qui dans un âge encore tendre portoit déjà le titre d'Auguste, étoit demeure dans la Gaule. Son père avoit confié le soin de sa personne et la défense du pays à Nannien et à Quentin, qu'il avoit établis maîtres de la milice. Tandis que Maxime étoit occupé de la guerre contre Théodose, ses généraux en avoient deux à soutenir contre les Saxons et contre les Francs. Les premiers avoient fait une descente sur les côtes de la Gaule : ils furent aisément repoussés. Il n'en fut pas de même des Francs. Conduits par trois princes, Génobaude, Marcomir et Sunnon. ils passèrent le Rhin, ravagèrent le pays, massacrèrent les habitans, et donnèrent l'alarme à Cologne. La nouvelle en étant venue à Trèves, Nannien et Quentin assemblèrent des troupes, et marchèrent à l'ennemi. A leur approche, la plupart des Francs repassèrent le Rhin avec leur butin. Ceux qui demeurèrent en-deçà furent taillés en pièces près de la forêt Carbonnière;

'étoit une partie de la forêt d'Ardenne, qui s'étendoit ntre le Rhin et l'Escaut. Après ce succès, les deux généaux se séparèrent. Nannien refusa de poursuivre les rancs dans leur pays, persuadé qu'on les trouveroit en tat de se bien défendre : il se retira à Mayence. Quenin, plus téméraire, prit seul le commandement de armée, et passa le Rhin près de Nuitz. Au second armpement, il trouva de grands villages abandonnés. es Francs, feignant d'être effrayés, s'étoient retirés lans des forêts dont ils avoient embarrassé les chemins par de grands abattis d'arbres. Les soldats romains mirent le feu aux habitations, et passèrent la nuit sous es armes. Au point du jour, Quentin entra dans les orêts, où il s'égara. Enfin, trouvant toutes les routes sermées, il prit le parti d'en sortir, et s'engagea dans les marais dont ces hois étoient bordés. On apercut d'abord un petit nombre d'enuemis qui, élevés sur les monceaux d'arbres abattus comme sur des tours, lancoient des flèches empoisonnées, dont la moindre blessure portoit la mort. Leur nombre croissant à chaque moment, les Romains tentèrent d'abord de traverser les marais pour gagner la plaine; mais ils reconnurent bientôt que c'étoit chercher une perte assurée. Les hommes et les chevaux s'enfonçant de plus en plus à chaque pas dans une vase molle et profonde, y demeuroient engagés et immobiles, exposés à tous les coups des ennemis. Il fallut donc retourner sur leurs pas à travers une grêle de traits. Dans ce désordre toute l'armée fut détruite. Plusieurs périrent dans les marais. Ceux qui gagnèrent les bois, cherchant en vain une retraite, trouvèrent partout l'ennemi et la mort. Héraclius. tribun des joviens, et presque tous les officiers, y laissèrent la vie. Il n'y eut que très-peu de soldats qui se sauvèrent à la faveur de la nuit. Quentin revint en Gaule couvert de honte. Il y apprit la mort de Maxime, et se vit lui-même en grand danger de subir le même sort. Arhogaste, envoyé par Théodose en cette province. fit mourir le ieune Victor. Nannien et Quentin, dépouillés du commandement, ne conservèrent leur vie que par la clémence du vainqueur. Jamais victoire, après une guerre civile, ne fut

Claud. in 4° consul. Honorii. l. 15, tit. 14, leg. G.

moins sanglante ni plus désintéressée. Théodose ponvoit Ambr. ep. regarder comme sa conquête tont l'Occident, et surtout S. Aug. civ. les provinces que Maxime avoit enlevées à Gratien, et Pacat. c. 45, que le jeune Valentinien n'avoit jamais possédées. La 6. Oros. 1.7,c. perfidie de ceux qui s'étoient livrés au tyran, et qui avoient secondé son usurpation, le mettoit en droit de les punir. Il rendit à Valentinien tout ce qu'il avoit Vict. epit. perdu; il y ajouta le reste de l'Occident, et n'écouta Cod. Theod. point les conseils d'une politique avide et ambitieuse, qui auroit bien su lui établir des droits spécieux sur la Gaule, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Il accorda une amnistie générale à ceux qui avoient suivi le parti de Maxime: il leur conserva leurs biens et leur liberté. En les dépouillant des dignités qu'ils tenoient de la main du tyran, il les laissa jonir de celles qu'ils possédoient avant la révolte. Toutes les inimitiés cessèrent avec la guerre. Théodose oublia qu'il avoit vaincu ; et ce qui est plus difficile encore et plus avantageux pour assurer la paix, les vaincus oublièrent qu'ils avoient été ses ennemis. On vit alors ce qui, selon la remarque d'un auteur païen, ne peut être que l'effet d'une vertu rare et sublime, un prince devenir meilleur lorsqu'il n'eut plus rien à craindre, et sa bonté croître avec sa grandeur. Théodose veilla plus que jamais à entretenir ses sujets dans la prospérité et dans l'abondance; et tandis que les autres princes croient faire beaucoup après une guerre civile en rendant aux légitimes possesseurs leurs terres déponillées et ravagées, il tira de son propre trisor de quoi restituer aux particuliers les sommes d'or et d'argent qui leur avoient été enlevées par le tyran. Il prit soin de la mère et des filles de Maxime, et leur assigns

des pensions pour subsister avec honneur. La femme de ce tyran avoit apparemment fini ses jours; autrement, l'histoire n'auroit pas oublié le traitement que lui auroit fait Théodose. Ce caractère de clémence étoit soutenu par les conseils de saint Ambroise, qui n'employoit son crédit auprès du prince que pour combattre la flatterie toujours cruelle, et les passions des courtisans, toujours basses et interessées.

Cependant il étoit de la justice de ne pas étendre l'in- Ruf. L. 2, c. dulgence jusqu'à laisser subsister les actes injustes du cod. Theod. tyran. C'est pourquoi Théodose cassa les lois que Maxime 1.4, tit. 22, les. 3, et ibi avoit publiées, et déclara ses jugemens nuls et sans God. effet. Il obligea ceux qu'il avoit revêtus de juridiction Lib. 10, tit.
effet. Il obligea ceux qu'il avoit revêtus de juridiction Lib. 10, tit.
effet. Il obligea ceux qu'il avoit revêtus de juridiction Lib. 10, tit.
et rendre leurs brevets; il ordonna que les sentences libi God.
Lib. 15, tit.
et les publics, comme étant sans autorité. Il excepta les actes Till. vie de S. Ambroise,
et les conventions civiles passés sans fraude et sans con-art. 53.
ldem. Th.
trainte entre les particuliers. On voit même, par une art. 45. loi de l'année suivante, qu'il confisqua les biens de ceux qui avoient abusé de la faveur de Maxime pour exercer dans la Gaule des concussions et des violences. C'est ainsi que Théodose rendit la paix à l'empire. La mort de Justine assura celle de l'Eglise. Cette princesse arienne n'eut pas la satisfaction de voir son fils rétabli dans ses états: avant que la guerre fût terminée, elle alla rendre compte à Dieu des persécutions qu'elle avoit suscitées aux catholiques. Théodose, après s'être arrêté deux mois à Aquilée, vint à Milan, où il passa le reste de l'année et les cinq premiers mois de la suivante. Il demeura trois ans en Italie pour rétablir l'ordre dans l'Occident, et pour instruire dans l'art de régner le jeune Valentinien, dont il gouverna les états avec le zèle et l'autorité d'un père. Ce grand prince ne croyoit au-dessous de lui aucun des détails qui pouvoient contribuer au succès des affaires. Les provinces qui abondoient en mines de ser

Digitized by Google



apologie, et montroit qu'il s'étoit personnellement ressenti des injustices de l'usurpateur. Mais, comme il eut la hardiesse de revenir encore sur la demande du sénat. Théodose, irrité de cette opiniâtreté importune, le fit sur-le-champ arrêter, avec ordre de le conduire à cent milles de Rome. Symmaque s'échappa et se réfugia dans une église; et le prince se laissa bientôt adoucir par les prières de plusieurs personnes distinguées. Il pardonna à Symmaque, et lui rendit même toute la faveur dont il l'honoroit depuis long-temps.

Quoique Théodose fût ennemi de l'erreur, il exigeoit Ambr. ep. des chrétiens la modération et la douceur qui fait le Paulin, vit. plus beau caractère de la religion qu'ils professent. Cal-Ambr. linique étoit une ville épiscopale de l'Osrhoëne, sous la S. Ambroise, métropole d'Edesse: elle fut depuis nommée Léonto-Fleury, hist. polis. Les Juiss y avoient une synagogue, et les héréti- eccles. L. 191 ques valentiniens un temple enrichi d'un grand nombre d'offrandes. Les habitans chrétiens brûlèrent la synagogue; et les moines, troublés dans l'exercice de leurs cérémonies religieuses par les hérétiques, mirent le feu au temple, dont les richesses furent consumées. Le conite d'Orient en écrivit à Théodose, qui étoit à Milan, et accusa l'évêque d'avoir conseillé ces violences. Le prince ordonna que l'évêque rebâtiroit la synagogue à ses dépens; que les moines seroient sévèrement punis, et qu'on dédommageroit les valentiniens de la perte qu'ils avoient faite. Ambroise étoit alors à Aquilée. Ayant appris l'ordre de l'empereur, il lui écrivit pour en obtenir la révocation. Il se plaignoit qu'on eût condamné l'évêque sans l'avoir entendu : il représentoit que les ordres du prince alloient faire ou des prévaricateurs, si les chrétiens y obéissoient, ou des martyrs, s'ils aimoient mieux obéir à la loi de Dieu et de leur conscience : que l'on avoit laissé impunies les violences tant de fois exercées contre l'Eglise, soit par les Juifs, soit par les

hérétiques : quelle honte seroit-ce pour un empereur chrétien qu'on eût sujet de dire que son bras ne s'armout que pour venger les hérétiques et les Juifs! Cette lettre n'ayant pas produit l'effet qu'il désiroit, il retourna promptement à Milan; et l'empereur étant venu à l'église, l'évêque prit le ton du prophète Nathan en faisant parler Dieu à Théodose en ces termes : C'est moi qui vous ai choisi pour vous élever à l'empire ; je vous ai livré l'armée de votre ennemi ; je l'ai réduit sous votre puissance; j'ai placé vos enfans sur le trône; je vous ai fait triompher sans peine, et vous faites triompher de moi mes ennemis! Comme il descendoit de la tribune, Théodose lui dit: Mon père, vous avez bien parle aujourd'hui contre nous : Non pas contre vous, prince, repartit Ambroise, mais pour vous. L'empereur avous qu'il étoit trop dur d'obliger l'évêque à la réparation de la synagogue : Mois, ajouta-t-il, les moines sont coupables de beaucoup de désordres. Comme Timase. maître de la milice, naturellement hautain et insolent, qui étoit présent à cet entretien, s'emportoit en invectives contre les moines : Je parle à l'empereur, lui dit Ambroise, avec vous je traiterois autrement. Il obtint que l'ordre fût révoqué, et ne consentit à célébrer les saints mystères qu'après avoir tiré de Théodose une parole réitérée. Ce n'est pas que ce saint prélat autorisât les procédés violens en matière de religion; il avoit montré le contraire dans l'affaire de Priscillien. Mais il regardoit comme un crime de forcer des chrétiens à rétablir des édifices dans lesquels Dien étoit outragé. Cependant, comme les chrétiens, trop souvent animés contre les Juiss d'une haine que le christianisme n'autorise pas, continuoient en Orient de détruire ou de piller leurs synagognes, cinq ans après, Théodose ordonna de punir sévèrement ces excès, déclarant que la secte n etoit proscrite par aucune loi, et qu'elle devoit avoir partout son empire le libre exercice de sa religion.

Ce fut un bonheur pour l'état et pour l'Eglise d'avoir Theod.l.5, en même temps un évêque dont la liberté héroïque reSoz. l. 7. c.
tenoit dans de justes bornes la puissance souveraine, et 24.
Hermant,
un souverain dont la généreuse docilité se prêtoit aux viede S. Ambroise, l. 6,
conseils salutaires de l'évêque. C'étoit une coutume in-c. 15. troduite par la flatterie, et tolérée par la timide complaisance des prélats, que les empereurs, pendant la célébration de l'office, fussent assis dans le sanctuaire, où les prêtres' seuls avoient leur place, selon l'ancienne discipline. Un jour que Théodose y étoit resté après avoir fait son offrande, Ambroise, s'en étant aperçu, lui envoya demander ce qu'il attendoit : J'attends, répondit l'empereur, le moment de participer aux saints mystères. Alors l'évêque lui fit dire par un de ses diacres que le sanctuaire étoit réservé aux seuls prêtres ; que la pourpre donnoit droit à l'empire, mais non pas au sacerdoce, et qu'il'devoit prendre place avec les autres laïcs. Théodose reçut cet avis avec respect, et se retira hors de la balustrade en disant, qu'il n'avoit eu dessein de rien entreprendre contre les canons de l'Eglise; qu'il avoit trouvé cette coutume établie à Constantinople, et qu'il remercioit l'évêque de l'avoir instruit de son devoir. Il retint si fidèlement cette leçon, qu'étant retourné à Constantinople, la première fois qu'il vint à l'église il sortit du sanctuaire après avoir porté son offrande à l'autel. L'évêque Nectaire lui ayant envoyé demander pourquoi il ne restoit pas dans l'enceinte sacrée : Hélas! dit-il en soupirant, j'ai appris bien tard la différence d'un évêque et d'un empereur! Que de temps il m'a fallu pour trouver un homme qui osât me dire la vérité! Je ne connois qu'Ambroise qui soit digne du nom d'évêque. Depuis ce temps les empereurs prirent leur place dans l'église à la tête du peuple, hors de l'enceinte destinée

aux prêtres; et cette coutume subsista sous les successeurs de Théodose, jusqu'à ce que les princes usurpèrent une partie des fonctions ecclésiastiques, et que, par un mélange bizarre, voulant être tout à la fois empereurs et évêques, ils ne furent ni évêques ni empereurs.

FIN DU SECOND VOLUME.

## TABLE

DU SECOND VOLUME DE L'HISTOIRE DU BAS-EMPIRE."

## LIVRE ONZIÈME.

#### SUITE DU RÈGNE DE CONSTANCE.

Conduite impénétrable de Julien dans la révolution qui l'élève à l'empire, 1. Ursicindisgrécié, 2. Constance rappelle de la Gaule une partie des troupes, 3. Expédition de Lupicin contre les Ecossois, 4. Julien se dispose à obeir, ibid. Murmures des soldats et des habitans, 5. Julien reçoit les troupes à Paris, 6. Julien proclamé Auguste, 7. Il vésiste et se rend enfin au désir des soldats, ibid. Péril de Julien, 9. Il harangue les soldais, 10. Clémence de Julien envers les officiers de Constance, 12. Leure de Julien à Constance, ibid. Constance refuse tout accommodement, 14. Les soldats s'opposent à l'exécution des ordres de Constance, 16. Lettres et députations inutiles de part et d'autres, ibid. Expédition de Julien contre les Attuariens, 17. Mort d'Hélène Semme de Julien, 18. Singare prise par Supor, 19. Prise de Bézabde, 20. Retraite de Sapor, 22. Dédicace de Sainte-Sophie, ibid. Constance en Mésopotamie, 23. Siège de Bézabde,

24. Vigoureuse résistance, 25. Constance lève le siège, 27. Fin malheureuse d'Amphilochius, ib. Mort d'Eusébie et mariage de Faustine, 28. Constance se dispose à retourner contre les Perses, ibid. Il s'assure de l'Afrique, 29 Il passe en Mésopotamie, 30. Julien se détermine à Juire la guerre à Constance, 31. Les Allemands reprennent les armes, 32. Prise de Vadomaire, 33. Julien fait préter le serment à ses troupes, 34. Dispositions de Julien ,36. Marche de Julien jusqu'à Sirmium, 37. Il s'empare de cette ville, 39. Il se rend maitre du pas de Surques , ibid. L'Italie et la Grèce se déclarent pour lui, 40. Il fait profession ouverte d'idolatrie, A1. Bienfaits qu'il répand sur les provinces, 42. Il prend soin de la ville de Rome, ibid. Révolte de deux légions, 43. Siège d'Aquilée . 41. Inquiétudes de Julien . 46. Constance revient à Antioche 47. Mort de Constance, 19. Ses bonnes et ses mauvaises qualités, 50. Dernières lois de Constance, 51.

### LIVRE DOUZIÈME.

#### JULIEN.

(Ce règne comprend les livres 12, 15 et 14.)

Julien arrive à Constantinople, 55. Caractère de Julien, 56. Funérailles de Constance, 57. Punition des courtisans de Constance, 58. Réforme du palais, 61. Rétablissement de la discipline mulitaire, 62. Modération de Julien, 63. Il soulage les provinces, ibid. Sa manière de rendre la justice, 65. Il donne audience aux ambassadeurs, 67. Nouveaux consuls, 68. Occupation de Julien à Constantinople, 69. Il ajoute à Constantinople de nouveaux embellissemens, 70. Requête de plusieurs Egyptiens rejetée, 71. Ambassades des nations étrangères, 72. Julien environné de sophistes, ib. Plan de Julien pour détruire la religion chrétienne, , 75. Il travaille à rétablir le paganisme, 76. Il veut imiter le christienisme, --. Perfection qu'il exigeoit des prétres paiens, 78. Feinte doureur de Julien.80. Rappel des chrétiens ex les, Nouveaux excès des donatines, 83. Julien défend aux chrétiens d'enseigner ni d'étudier les lettres humaines, ibid. Exécution de cet édit, 85. Douleur de l'Estiz, ibid. Conduite de Julien à l'egard des méderins, 86. Il accable les chrétiens, 87. Il táche de surprendre les soldats. 84. Constance de Julien, de Valentinien et de Valens, qu. Persécution dans les provinces, 92. Julien part de Constantinople, 93. Il va à Pessimente. 94. Julien à Ancyre, 95; à Cosrée de Cappadoce, 96. Il arrive à Antioche, 98.

#### LIVRE TREIZIÈME.

Conduite de Julien à l'égard de ses ennemis, 99. Ses occupations à Antioche, 100. Son amitié pour Libanius, 101. Il va au mont Casius, 102. Il censure la négligence des habitans d'Antioche sur les sacrifices, 103. Mort d'Artéme, ibid. George massacré, 105. Julien cherche à soulever le peuple contre les chrétiens, 106. Fureur des paiens, 107. Supplices de Marc, évêque d'Aréthuse, 108. Zèle ardent des chrétiens, ibid. Superstitions de Julien, 109. Translation des reliques de saint Babylas, 111. Colère de Julien , i bid. Fermeté d'une

femme chrétienne, 112. Incende du temple de Daphné, 113. Impiété du comte Julien, 114. Ses cruautés réprimées par l'empereur, 115. Mort de Juventin et de Moximin, 116. Malheurs arrives cette année, 117. Disette à Antroche, ibid. Julien l'augmente en voulent la diminuer, 118. Nouvelle perse cution contre Athanuse, 119. 11 est chassé d'Alexandrie, 130. Livres de Julien contre la religion chrétienne, 121. Mort du couse Julien , ibid. Propositions de Sapor rejetées, 122. Julien comul. ibid.Mauvais présages, 133. 🌬

Lien persiste dans le dessein d'attaquer les Perses, 114. Il veut rétablir le temple de Jérusalem, 125. Insolence des Juifs, 126. Julien leur ordonne de rebôtir leur temple, ibid. Empressement des Juifs, 137. Prodiges qui arrétent l'entreprise, 138. Croix lumineuse, ibid. Preuves de ce miracle, 139. Railleries du peuple d'Antioche, 150. Julien compose le Misopogon, ibid. Clémence et dureté de Julien, 131.

## LIVRE QUATORZIÈME.

Départ d'Antioche, 133. Liberté d'un habitant de Bérée, ibid. Julien à Héliopolis, 134. Il passe l'Euphrate, 135. Julien à Carrhes, ibid. *Il dispose tout pour sa mar*che, 136. Il arrive à Callinique, 138; à Cercuse, ibid. Discours de Julien à ses troupes, 139. Marche de l'armée en Assyrie, 141. Elle avance dans le pays ennemi, 142. Prise de la forteresse d'Anatha, 143. Inondation de l'Euphrate, 144. Précautions de Julien, 145. Marche jusqu'à Pirisabore, ibid. Prise de Pirisabore, 148. Sévérité de Julien , 150. Réprimande qu'il fait à ses soldats, 151. Marche jusqu'à Maogamalque, 152. Situation de la ville , 154. Péril de Julien, ibid. Divers événemens qui se pament hors de la ville, 155. Attaques, ibid. Prise de la ville, 158. Modération de Julien, ibid. Ennemis enfumés dans des souterrains, 159. On détruit le parc du roi de Perse, 160. Suite de la marche, ibid. Passage du Naarmalcha, 162. Julien rassure ses soldats, 163. Passage du Tigre, 165. Combat contre les Perses, ibid. Suites de la victoire, 16-. Julien se détermine à ne pas assiéger Ctésiphon, 168. Il refuse la paix, 169. Il est trompé par un transfuge, 170. Il brûle ses vaisseaux, 171. Il ne peut pénétrer dans la Perse, 172. Il prend le chemin de la Corduène , 173. Marche de l'armée, ibid. Arrivée de l'armée royale, ibid. Divers événemens de la marche, 174. Bataille de Maranga, 176. Inquiétudes de Julien, ibid. Blessure de Julien, 177. Succès du combat, 179. Dernières paroles de Julien, 180. Sa mort, 182. Précis de son caractère, 183. Fables inventées au sujet de sa mort, ibid. Faits véritables, 184.

## LIVRE QUINZIÈME.

#### JOVIEN.

Etat de l'armée, 186. Election de Jovien, 187. Qualités de ce prince, ibid. Il estreconnu par les soldats, 188. Trahison d'un officier, 189. Marche des Romains, 190. Consinuation de la marche, 191. On essaie de passer le Tigre, ibid. Paix proposée par Sapor, 192. Négociations, 193. Conclusion du traité, 194. Examen de ce traité. 195. Jovien repasse le Tigre, 197, Il s'assure de l'Occident, 199. Il arrive à Nisibe, 200. Nisibe abandonnée aux Perses, 201. Discours de Sabin, ibid. Départ des habitans de Nisibe, 202. Diversité des impressions que fit la mort de Julien, 205. Sépulture de Julien, 205. Jovien à Antioche, 206. Il se propose de rétablir la concorde dans ses états, ibid. Sa conduite

à l'égard des paiens, 200; à l'eza! des catholiques, 208; à l'eza! des hérétiques, 200. Les anes rebutés par l'empereur, 210. l'empereur, 210. l'empereur, 210. l'empereur des afficient de la Gaule, 213. Consulat de vien, 214. Mort de Jovien, 215.

## LIVRE SEIZIÈME.

## VALENTINIEN, VALENS.

Infortune de Varronien, 217. Valentinien est élu empereur, ibid. Histoire du père de Valentinien. 218. Qualités de Valentinien, 219. Disgraces précédentes de Valentinien, ibid. Il est proclamé par les soldats, 220. On veut le forcer à se nommer un collègue, 221. Il résiste à la volonté des soldats, ibid. Il retient Salluste dans la présecture, 222. Il prend pour collègue son fière Valens, ibid. Députations des villes, 224. Sévérité excessive de Valentinien, 225. Mouvemens des barbares, ibid. Maladie des deux princes, ibid. Procédures rigoureuses contre les prétendus magiciens, 226. Premières lois des deux princes, 228. Divisions des provinces de l'empire, ibid. Divers règlemens de Valentinien, 230. Valentinien à Milan, 232. Il donne liberté de religion, ibid. Conduite de Valentinien à l'égard des hérétiques, 234; à l'égard de l'église catholique, 235. Valens à Constantinople, 237. Etablissement des défenseurs, 238. Tremblement de terre, 239. Valentinien en Gaule, 240. Valens apprend la révolte de Procope, 261. Aventures de Procope, 242. Méchanceté de Pétrone, beau-père de l'alens, 243. Intrigues de Procope, 244. Proceprend le titre d'empereur, 215.11 se rend maitre de Constantinople. 246. Artifices de Procope. 24-. l. donne les charges à ses partisan. ibid. Il se prépare à la zuerre, 215. Valentinien apprend la révolte, 260. Premiers succès de Procope. 250. Siège de Chalcédoine, 251. Arinthée se fait livrer un des genéraux de Procope, 252. Siège de Cyzique, 153. Hormisdas le fili partisan de Procope, 254. Fexations de Procope, 255. Il 🗷 prepare à continuer la guerre, 2%. Naissance de Valentinien Galate, 257. Bataille de Thyatire, ibid. Défuite et mort de Procope, 25. Mort de Marcel, 259. Punition des complices de Procope, ibid. Histoire d'Andronic , 260. Conduite de Valens à l'égard de quelques pertisans de Procope, 261. Ruine des murs de Chalcédoine, ibid. Sege de Philippopolis, 263. Guerre contre les Allemands, ibid. Felentinien veut punir les suy ards. 263. Victoire de Jovin, 264. Suites de ses victoires, 265. Caractere de divers magistrats de ce tempslà, 266. Sy mmaque préfet de Rome. 267. Lampade, 268. Schismed Ur sin, 26g.

#### LIVRE DIX-SEPTIÈME.

## VALENTINIEN, VALENS, GRATIEN.

(Ces règnes comprennent les livres 17, 18 et 19.)

Altération dans le caractère des Romains, 272. Consuls, ibid. Maladie de Valentinien, 273. Gratien Auguste, ibid. Paroles de Valentinien à son fils, 274. Caractère du questeur Eupraxe, 275. Théodose dans la Grande-Bretagne, 276. Conspiration de Valentin étouffée, 278. Théodose bat les Saxons et les Francs, ibid. La ville de Trèves surprise par les Allemands, 280. Mort du roi Vithicabe, ibid. Actions cruelles de Valentinien, 281. Rigueurs de Valentinien dans l'exercice de la justice, 202. Prétextat préfet de Rome, 283. Valens se décrare pour les ariens, 284. Athunase est encore chassé de son siège, 285. Commencement de la guerre des Goths, 286. Leur origine et leurs migrations, ibid. Guerres et incursions des Goths, 287. Leur caractère et leurs moeurs, 288. Division en Visigoths et Ustrogoths, 291. Causes de la guerre des Goths', ibid. Valens refuse de rendre les prisonniers, 293. Disposition pour la guerre contre les Goths, ibid. Première campagne, 294 Seconde campagne, ibid. Guerre de Valentinien en Allemagne, 295. Disposition des Romains et des Allemands, 296. Bataille de Sultz, 297. Second mariage de Valentinien, 298. Règlement pour les avocats, 299. Loi contre les concussions, ibid. Etablissement des médecins de charité, 300. Probe préfet du prétoire, ibid. Caractere de Probe. 301. Olybre préset de Rome, 302. Valentinien fortifie les bords du Rhin, 303. Romains surpris et tués par les Allemands, 304. Punitions sévères, ibid. Saite de la guerre des Goths, 305. Paix avec les Goths , 306. Forts bâtis sur le Danube, 307. Valens à Constantinople, ibid. Incursions des Isaures, 308. Pillages en Syrie, ibid.

#### LIVRE DIX-HUITIÈME.

Valens établit Démophile sur le siège de Constantinople, 510. Persécution des cathiliques, 511. Valens fait brûter vifs quatre-vingts ecclésiastiques, ibid. Famine, 512. Modeste préfet du prétoire, ibid. Elévation de Muximin, 515. Il est chargé de recheicher les crimes de magie, 314. Ses crimaités, 515. Comlamnations, 316. Funestes artifices de Maximin pour multiplier les accusations, 317. Histoire d'Aginace, ibid. Méchanceté de Simplice, successeur de Maximin, 319. Calomnie contre Aginace, ibid. Sa mort, ibid. Ampélius préfet de Rome, 520. Règlement uel alentinien pour les études de Rome, 321. Il défend les mariuges avec les barbares, 522. Perfid.c des Romains à l'égard des Saxons, 323. Valentinien appelle

**5**9

les Bourguignons pour faire la guerre aux Allemands, 324. Origine et mœurs des Bourguignens, 325. Ils viennent sur le Rhin, et se retirent mécontens, 356. Valentinien veut surprendre Macrien, roi des Allemands, 327. Macrien lui échappe , 328. Cruautés de Valentinien dans la Gaule, ibid. Lois de Valentinien, 330. Valens traverse l'Asie, 331. Saint Basile lui résiste, 332. Valens tremble devant saint Basile, 333. Mort de Valentinien-Galute, 334. Saint Bunle arrête une sédition dans Césarée. 835. Valens à Antioche, ibid. Sapor s'empare de l'Arménie, 537. Adresse d'Olympias, 338. Para, fils d'Olympias, rétubli et chassé de nouveau, 339. Valens prend la désense de l'Arménie, ibid; et de l'Ibérie, 340. Valens à Edesse, ibid. Il traverse la Mésopotamie, 511. Décennales des deux empereurs, 342. Scconde campagne de Valens contre les Perses, ibid.

Courses des Blemmyes . il Guerre de Mavia, reine des Sarrusins,343. Persécution en Egypu, 341. Troubles d'Afrique Plaintes de ceux de Leptis eluira par les intrigues du comie R> main, ibid. Nouvelles incurres des Austuriens, 348. Succes in artifices de Romain, 349. Inscens mis à mort, 350. Décomen et punition de l'imposture, 😘 Suites de cette affaire sous 6-stien, 352. Révolte de l'irme, il. L. Théodose envoyé contre tirm. 353. Conduite prudente de Theodose, 354. Ses premiers sunn. ibid. Firme se soumet en app. rence, 355. Punition des déserton. 356. La guerre recommence, ::-Belle retraite de Théodose . : . Il se remet en campazne, : . Rencontre des nègres, 360. Gu 🗝 contre les Issufliens, 361. 1 :toires remportées sur les sebares, ibid. Mort de Firm. 563.

## LIVRE DIX-NEUVIÈME.

Complots formés contre Valens, 365. Devins consultés pour savoir quel sera son successeur, 366. Caractère de Théodore, 367. Découverte de cette intrigue, ibid. Théodore est arrêté, 368. Punition de quelques conjurés, 369. Interrogatoire de Théodore et des principaux complices, 370. Leur supplice, Shid. Funeste crédit de Pallade et d'Héliodore, 371. Histoire d'Héliodore, 372. Innocens condamnés, 573. Funérailles d'Héliodore, 3-4. Persécution excitée contre les philosophes, ibid. Cruautés de l'estus, 3,6. Mort du phi-Iosophe Maxime, ibid. Para, roi d'Arménie, attiré à Turse, 377. Para viéchappe, 5/8. Li regagne

l'Arménie, 379. Il est amosan. ibid. Negociations avec Sapor 34 Assassinat de Gabinius, roi .: Quales, 382. Les Quades : enla mort de leur roi , 383. Le par Théodose repousse les Sarmue. 384. Paix avec Macrien , 385. Dbordement du Tibre, 386 L: de Valentinien, ibid. Saint 4broise, évéque de Milan, 🦫 Valentinien marche en Panne. 389. Il apprend les vexations de Probe, 390. Il ravage le pri des Quades, Syr. More de Faletinien, 392. Valentinien u ereur, 394.Conduite de Gruties i l'égard de son frère , 395. Care: tère de Gratien encore César 🗦 🖠 Qualités de Gracies emperesibid. Mort de Théodose, 398. Punition de Maximin. 399. Lois de Grutien, 400. Irruption des Huns, 401. Origine des Huns, ibid. Caractère et coutumes des Huns, 402. Idée générale de leurhistoire,404. Origine des Alains, 406. Mœurs des Alains, 407. Les lluns passent en Europe, ibid. Ils chassent les Ostrogoths, 408. Défaite des Visigoths, 409. Les Goths s'assemblent sur les bords du Danube, 410.

### LIVRE VINGTIÈME.

### VALENS, GRATIEN, VALENTINIEN II.

les Visigoths obtiennent la permission de passer en Thruce, 411. Ils passent le Panube, \$12. Mauvaise conduite des Romains, 113. L'arianisme s'établit chez les Goths. ibid. Les Ostrogoths demandent le passage, qui leur est refusé, 415. Avarice des Romains, ibid. Révolte des Visigoths, 416. Horribles ravages en Thruce, 4 7. Siege d' Indrinaple, 418. Valens et Gratien y envoient des secours, 119. Les deux armées se préparent au combat, 4 o Bataille de Salces, 421. Suites de la bataille, 422. Ravage par toute la Thruce, ibid. Sucrès de Frigérid, 423. Préparatifs de Valens, 424. Irruption des Allemands dans la Gaule, ibid. Ba aille d' Argentaria, \$25. Gratien réduit les Allemands Lentiens, 436. Il se met en marche pour aller joindre Valens, 427. Valens à Constantinople, 428. Sebastien générel, 429. Il tuille en pièces un grand parti de Goths, 430. Valens marche aux ennemis, 431. Ruse de Fritigerne, 452. Valens runge son armée en butaille, 433. Nouvelle ruse de Fritigerne, ibid. Bataille d'Andrinople, 434. Fuite des Romains, \$35. Mort de Valens, ibid. Perte des Romains, 436. Divers truits du caractère de Valens, 437. Les Goths assiègent Andrinople , 438. Belle défense des assiégés, 439. Les Goths marchent à Périnthe. 441. Ils sont repoussés de devant Constantinople, ibid. Massacre des Goths en Asie, 442. Ravages des Goths , 445. Théodose rappelé, 414. Victoire de Théodose , 445. Gratien rétablit en Orient les affaires de l'Eglise, 446. Ausone consul , 447. Théodose empereur, 448. Partage de l'empire, 449.

## LIVRE VINGT-UNIÈME.

# GRATIEN, VALENTINIEN II. THÉODOSE.

Théodose à Thesealonique, 451.

Belles qualités de Théodose, 452.

Calomaies de Zosime réfusées, 453.

Fautes de Théodose, 454. Carastère de Flaccille, ibid. Famille de Théodose, ibid. Théodose délivre la Thrace, 455. Exploit du général Modaire, 456 Gratien à Milan, 457. Il retourne dans les Gaules, 458. Baptême de Théodose, ibid. Lois de Théodose concernant la religion, 459. Luis civiles, 461. Théodose envoie en Egypte un grand nombre de Goths, 465. Division entre les Goths, 466. Gratien se prépare à repousser les Goths, 467. Avantages de Gratien et de Théodose sur les Goth . 168. Théodose à Constantinople, 469. Loi contre les hérétiques, 470. Théodose se concilie l'amour des peuples, 171. Athanaric vient à Constantinople, 472. Intrigue de Maxime le cynique, 473. Concile de Constantinople, où saint Grégoire est confirmé dans l'épiscopat, 474. Troubles dans le concile au sujet du successeur de Mélèce, 475. Saint Grégoire abdique l'épiscopat, 476. Il obtient le consentement de Théodose, 477. Election de Nectaire, 478. Décrets du concile, 479. Lois de Théodose contre les hérétiques, à l'occasion de ce concile, 480. Lois en faveur des aéques, 481. Concile d'Aquilée, 4%2 Suite des intrigues de Maxime le cynique, 483. Concile de Rome & de Constantinople, 484. Troisiem concile de Constantinople, 485. Loi sur les sacrifices, 486. Explais de cette année, 487. Les Goths # soumettent à l'empire, 488, Divers effets de la clémence de Théodose. 480. Famine à Antioche, 400. Lou de Théodose, ibid. Lois de Gratien . 101. Saint Ambroise obne z la grace d'un criminel. Los, l'ratien travaille à la destruction de Lidolatrie, ibid. Famine dans Rome, hos. Discours d'Anicius Parsus, 494. Vratien se rend odinus. 495. Caractère de Maxime, 197. Il est proclamé empereur, 49-. Il marche contre Vratien , 498. Mort de Vratien, ibid. Circonstances de sa mort, 499.

## LIVRE VINGT-DEUXIÈME.

## VALENTINIEN II, THÉODOSE.

Alarmes de Justine et de Valentinien, 501. Saint Ambroise va trouver Maxime, 502. Accommodement de Maxime et de Valentinien,
503. Maxime veut faire périr Bauton, 504. Il ôte la vie à plusieurs
officiers de Vratien, ibid. Saint
Martin à la cour de Maxime, 505.
Honneurs que la femme de Maxime rend à saint Martin, 506. Théodose reconnôt Maxime pour empereur, 507. Arcadius Auguste confié aux soins d'Arsène, 508. Théodose donne à son fils des leçons de
clémence, 509. Barbares vaincus

en Orient, 510. Consuls, 511. The mistius préfet de Constantinople, ibid. Proculus et Icarius comtes d'Orient, 512. Nouveaux efforts de Théodose pour détraire l'ubilitre, 513. Il est trompé par les lucifériens, 514. Ambassade des Perses, 516. Divers évenement de cette année, ibid. Loi qui defend les mariages entre consus germains, 517. Sarmates vaincus, 518. Mort de Prétextat, 519. Symaque préfet de Rome, 520. Requête de Symmaque en favour de

paganisme, 522. Extrait de la requête, ibid. Elle est approuvée par le conseil, 524; combattue par saint Ambroise, 525; rejetée par Valentinien ,326. Vestale punie, 527, Symmaque, accusé de maltraiter les chrétiens, s'en justifie, ibid. Sirice succède à Damase, 528. Commencement des priscillianistes, 529. Concile de Saragosse, 530. Rescrit de Vratien contre les priscillianistes, ibid. Priscillien obtient un décret contraire, ibid. Concile de Bordeaux, 532. Saint Martin s'efforce de sauver la vie aux hérétiques, ibid. Punition de Priscillien et de ses

sectateurs , 533. Lettre de Maxime au pape Sirice, ibid. Toute l'Eglise blame le supplice des priscillianistes. 554. Saint Martin se sépare de communion d'avec les ithaciens, 535. Le supplice des priscillianistes étend leur hérésie. 536. Consuls, ibid. Justine favorise les ariens, 537. Elle tente de leur donner une église à Milan, 538. Entreprises contre saint Ambroise, ibid. Nouveaux efforts de . Justine, 539. Résistance de saint ... Ambroise; 540. L'empereur se désiste, 541. Mort de Pulchérie et de Flaccille, 542. Lois de Théodose , 543.

#### LIVRE VINGT-TROISIÈME.

# VALENTINIEN II, THÉODOSE, ARCADIUS.

Opiniatreté de Justine en faveur des ariens, 545. Valentinien les autorise par une loi, 546. Nouvelles entreprises contre saint Ambroise, ibid. Saint Ambroise rassure son peuple. 547. Fin de la persécution, 548. Maxime s'intéresse pour les catholiques, 549. Actions de piété de Valentinien, ibid. Théodose interdit aux chrétiens toute participation à l'idolatrie, 550. Guerre des Gruthonges, ibid. Leur défaite, 551. Théodose épargne les vaincus, 552. Histoire de Géronce, 553. Théodose épouse Galla, 554. Sénateur accusé pour des songes, 555. Lois de Théodose, ibid. Sédition d'Alexandrie, 556. Nouvel impót, 557. La sédition commence à Antioche, ibid. Elle s'allume dans toute la ville, 558. On abat les statues de la famille impériale, 559. Fin de la sédition,

ibid. Prodiges fabuleux, 560. Crainte des habitans, 561. Ils prennent la fuite, ibid. Interrogatoires, 562. Punitions, 563. Changement des habitans d'Antioche, ibid. Discours de saint Jean Chrysostome, ibid. Flavien part pour aller fléchir l'empereur, 566. Colère de l'empereur, 567. Arrivée des commissaires à Antioche, 568. Conduite qu'ils y tiennent, 569. Informations nouvelles, ibid. Courage des moines, 570. Hardiesse de Macédone, 571. Les commissaires remettent l'affaire au jugement de l'empereur, 572. La joie renaît dans Antioche, 573. Cesaire va trouver l'empereur, 574. Flavien se présente à Théodose, ibid. Discours de Flavien, 575. Clémence de l'empereur, 578. Le pardon est annoncé aux habitans d'Antioche, 579. Joie de toute la

ville, 580. Mexime se prépare à la guerre, 581. On lui députe saint Ambroise, ibid. Suint Ambroise devant Maxime, 582. Maxime passe les Alpes, 584. Valentinien se réfugie à Thessalonique, 585. Théodose ramène Valentinien à la croyance orthodoxe, 586. Succès de Maxime, 587. Généraux et officiers de Maxime, ibid. Tatien quecède à Cynégius dans la dignité de préfet du prétoire d'Orient, 588. Dispositions de Théodose, 589. Lois de Théodose, 590. Trahison

punie. 591. Soulèvement des arieus à Constantinople, 542. Flotte de Maxime, ibid batuille de Susra, 503. Bataille de Perau, 504. Théodose poursuit Maxime ibid Mort de Maxime, 595. Mort d'Audragathe, 596. Guerre des Francs, ibid. Clémence de Théodose. 558. Actions de justice, 599. Théodose refuse de rétablir l'autel de la Victoire, 600. Synagogue de Culinique, 601. Théodose exclus de sanctuaire, 603.

FIR DE LA TABLE.





